

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

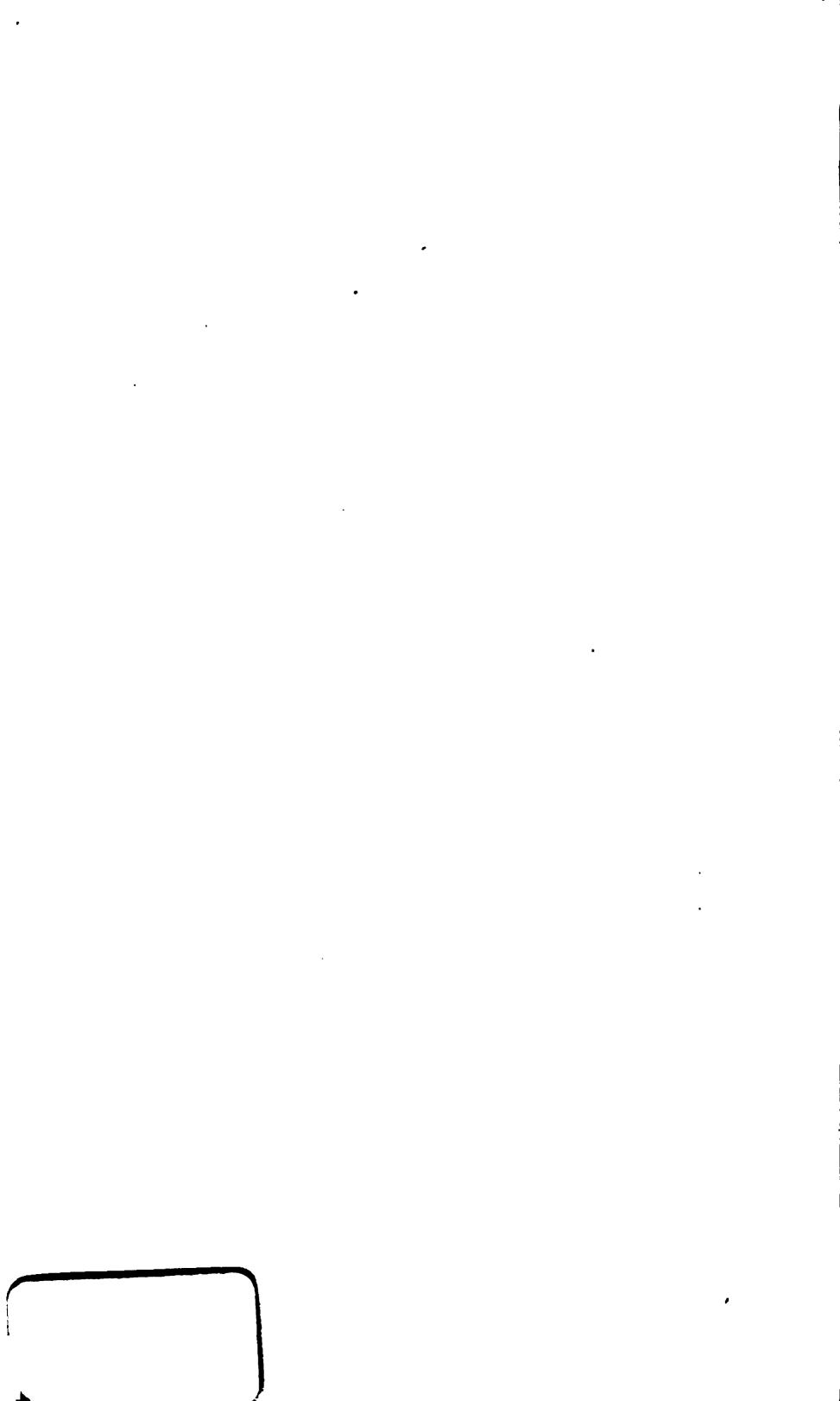



|  | • |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | • |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  | • |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  | · |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  | • |  |
|  |   |  |   |  |





# ANNUAIRE-BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ

# DE L'HISTOIRE DE FRANCE

# IMPRIMERIE DAUPELEY-GOUVERNEUR

A NOGENT-LE-ROTROU.

# ANNUAIRE-BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ

# DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

**ANNÉE 1902** 

2 Publications



311-312

1902-03

# **A PARIS**

# LIBRAIRIE RENOUARD

H. LAURENS, SUCCESSEUR

LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

RUE DE TOURNON, Nº 6

1902

T. XXXIX

311

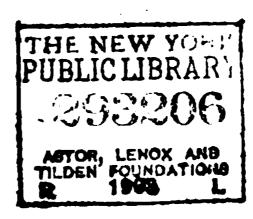

# DÉCRET

#### RECONNAISSANT

# LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE.

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République, Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, Le Conseil d'État entendu, Décrète :

#### ARTICLE PREMIER.

La Société de l'Histoire de France, établie à Paris, est reconnue comme établissement d'utilité publique.

Son règlement est approuvé tel qu'il est et demeure ci-annexé. Il ne pourra y être apporté de modification qu'en vertu d'une nouvelle autorisation donnée dans la même forme.

### ART. II.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulietin des lois.

Fait à l'Élysée-National, le 31 juillet 1851.

Signé: L. N. BONAPARTS.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes,

Signé: DE CROUSEILHES.

# RÈGLEMENT

DE

# LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

arrêté le 23 janvier 4834 et modifié le 40 mai 4836.

# TITRE PREMIER.

## But de la Société.

- ART. 1°. Une société littéraire est instituée sous le nom de Société de L'Histoire de France.
  - ART. 2. Elle se propose de publier :
- 1° Les documents originaux relatifs à l'histoire de France, pour les temps antérieurs aux États généraux de 1789;
- 2º Des traductions de ces mêmes documents, lorsque le Conseil le jugera utile;
  - 3º Un compte rendu annuel de ses travaux et de sa situation;
  - 4. Un annuaire.
- ART. 3. Toutes les publications de la Société sont délivrées gratis à ses membres.
- ART. 4. Elle entretient des relations avec les savants qui se livrent à des travaux analogues aux siens; elle nomme des associés correspondants parmi les étrangers.

### TITRE II.

## Organisation de la Société.

- ART. 5. Le nombre des membres de la Société est illimité. On en fait partie après avoir été admis par le Conseil, sur la présentation faite par un des sociétaires.
  - ART. 6. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de TRENTE FRANCS.
- ART. 7. Les sociétaires sont convoqués au moins une fois l'an, au mois de mai, pour entendre un rapport sur les travaux de la Société et sur l'emploi de ses fonds, ainsi que pour le renouvellement des membres du Conseil.

## TITRE III.

# Organisation du Conseil.

Ant. 8. Le Conseil se compose de quarante membres, parmi lesquels sont choisis :

Un président,
Un président honoraire,
Deux vice-présidents,
Un secrétaire,
Un secrétaire adjoint,
Un archiviste,
Un trésorier.

- ART. 9. Les membres du Conseil, à l'exception du président honoraire, sont renouvelés par quart, à tour de rôle, chaque année. Le sort désignera, les premières années, ceux qui devront sortir; les membres sortants peuvent être réélus. Le secrétaire continuera ses fonctions pendant quatre ans.
- Art. 10. L'élection des membres du Conseil a lieu à la majorité absolue des suffrages des membres présents.
- ART. 11. Le Conseil nomme, chaque année, un Comité des fonds, composé de quatre de ses membres.

Il nomme aussi des commissions spéciales.

Les nominations sont faites au scrutin. La présidence appartient à celui qui réunit le plus de suffrages.

- Ant. 12. L'assemblée générale nomme, chaque année, deux censeurs chargés de vérifier les comptes et de lui en faire un rapport.
- Ant. 13. Le Conseil est chargé de la direction des travaux qui entrent dans le plan de la Société, ainsi que de l'administration des fonds.

Les décisions du Conseil pour l'emploi des fonds ne pourront être prises qu'en présence de onze membres au moins, et à la majorité des suffrages.

ART. 14. Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et choisit les personnes les plus capables d'en préparer et d'en suivre la publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un commissaire responsable chargé d'en surveiller l'exécution.

Le nom de l'éditeur sera placé en tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une déclaration du commissaire responsable portant que le travail lui a paru mériter d'être publié.

- ART. 15. Le Conseil règle les rétributions à accorder à chaque éditeur. Le commissaire responsable aura droit à cinq exemplaires de l'ouvrage à la publication duquel il aura concouru.
- Ant. 16. Tous les volumes porteront l'empreinte du sceau de la Société. Après la distribution gratuite faite aux membres de la Société (art. 3), les exemplaires restants seront mis dans le commerce, aux prix fixés par le Conseil.
- Art. 17. Le Conseil se réunit en séance ordinaire au moins une fois par mois.

Tous les sociétaires sont admis à ses séances.

- ART. 18. Nulle dépense ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du Conseil.
- ART. 19. Les délibérations du Conseil portant autorisation d'une dépense sont immédiatement transmises au Comité des fonds par un extrait signé du secrétaire de la Société.
- Ant. 20. Le Comité des sonts tient un registre dans lequel sont énoncées au fur et à mesure les dépenses ainsi autorisées, avec indication de l'époque à laquelle leur paiement est présumé devoir s'effectuer.

Le Comité des fonds tient un registre dans lequel sont inscrits tous ses arrêtés portant mandat de paiement.

- ART. 21. Le Conseil se fera rendre compte, tous les trois mois au moins, de l'état des impressions, ainsi que des autres travaux de la Société.
- ART. 22. Le Comité des fonds devra se faire remettre, dans le cours du mois qui précédera la séance où il doit faire son rapport, tous les renseignements qui lui seront nécessaires.
- Ant. 23. Les dépenses seront acquittées par le trésorier sur un mandat du président du Comité des fonds, accompagné des pièces de dépense dûment visées par lui; ces mandats rappellent les délibérations du Conseil par lesquelles les dépenses ont été autorisées.

Le trésorier n'acquitte aucune dépense, si elle n'a été préalablement autorisée par le Conseil et ordonnancée par le Comité des fonds.

- ART. 24. Le Comité des fonds et le trésorier s'assemblent une fois par mois.
- ART. 25. Tous les six mois, en septembre et en mars, le Comité des fonds fait, d'office, connaître la situation réelle de la caisse, en indiquant les sommes qui s'y trouvent et celles dont elle est grevée.

Le même Comité présentera au Conseil, dans les premiers mois de l'année, l'inventaire des exemplaires des ouvrages imprimés existant dans le fonds de la Société.

ART. 26. A la fin de l'année, le trésorier présente son compte au Comité des fonds, qui, après l'avoir vérisié, le soumet à l'assemblée générale pour être arrêté et approuvé par elle.

La délibération de l'assemblée générale sert de décharge au trésorier.

La Société de l'Histoire de France a été fondée le 21 décembre 1833.

# LISTE DES MEMBRES

DE

# LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

AVRIL 1902.

MM. les Membres de la Société sont priés de vouloir bien faire connaître leurs changements d'adresse à M. Lecestre, trésorier de la Société, rue des Francs-Bourgeois, n° 60, aux Archives nationales.

## MM.

- AGUNLON (Gabriel), [1489], avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, rue Richepanse, n° 10.
- Aix (Bibliothèque Méjanes, à), [687], représentée par M. Éd. Aude, conservateur; correspondant, M. H. Laurens, libraire, rue de Tournon, n° 6.
- Arx (Bibliothèque de l'Université d'), [2083]; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- ALBANY (New York State Library, à), [2373] (États-Unis); correspondant, M. Stechert, libraire, rue de Rennes, n° 76.
- Albon (marquis D'), [2216], au château d'Avauges, par Pontcharra-sur-Turdine (Rhône).
- Algua (Bibliothèque de l'Université d'), [2081], représentée par M. Paoli, bibliothécaire; correspondant, M. Michel Ruff, libraire, à Alger, rue Bab-Azoun, n° 10.
- Amsterdam (Bibliothèque de l'Université d'), [2351], représentée par M. Burger junior, bibliothécaire; correspondants, M. J. Müller, libraire, à Amsterdam, Singel, n° 286, et M. Le Soudier, libraire, boulevard Saint-Germain, n° 174.
- Angurs (Bibliothèque de la ville d'), [2117], représentée par M. Joubin, bibliothécaire; correspondants, MM. Lachèse et C'e, libraires, à Angers (Maine-et-Loire).

- Anisson-Dupennon, [1845], ancien député, avenue Hoche, nº 13.
- Antioche (comte d'), [2138], rue de l'Université, n° 110.
- Antiquaires de Picardie (Société des), [2336], à Amiens, au Musée de Picardie; représentée par M. L. Ledieu, trésorier, à Amiens (Somme).
- Archives nationales (Bibliothèque des), [1147], représentée par M. Ét. Dejean, \*\*, directeur des Archives; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- Argenson (marquis D'), [2335], rue de Grenelle, nº 113.
- ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE (Bibliothèque du Cercle), [2381], rue Volney, n° 7; correspondant, M. Briquet, libraire, boulevard Haussmann, n° 40.
- ATHEN EUM CLUB, [2168], à Londres, Pall Mall; correspondants, MM. Dulau et C', libraires, à Londres, Soho Square, n° 37.
- AUBILLY (baron Georges D'), [1427], rue Caumartin, nº 60.
- Aubry-Vitet (Eugène), [1485], archiviste-paléographe, rue Barbet-de-Jouy, n° 9.
- Aucoc (Léon), [1030], G. O. \*\*, membre de l'Institut et du Comité des travaux historiques, ancien président de section au Conseil d'État, boulevard Haussmann, n° 180.
- AUDIAT (Louis), [1729], bibliothécaire de la ville de Saintes (Charente-Inférieure); correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- AUDIFFRET-PASQUIER (duc D'), [3], sénateur, membre de l'Académie française, rue Fresnel, n° 23.
- Augerd, [1480], ancien magistrat, à Bourg (Ain).
- Avignon (Musée et Bibliothèque d'), [645], représentés par M. Labande, conservateur; correspondant, M. Schlachter, libraire, rue de l'Éperon, n° 5.
- Avocars (Bibliothèque de l'ordre des), à Paris, [720], représentée par M. Boucher, au Palais-de-Justice.
- BARIMET, [1827], C. \*\*, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, rue Laferrière, n° 4.
- BAGUENAULT DE PUCHESSE (comte), [1735], docteur ès lettres, membre du Comité des travaux historiques, rue Vignon, n° 18, et à Orléans (Loiret).
- Balm (Bibliothèque de l'Université de), [2282], représentée par M. le D' Ch. Bernoulli; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- Balonne (comte de), [1950], au château de la Cour, par Saint-Pourçain (Allier).
- Balsan (Charles), [1807], député, rue de la Baume, nº 8.

- Bandini-Giustiniani (prince), [1235], à Rome, palais Bandini, corso Vittorio-Emmanuele; correspondant, M. H. Laurens, libraire, rue de Tournon, n° 6.
- Barer (Edmond), [2255], O. \*\*, premier secrétaire à l'ambassade de France à Constantinople, rue Alfred-de-Vigny, n° 12.
- Barants (baron Prosper de), [2193], rue du Général-Foy, n° 22.
- BARRIER (Aimé), [2106], boulevard Flandrin, nº 18.
- BARDOUX (Jacques), [2344], rue Jean-Goujon, nº 37.
- BARTHÉLEMY (Anatole DE), [1384], \*\*, membre de l'Institut, du Comité des travaux historiques et de la Société nationale des Antiquaires de France, rue d'Anjou, n° 9.
- BARTHOLONI (Fernand), [1013], \*\*, ancien maître des requêtes au Conseil d'État, rue la Rochefoucauld, n° 12.
- BAUDON DE MONY (Charles), [2153], archiviste-paléographe, rue de Grenelle, nº 113.
- BAULEY (DE), [1332], \*\*, ancien maître des requêtes au Conseil d'État, rue Boissy-d'Anglas, n° 30.
- BAYARD (Eugène), [849], \*\*, ancien maître des requêtes au Conseil d'État, agent général de la Caisse d'épargne de Paris, rue du Louvre, n° 19.
- BAYE (baron DE), [2174], membre de la Société nationale des Antiquaires de France, avenue de la Grande-Armée, n° 58.
- BAYONNE (Bibliothèque de la ville de), [1407], représentée par M. Léon Hiriart, \*\*, bibliothécaire; correspondant, M. Didron, libraire, boulevard Raspail, n° 6.
- BEAUCAIRE (comte Horric des), [2187], O. \*\*, ministre plénipotentiaire, sous-directeur au ministère des Affaires étrangères, avenue d'Eylau, n° 9.
- BEAUCHESNE (marquis Adelstan DE), [2105], avenue Marceau, nº 8.
- Braucours (vicomte Maxime Dr.), [2256], archiviste-paléographe, président de l'Académie de Sainte-Croix, à Orléans (Loiret), rue Saint-Pierre-Lentin, n° 1.
- BRAUCOURT (G. DU FRESHE, marquis DE), [921], rue de Babylone, nº 53, et au château de Morainville, par Blangy (Calvados).
- Braunz (Henri), [992], \*\*, ancien procureur général, membre non résidant du Comité des travaux historiques, doyen aux Facultés catholiques de Lyon, à Lyon (Rhône), cours du Midi, n° 21.
- Brauvais (Bibliothèque de la ville de), [2052], représentée par M. Habert, bibliothécaire; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.

- BEAUVERGER (baron DE), [1941], boulevard Haussmann, nº 153.
- Béclard (Léon), \*\*, [2312], secrétaire d'ambassade, boulevard Malesherbes, n° 10.
- Bégouën (vicomte Henri), [2064], attaché à la Résidence générale, à Tunis, rue Sidi-Errasas, n° 9, et au château des Espas, par Saint-Girons (Ariège).
- Bellaguet (Mademoiselle), [2002], rue Bonaparte, nº 68.
- Bénédictins (Bibliothèque des RR. PP.) du prieuré de Paris, [2318].
- BERGER (Élie), [1645], ancien membre de l'École française de Rome, docteur ès lettres, archiviste honoraire aux Archives nationales, professeur à l'École nationale des chartes, membre du Comité des travaux bistoriques, auxiliaire de l'Institut, quai d'Orléans, n° 14.
- BERLIN (Bibliothèque royale de), [2340], représentée par M. A. Wilmanns, directeur général; correspondant, M. Asher, libraire, à Berlin, Unter den Linden, n° 13.
- Berlin (Bibliothèque du Reichstag, à), [2341], représentée par M. le docteur Jean Müller, bibliothécaire en chef; correspondant, M. Asher, libraire, à Berlin, Unter den Linden, n° 13.
- BERLIN (Bibliothèque de l'Université de), [2283], représentée par M. le docteur W. Erman, bibliothécaire; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, nº 4.
- Bernard (Lucien), [1320], à Guéret (Creuse), rue du Prat.
- BERNE (Bibliothèque de la ville de), [2353], représentée par M. Bloesch, directeur; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- Bernon (baron J.-A. DE), [1799], avocat à la Cour d'appel de Paris, rue des Saints-Pères, n° 3.
- BERTHOU (Paul DE), [2217], archiviste-paléographe, à Nantes (Loire-Inférieure), rue de Gigant, n° 38.
- BERTRAND DE BROUSSILLON (comte), [2177], archiviste-paléographe, rue de Grenelle, n° 45, et au Mans (Sarthe), rue Tascher, n° 15.
- Besangon (Bibliothèque de la ville de), [1371], représentée par M. Poëte, bibliothécaire.
- Brangon (Bibliothèque de l'Université de), [2055], représentée par M. Prieur, bibliothécaire.
- Biancei (Marius), [1171], rue Jean-Goujon, nº 6.
- Bibliothèque nationale, représentée par M. l'Administrateur général; correspondants, MM. Émile Paul et Guillemin, libraires, rue des Bons-Enfants, n° 28.
- Bullothèques des châteaux de Compiègne, Fontainebleau, Pau et Versailles, [595 à 598].

- BIDOIRE, [1499], ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, rue de Courcelles, n. 38.
- BIENAYMÉ, [1674], \*\*, ancien chef de bureau au ministère des Finances, rue des Saints-Pères, n° 13.
- BLAGAS (comte Bertrand DE), [2109], avenue de l'Alma, n° 33, et au château d'Ussé, par Chinon (Indre-et-Loire).
- BLÉTAY, [1719], ancien auditeur au Conseil d'État, rue du Colisée, n° 41.
- BLOM (Bibliothèque de la ville de), [2288], représentée par M. Pierre Dufay, bibliothécaire; correspondant, M. Le Soudier, libraire, boulevard Saint-Germain, n° 174.
- Bossissie (Arthur de), [1651], \*\*, membre de l'Institut, du Comité des travaux historiques et de la Société nationale des Antiquaires de France, administrateur du Domaine de Chantilly, boulevard Saint-Germain, n° 174.
- Bondy (comte de Taillepied de), [462], C. \*\*, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, au château de Chassay, par Doulon (Loire-Inférieure).
- BONNAULT D'HOURT (baron DR), [2389], à Compiègne (Oise), place du Château.
- Bonngron (Paul), [2305], bibliothécaire à la bibliothèque de l'Arsenal, rue Sully, n° 1.
- BOPPE (Auguste), [2123], \*\*, secrétaire d'ambassade, à Nancy (Meurtheet-Moselle), rue de Toul, n° 40.
- Bondraux (Bibliothèque de l'Université de), [2118], représentée par M. Bouvy, bibliothécaire; correspondant, M. H. Laurens, libraire, rue de Tournon, n° 6.
- Bonnesse de Sennes (colonel), [2140], O. \*\*, ancien attaché militaire à l'ambassade de France à Berlin, rue Boccador, n° 20.
- Boston (Bibliothèque publique de la ville de), [2235] (États-Unis), représentée par M. Herbert Putnam, bibliothécaire; correspondant, M. Terquem, libraire, rue Scribe, n° 19.
- Bounts (marquis DE), [1404], rue de Courcelles, nº 54.
- Boulay de la Meurthe (comte Alfred), [1656], rue de l'Université, n° 23.
- Bounens (Bibliothèque de la Cour d'appel de), [1483], représentée par M. le conseiller-questeur de la Cour; correspondant, M. Léon Renaud, libraire, à Bourges (Cher), rue Moyenne, n° 12.
- Boungms (Bibliothèque de la ville de), [2371], représentée par M. Micou, bibliothécaire; correspondant, M. Léon Renaud, libraire, à Bourges (Cher), rue Moyenne, n° 12.

- Bracher de Floressac (marquis de), [2210], rue d'Anjou, nº 8.
- Brazenoze College (Bibliothèque du), [2136], à Oxford (Angieterre); correspondant, M. David Nutt, libraire, à Londres, Long Acre, n° 57.
- Breton (l'abbé), [2310], supérieur du Petit-Séminaire, à Brive (Corrèze).
- Broglie (duc de), [2393], député, rue La Boëtie, nº 48.
- Broglie (prince Amédée de), [2266], rue de Solferino, n° 10; correspondant, M. Brémond, rue de l'Université, n° 94.
- Broglis (prince Emmanuel DE), [2233], rue de Solferino, nº 10.
- BROLEMANN (Georges), [1187], boulevard Malesherbes, nº 52.
- BROTONNE (P. DE), [1796], ancien élève de l'École polytechnique, sous-chef à la Bibliothèque du ministère des Finances, rue Saint-Honoré, n. 370.
- BRUEL (Alexandre), [2146], \*\*, membre du Comité des travaux historiques, chef de section aux Archives nationales, rue du Luxembourg, n° 30.
- Brun-Durand [2395], à Crest (Drôme).
- BRUXELLES (Bibliothèque royale de Belgique, à), [2346], représentée par M. Éd. Fétis, conservateur en chef; correspondant, M. Gaulon, rue Madame, n° 39.
- Burn (Henri), [2377], archiviste-paléographe, avenue de l'Alma, n° 24. Burn (Charles-Philippe-Albert DE), [668], à Moulins (Allier), rue du Lycée, n° 7.
- Cam (Bibliothèque de la ville de), [1014], représentée par M. Lavalley, bibliothécaire; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, nº 82.
- CARM (Bibliothèque de l'Université de), [2078], représentée par M. le Bibliothécaire; correspondant, M. Le Soudier, libraire, boulevard Saint-Germain, n° 174.
- Camons (Bibliothèque de la ville de), [2289], représentée par M. Cangardel, bibliothécaire; correspondant, M. Girma, libraire, à Cahors (Lot).
- Cambridge (Bibliothèque de l'Université de), [2169], à Cambridge (Angleterre), représentée par M. J. Winsor, bibliothécaire en chef; correspondants, MM. Dulau et C'e, libraires, à Londres, Soho Square, n° 37.
- CARTWRIGHT (William), [951], à Banbury (Angleterre), Aynhoe Park; correspondants, MM. Dulau et C'\*, libraires, à Londres, Soho Square, n° 37.
- CASENAVE (Maurice), [2274], secrétaire d'ambassade, rue de Bellechasse, n° 11; correspondant, M. Flûry-Hérard, banquier, rue Saint-Honoré, n° 372.
- Cassul (Ständische Landesbibliothek, à), [2322], représentée par M. le docteur Heldmann; correspondant, M. Klincksieck, libraire, rue de Lille, n° 11.

- CHARAMMES (comte Henri DE), [2220], à Lyon (Rhône), place Bellecour, n° 30.
- CHARRILLAM (comte Ayaard DE), [2388], rue Christophe-Colomb, a. 8.
- CHARRILLAM (comte Paul DE), [356], rue Jean-Goujon, nº 29.
- Chambre des députés (Bibliothèque de la), [1660], représentée par M. Chervet, bibliothécaire; correspondant, M. Le Soudier, libraire, boulevard Saint-Germain, n° 174.
- CHAMPSON (Honoré), [1741], libraire, quai Voltaire, nº 9.
- CHANTÉRAC (marquis DE), [908], rue du Bac, nº 40.
- Chapmelina (Ch.), [2383], quai Debilly, n° 32.
- CHARLEMAGNE (Edmond), [2040], à Châteauroux (Indre), place La Fayette.
- CHARPIN-FRUGEROLLES (comte DE), [2265], au château de Feugerolles, par le Chambon (Loire).
- CHARTRES (Bibliothèque de la ville de), [1516].
- CEARTEMS (duc DE), [2333], \*\*, rue Jean-Goujon, n° 27; correspondant, M. C. Pallu de Lessert, rue de Tournon, n° 17.
- CHARVÉRIAT (É.), [2215], membre de l'Académie de Lyon, à Lyon (Rhône), place Bellecour, n° 8.
- CHABLUS (Paul), [2067], avocat à la Cour d'appel de Paris, place Malesherbes, n° 24.
- CHATHAUDUM (Bibliothèque de la ville de), [1855], représentée par M. Germond, bibliothécaire; correspondant, M. H. Laurens, libraire, rue de Tournon, nº 6.
- CHATRAU-GONTINA (Bibliothèque de la ville de), [2180], représentée par M. Buchard, bibliothécaire.
- Chathauroux (Bibliothèque de la ville de), [2224], représentée par M. Lelong, bibliothécaire; correspondant, M. Lemoigne, libraire, rue Bonaparte, n° 12.
- CHATEL (Eugène), [2035], \*\*, archiviste honoraire du département du Calvados, associé correspondant de la Société nationale des Antiquaires de France, rue Vavin, n° 5.
- CHAVAGNAC (marquis DE), [2286], au château de Chailland (Mayenne).
- CHAVANE DE DALMASSY, [2154], chef d'escadron au 9° régiment de cuirassiers, rue de Lille, n° 9, et à Noyon (Oise).
- CHARMLES (Étienne DE), [1863], ancien préset, rue de Varenne, n° 58, et au château de la Canière, par Aigueperse (Puy-de-Dôme).
- CHETHAM LIBRARY [2110], à Manchester (Angleterre); correspondant, M. David Nutt, libraire, à Londres, Long Acre, n° 57.
- CHEVALIER (Léon), [1226], O. \*\*, conseiller-mattre à la Cour des comptes, rue de Rivoli, n° 216.

- CHÉVRIER (Adolphe), [2088], \*\*, conseiller à la Cour de cassation, rue de Téhéran, n° 13.
- CHÉVRIER (Maurice), [1922], ancien magistrat, rue Jacob, nº 35.
- Chicago (Newberry Library, à), [2238] (États-Unis), représentée par M. J. Vance Cheney, bibliothécaire; correspondant, M. Terquem, rue Scribe, n° 19.
- Choppin (René), [2261], place de la Madeleine, nº 30.
- CLAVEAU, [1200], O. \*\*, inspecteur général honoraire des établissements de bienfaisance, rue Bonaparte, n° 5.
- CLERMONT-FERRAND (Bibliothèque de l'Université de), [1937], représentée par M. A. Maire, avenue Charras, n° 20; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, n° 4.
- Cochim (Henry), [2054], député, avenue Montaigne, n. 5; correspondant, M. Mulot, libraire, rue Saint-Jacques, n. 71.
- Condé (Bibliothèque du Musée), [2332], représentée par M. Macon, conservateur adjoint, à Chantilly (Oise); correspondant, M. H. Champion, libraire, quai Voltaire, n° 9.
- Conseil d'État (Bibliothèque du), [934], représentée par M. Garonne, bibliothécaire; correspondant, M. Pichon, libraire, rue Soufflot, n° 24.
- Contá (Maurice), [2315], à Cannes (Alpes-Maritimes), rue d'Antibes, n° 17.
- COPENHAGUE (Bibliothèque royale de), [2291], représentée par M. H.-O. Lange, directeur; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- Commenia (vicomte Roger de la Haye de), [1716], rue de l'Arcade, n° 25.
- Cossá-Brissac (comte Pierre DE), [2190], secrétaire d'ambassade, rue Dumont-d'Urville, n° 39.
- Corrn, [1291], \*, ancien conseiller d'État, rue de la Baume, n° 15.
- Courant (baron de), [2133], G. O. \*\*, sénateur, ancien ambassadeur, membre de l'Institut, boulevard du Montparnasse, n° 10.
- Courant (Georges DE), [2227], ancien officier de marine, boulevard Haussmann, n° 178.
- Council (Valentin Dr.), [1068], rue de Vaugirard, nº 20.
- .. Councival (marquis DE), [2102], \*, rue de Bellechasse, nº 46.
  - Councy (marquis Dz), [2149], O. \*, rue Saint-Dominique, n° 33.
  - Courteault (Henri), [2249], archiviste aux Archives nationales, rue de l'Université, n° 1.
  - COVILLE (A.), [2163], archiviste-paléographe, docteur ès lettres, professeur à la Faculté des lettres de Lyon, à Lyon (Rhône), quai de l'Est, n° 10.

- Carason, [1299], \*\*, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, ancien préfet de police, rue Cambon, n° 41.
- CROZE (baron Charles DE), [793], rue du Cherche-Midi, nº 15.
- CROSS-LEMERCIER (comte DE), [2334], rue du Cherche-Midi, nº 15.
- Dagum (Fernand), [1726], \*\*, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, secrétaire général de la Société de législation comparée, rue de l'Université, n° 29.
- Dallemagne (baron), [2032], rue des Capucins, à Belley (Ain).
- D'ALLEMAGNE (Henri), [2121], archiviste-paléographe, attaché à la Bibliothèque de l'Arsenal, rue des Mathurins, n° 30.
- Danas, [1314], O. \*\*, ancien officier de marine, à Angoulème (Charente), rue d'léna, n° 23.
- DARESTE DE LA CHAVANNE (Rodolphe), [1098], O. \*\*, membre de l'Institut, conseiller honoraire à la Cour de cassation, quai Malaquais, n° 9.
- Danmstadt (Bibliothèque grand-ducale de), [2241], représentée par M. le docteur Gustave Nick, directeur; correspondant, M. Lemoigne, libraire, rue Bonaparte, n° 12.
- Daumer (Georges), [2237], ancien membre de l'École française de Rome, archiviste aux Archives nationales, rue du Luxembourg, n° 28.
- DAUVERGNE (H.), [2050], architecte du département de l'Indre, à Châteauroux (Indre).
- DAVANNE, [1901], conservateur adjoint à la bibliothèque Sainte-Geneviève, rue des Petits-Champs, n. 82.
- DAVID (Edmond), [983], \*, ancien conseiller d'État, rue Montalivet, n° 11.
- DEDOUVEES (l'abbé Louis), [2382], docteur ès-lettres, professeur aux Facultés catholiques d'Angers, à Augers (Maine-et-Loire), rue Cubain, n° 12.
- DELABORDE (comte Henri-François), [1912], ancien membre de l'École française de Rome, membre de la Société nationale des Antiquaires de France, sous-chef de section aux Archives nationales, auxiliaire de l'Institut, rue de Phalsbourg, n° 14.
- DELACHENAL (Roland), [2197], archiviste-paléographe, associé correspondant de la Société nationale des Antiquaires de France, rue de Baby-lone, n° 4.
- DELALAIN (MM.) frères, [1859], imprimeurs-libraires, boulevard Saint-Germain, n° 115.
- DELAROQUE (Henri), [1471], libraire, quai Voltaire, nº 21.
- DELAVAUD (Louis), [2272], O. \*\*, secrétaire d'ambassade, rue La Boëtie, n° 85.

- DELAVILLE LE ROULE (Joseph), [1837], archiviste-paléographe, docteur ès lettres, ancien membre de l'École française de Rome, associé correspondant de la Société nationale des Antiquaires de France, rue de Monceau, n° 52, et au château de la Roche, par Monts (Indre-et-Loire).
- DELISLE (Léopold), [816], G. O. \*\*, membre de l'Institut et de la Société nationale des Antiquaires de France, administrateur général de la Bibliothèque nationale, président de section au Comité des travaux historiques, conservateur du musée Condé, rue des Petits-Champs, n° 8.
- Demay (Ernest), [1103], ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, rue de la Victoire, n° 76.
- Dipmay (J.), [2200], ancien notaire, rue Miromesnil, n. 81.
- DES MÉLOIERS (marquis), [2225], associé correspondant de la Société nationale des Antiquaires de France, à Bourges (Cher).
- DESPREZ (Henri), [1277], directeur de la compagnie d'assurances le Comptoir maritime, place de la Bourse, n° 6.
- DES RÉAULE (marquis), [2378], rue de Grenelle, nº 81, et au château d'Eurville (Haute-Marne).
- DES Roys (marquis), [1186], ancien député, avenue La Tour-Maubourg, n° 11.
- DIEPPE (Bibliothèque de la ville de), [1054], représentée par M. Ambroise Milet, \*\*, directeur; correspondant, M. Renaux, libraire, à Dieppe (Seine-Inférieure), Grande-Rue, n° 156.
- DIGARD (Georges), [2097], archiviste-paléographe, ancien membre de l'École française de Rome, professeur à l'Institut catholique de Paris, à Versailles (Seine-et-Oise), rue d'Angiviller, n° 21.
- Dison (Bibliothèque de la ville de), [1279], représentée par M. Guignard; correspondant, M. Lamarche, libraire, à Dijon (Côte-d'Or).
- Duon (Bibliothèque de l'Université de), [2080], représentée par M. Dubuisson, bibliothécaire; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, n° 4.
- Donns (Léon), [2306], archiviste-paléographe, ancien membre de l'École française de Rome, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, rue Littré, n° 10.
- Douais (Mgr C.), [2380], évêque de Beauvais (Oise).
- Doudeauville (S. de la Rochepougauld, duc de), [2166], rue de Varenne, n° 47.
- DUBOIS DE L'ESTANG (Étienne), [1960], O. \*\*, inspecteur général des finances, rue Saint-Florentin, n. 4.
- DUCHATHL (comte Tanneguy), [1540], O. \*\*, ancien ambassadeur, rue de Varenne, n° 69.

- DUFEUILLE (Eugène), [1722], ancien chef du cabinet du ministre de l'Intérieur, avenue Percier, n° 8.
- Du Lac (Jules Perrin), [1561], ancien magistrat, à Compiègne (Oise), rue des Minimes, n° 10.
- Dulau et C', [2129], libraires, à Londres, Soho Square, n° 37; correspondant, M. Le Soudier, libraire, boulevard Saint-Germain, n° 174.
- DUMAINE (Charles), [1777], rue d'Antin, nº 3.
- DUMOULIN (Maurice), [2372], aux Mureaux (Seine-et-Oise).
- Du Parc (comte Charles), [1257], à Dijon (Côte-d'Or), rue Vannerie, nº 35.
- Du Pour (comte), [1977], rue du Regard, nº 5.
- Duran (Alfred), [2229], avocat, boulevard Haussmann, nº 83.
- Duraneu (comte Paul), [1873], archiviste-paléographe, ancien membre de l'École française de Rome, membre de la Société nationale des Antiquaires de France, conservateur honoraire au musée du Louvre, rue Cortambert, n° 11.
- Écols des Carmes (Bibliothèque de l'), [2207], représentée par M. l'abbé Guibert, supérieur du séminaire de l'Institut catholique, rue de Vaugirard, n° 74.
- École des maures érudes (Bibliothèque de l'), [2126], à la Sorbonne; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- École des hautes études de Saint-Aubin (l'), [2189], à Angers (Maineet-Loire), représentée par Mgr H. Pasquier, docteur ès lettres, directeur.
- ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME (l'), [2298], représentée par Mgr Duchesne, O. \*\*, membre de l'Institut, directeur, au palais Farnèse, à Rome; correspondant, M. Fontemoing, libraire, rue Le Goff, n° 4.
- ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES (l'), [1703], représentée par M. le Directeur de l'École, rue de la Sorbonne, n° 19; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- ÉCOLE MORMALE SUPÉRIEURE (l'), [1617], représentée par M. le Directeur de l'École, rue d'Ulm, n° 45; correspondant, M. Fontemoing, libraire, rue Le Goff, n° 4.
- ÉPERNAY (Bibliothèque de la ville d'), [1474], représentée par M. Brion, bibliothécaire.
- ESERVAL (baron d'), [1942], rue Saint-Guillaume, n° 29, et au château de Beauvoir, par Motteville (Seine-Inférieure).
- Erups (Bibliothèque des), [2317]; M. l'abbé Chérot, square du Croisic, n° 4.
- Eure (Sociélé libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du

département de l'), [1770], représentée par M. Léon Petit, secrétaire perpétuel, à Évreux (Eure), rue du Meilet, n° 14.

FALCON DE LONGEVIALLE (Louis), [2275], à Lyon (Rhône), rue Sala, n° 4.

FARCY (Paul DE), [2181], à Château-Gontier (Mayenne), rue de la Poste.

FAVRE (Camille), [1984], archiviste-paléographe, à Genève (Suisse), rue de Monnetier, n° 12; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.

FÉLICE (Paul DE), [2191], pasteur de l'Église réformée, à Enghien (Seineet-Oise), rue du Chemin-de-Fer, n° 8.

FELS (comte Frisch DE), [2368], rue du Faubourg-Saint-Honoré, nº 135.

Feren (l'abbé), [1874], curé de Saint-Maurice-Charenton (Seine).

FEUGÈRE DES FORTS (Philippe), [2221], archiviste-paléographe, rue Vaneau, n° 13.

FEZENSAC (duc DE), [1549], rue de la Baume, nº 5.

Finances (Bibliothèque du Ministère des), [2202]; correspondant, M. Lemercier, libraire, passage Véro-Dodat.

Firmo (Roger), [1785], ancien député, rue de Monceau, nº 64.

FLANDRE (Bibliothèque de S. A. R. Mgr le comte de), [2236], représentée par M. Schweisthal, bibliothécaire, à Ixelles-Bruxelles (Belgique), rue d'Édimbourg, n° 9; correspondant, M. Per Lamm, libraire, rue de Lille, n° 7.

FLORIAN (M- la comtesse Xavier DE), [2075], rue Royale, n. 8.

Fontenilles (de la Roche, marquis de), [1436], rue du Bac, nº 44.

Fournier (Alban), [1750], docteur en médecine, à Rambervillers (Vosges).

Fraissing (Albert-Georges), [2376], armateur, à Marseille (Bouches-du-Rhône), place de la Bourse, n° 6.

Fransimet (Alfred), [1996], gérant de la Compagnie Marseillalse de navigation, à Marseille (Bouches-du-Rhône), place de la Bourse, n° 6.

Francyort-sur-le-Mein (Bibliothèque de la ville de), [2311], représentée par M. le docteur F.-C. Ebrard, bibliothécaire; correspondants, M. J. Baer, libraire, à Francfort-sur-le-Mein (Allemagne), et M. Lemoigne, libraire, rue Bonaparte, n° 12.

France (René), [2005], rue Casimir-Périer, nº 11 bis.

Fréville de Lorme (Marcel de), [1959], \*, conseiller référendaire à la Cour des comptes, rue Cassette, n° 12.

FRIBOURG-EN-BRISGAU (Bibliothèque de l'Université-de), [2352], représentée par M. J. Steup, bibliothécaire en chef; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, n° 4.

- Fromagnor (Henri), [2214], avocat à la Cour d'appel de Paris, rue de Villersexel, n° 1.
- Funce-Brentano (Frantz), [2234], archiviste-paléographe, sous-bibliothécaire à la bibliothèque de l'Arsenai, rue Sully, n° 1.
- Galliffer (marquis de), [2074], G. C. 茶, général de division, rue Lord-Byron, n° 15.
- GÉLINEAU, [2103], \*\*, docteur en médecine, au château de Sainte-Luce-la-Tour, par Blaye (Gironde).
- GENÈVE (Bibliothèque publique de la ville de), [1821], représentée par M. Gas, conservateur; correspondant, M. Delagrave, libraire, rue Soufflot, n° 15.
- George-Lemaire, [2147], O. \*\*, conseiller à la Cour de cassation, rue de Rennes, n° 99.
- GERBEDON (Émile-Victor), [810], O. \*\*, ancien chef de bureau au ministère de la Marine, rue Dumont-d'Urville, n° 16, et au château de Mareuil, par Ligueil (Indre-et-Loire).
- GERMAIN (Henri), [2095], membre de l'Institut, rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 89.
- GERMON (Louis DE), [2007], au château de Labatut, par Maubourguet (Hautes-Pyrénées); correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- GENOLD, [2325], libraire, à Vienne (Autriche), Stefanplatz, n° 8; correspondant, M. Gaulon, rue Madame, n° 39.
- Gomer (Charles), [1025], \*\*, ancien maître des requêtes au Conseil d'État, rue de la Ville-l'Évêque, n° 1.
- GONTAUT-BIRON (comte Théodore DE), [2061], rue de Varenne, nº 45.
- Görrmann (Bibliothèque de l'Université de), [2342], représentée par M. K. Dziatzko, directeur; correspondant, M. Asher, libraire, à Berlin, Unter den Linden, n° 13.
- GOUPIL DE PRÉPELN (Anatole), [923], \*, chef de bureau honoraire au ministère des Finances, boulevard Haussmann, n° 77.
- GRAND (Roger), [2339], archiviste-paléographe, archiviste du département du Cantal, à Aurillac.
- GRANDBAU, [1671], \*\*, doyen honoraire de la Faculté des sciences de Nancy, à Nancy (Meurthe-et-Moselle); correspondant, M. Louis Grandeau, avenue La Bourdonnaye, n° 4.
- Grandidier (Ernest), [1094], \*\*, avenue Marigny, n° 27.
- Grenoble (Bibliothèque de la ville de), [948], représentée par M. Malgnien, bibliothécaire; correspondants, MM. Falque et Perrin, libraires, à Grenoble (Isère), place Victor-Hugo.

- GRENOBLE (Bibliothèque de l'Université de), [1976], représentée par M. Callamand, conservateur; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- GROUCHY (vicomte DE), [2239], O. \*\*, ministre plénipotentiaire, avenue Montaigne, n° 29.
- Guerre (Bibliothèque du ministère de la), [2361], représentée par M. Lemoine, bibliothécaire; correspondant, M. Firmin-Didot, libraire, rue Jacob, n° 56.
- Guilhiermoz (Paul), [1994], archiviste-paléographe, bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque nationale, quai Voltaire, n° 5.
- Guillaume (Joseph), [2162], archiviste-paléographe, professeur aux Facultés catholiques de Lille, avenue de Breteuil, n° 54.
- HALLE-SUR-LA-SAALE (Bibliothèque de l'Université de), [2293], représentée par M. le docteur Perlbach, bibliothécaire; correspondant, M. Schulz, libraire, rue de la Sorbonne, n° 4.
- HALPHEN (Eugène), [900], avenue Henri-Martin, nº 69.
- Hambourg (Bibliothèque de la ville de), [873], représentée par M. Isler; correspondant, M. Lucas Grafe, libraire, à Hambourg (Allemagne).
- Hanotaux (G.), [2285], O. \*\*, archiviste-paléographe, membre de l'Académie française, boulevard Saint-Germain, n° 258.
- Hanquez (Rodolphe), [990], ancien procureur de la République, à Noyon (Oise); correspondant, M. Tourillon, boulevard Malesherbes, nº 19.
- HAUTE-GARONNE (Archives du département de la), [2069], représentées par M. Pasquier, archiviste; correspondant, M. Privat, libraire, à Toulouse (Haute-Garonne), rue des Tourneurs, n° 45.
- HAVRE (Bibliothèque de la ville du), [1193], représentée par M. Millot, bibliothécaire; correspondant, M. Bourdignon, libraire, au Havre (Seine-Inférieure).
- HELSINGFORS (Bibliothèque de l'Université de), [2349], représentée par M. W. Bolin, bibliothécaire; correspondant, M. Gaulon, rue Madame, n° 39.
- HÉRAULT (Alfred), [1479], O. \*\*, président de chambre à la Cour des comptes, ancien sous-secrétaire d'État au ministère des Finances, rue Pierre-Charron, n° 1.
- HÉRICOURT (comte Ch. D'), [1888], \*\*, consul général de France à Leipzig, Weststrasse, n° 70; correspondant, M. Dosseur, banquier, rue de Lille, n° 5.
- HIMLY, [1007], G. O. \*\*, membre de l'Institut, doyen honoraire de la Faculté des lettres de Paris, avenue de l'Observatoire, n° 23.
- Hodges, [2172], libraire, à Dublin (Irlande); correspondants, MM. Dulau et C", libraires, à Londres, Soho Square, n° 37.

- Houdenne (l'abbé), [2320], professeur d'histoire au coliège de Combrée (Maine-et-Loire).
- HUARD (Robert), [2338], archiviste-paléographe, rue de Prony, nº 55.
- imeold (l'abbé), [1928], rue Blanche, n° 30, et à Colmar (Alsace-Lorraine), place des Montagnes-Noires.
- INNER TEMPLE LIBRARY, [2170], à Londres; correspondants, MM. Dulau et Ci\*, libraires, à Londres, Soho Square, n\* 37.
- Institut de France (Bibliothèque de l'), [2394], quai Conti, n° 23; représentée par M. Rebelliau, \*\*, bibliothécaire; correspondant, M. A. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- ITHAGA (Cornell University's library, à), [2379], état de New-York; correspondant, M. Stechert, libraire, rue de Rennes, nº 76.
- Jameson (C.), [1167], boulevard Malesherbes, nº 115.
- JARRY (Eugène), [2355], archiviste-paléographe, à Orléans (Loiret), place de l'Étape, n° 8.
- Johr (Charles), [2360], \*\*, membre de l'Institut, professeur honoraire à l'Université d'Aix, rue Madame, n° 59.
- Journ, [1846], notaire, à Neufchâtel-en-Bray (Seine-Inférieure).
- JUSTEN (T.), [2130], libraire, à Londres, Soho Square, n° 37; correspondant, M. Le Soudier, libraire, boulevard Saint-Germain, n° 174.
- KERGORLAY (comte Jean de), [2213], rue Mesnil, nº 6.
- KERMAINGANT (P. LAPPLEUR DE), [1753], \*\*, associé correspondant de la Société nationale des Antiquaires de France, avenue des Champs-Élysées, n° 102.
- Kim. (Bibliothèque de l'Université de), [2391], représentée par M. le D. E. Steffenhagen, directeur; correspondants, MM. Asher et C., libraires, à Berlin, Unter den Linden, n° 13.
- Königsbung (Bibliothèque royale et de l'Université, à), [2343], représentée par M. Paul Schwenke, directeur; correspondant, M. Asher, libraire, à Berlin, Unter den Linden, n° 13.
- LABORDE (marquis Joseph DE), [1360], archiviste-paléographe, membre du Comité des travaux historiques, quai d'Orsay, n° 25.
- LA CARLE, [2018], \*, ancien magistrat, boulevard Malesherbes, nº 50.
- Lagarille (Henri), [2142], archiviste-paléographe, boulevard Malesherbes, nº 68.
- La Chaise (Eugène-A.), [2073], rue Joubert, n° 39.
- LAGUERRE (Léon), [790], avocat, docteur en droit, à Port-Marly (Oise), rue de Versailles, n° 44.

- LA HAYE (Bibliothèque royale de), [2313], représentée par M. le docteur W.-G.-C. Byvanck, bibliothécaire; correspondants, MM. Van Stockum, libraires, à la Haye (Hollande), Buitenhof, n° 36.
- L'AIGLE (M<sup>me</sup> la marquise DE), [2219], membre de la Société des Bibliophiles français, rue d'Astorg, n° 12.
- LATR (Jules), [1283], \*\*, archiviste-paléographe, membre de l'Institut, directeur de la compagnie des Entrepôts et Magasins généraux de Paris, boulevard de la Villette, n° 204.
- LA MORANDIÈRE (Gabriel DE), [2017], rue Bayard, nº 4.
- LANIER, [1935], \*\*, professeur d'histoire au lycée Janson de Sailly, rue Boissière, n° 59.
- LANJUINAIS (comte DE), [1653], député, rue Cambon, nº 31.
- LAPIERRE (l'abbé), [2331], curé-doyen, à Dounemarie-en-Montois (Seine-et-Marne).
- LA ROCHE-AYMON (M<sup>--</sup> la comtesse Alard DE), [2160], rue de Varenne, n. 72.
- LA ROCHEFOUGAULD (comte Aimery DE), [1949], rue de l'Université, nº 93.
- LA TRÉMOÏLLE (duc DE), [1196], membre de l'Institut, avenue Gabriel, n° 4.
- LAUER (Ph.), [2243], à Neuilly (Seine), rue Charles-Laffitte, nº 71 bis.
- LAURENS (H.), [2124], libraire, rue de Tournon, nº 6.
- LAVAL (Bibliothèque de la ville de), [1852], représentée par M. Gautier, bibliothécaire; correspondants, MM. Larchon et Ernouf, rue Soufflot, n° 24.
- Lavisse (Ernest), [1582], C. \*\*, membre de l'Académie française, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Paris, rue Médicis, n° 5.
- LE Blanc (Paul), [814], à Brioude (Haute-Loire).
- LECESTRE (Léon), [2112], archiviste aux Archives nationales, rue des Francs-Bourgeois, n. 60, et à Palaiseau (Seine-et-Oise).
- LECHEVALIER (Emile), [1999], libraire, à la Librairie historique des provinces, rue de Savoie, n° 16.
- LECOINTRE (comte Pierre), [1498], au château de Grillemont (Indre-et-Loire); correspondant, M. A. de Barthélemy, rue d'Anjou, n° 9.
- LEDRU (l'abbé Ambroise), [1918], aumônier des Petites Sœurs des pauvres, au Mans (Sarthe), rue des Maillets, n° 53.
- LEFÉBURE (Paul), [1263], boulevard Saint-Germain, nº 217.
- LEFEBURE DE VIRFUILLE (Louis), [1555], rue de Rivoli, nº 240.

- LEFÈVAR-PONTALIS (Germain), [2019], archiviste-paléographe, secrétaire d'ambassade, boulevard Malesherbes, n° 52.
- LEFORT (Alfred), [2390], notaire honoraire, à Reims (Marne), rue d'Anjou, n° 4.
- LEIPEIG (Bibliothèque de l'Université de), [2295], représentée par M. le docteur von Gebhardt, directeur; correspondant, M. A. Schulz, libraire, rue de la Sorbonne, n° 4.
- LELONG (Eugène), [2085], archiviste-paléographe, avocat à la Cour d'appel d'Angers, membre du Comité des travaux historiques, chargé de cours à l'École nationale des chartes, rue Monge, n° 59, et à Angers (Maine-et-Loire), rue Desjardins, n° 9.
- LEMAIRE (Arthur), [2066], rue de Rome, nº 35.
- La Sound (Auguste), [2367], archiviste-paléographe, boulevard Saint-Germain, nº 226.
- LEVASSEUR (Émile), [1364], C. \*\*, membre de l'Institut, professeur au Collège de France et au Conservatoire des Arts et métiers, président de section au Comité des travaux historiques, rue Monsieur-le-Prince, n° 26.
- Livis (marquis DE), [2179], rue de Lille, nº 121.
- Livy (Raphaël-Georges), [1808], boulevard de Courcelles, nº 80.
- Lière (Bibliothèque de l'Université de), [2348], représentée par M. Delmer, bibliothécaire; correspondant, M. Baudry, libraire, rue des Saints-Pères, n° 15.
- Ligugé (Vienne), représentée par dom Chamard, prieur.
- Lille (Bibliothèque des Facultés catholiques de), [1854], représentée par M. l'abbé Leuridan, bibliothécaire, à Lille, boulevard Vauban, n° 60; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- Lule (Bibliothèque de l'Université de), [2079], représentée par M. S. Solon, bibliothécaire; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, n° 4.
- Limogus (Bibliothèque de la ville de), [1908], représentée par M. Leymarie, bibliothécaire; correspondant, M. Ducourtieux, libraire, à Limoges, rue des Arènes, n° 7.
- London Library, [2271], à Londres, Saint-James's square, représentée par M. Hagbery Wright, secrétaire; correspondant, M. H. Laurens, libraire, rue de Tournon, n° 6.
- Longmon (Auguste), [1347], \*\*, membre de l'Institut, du Comité des travaux historiques et de la Société nationale des Antiquaires de France, sous-chef de section honoraire aux Archives nationales, professeur au Collège de France, directeur à l'École des hautes études, rue de Bourgogne, n° 50.

- Lorrhan (Ed. du), [2323], ancien officier de cavalerie, au Mans (Sarthe), rue Victor-Hugo, n° 20.
- Louis-Lucas (Paul), [1970], professeur à la Faculté de droit de Dijon, à Dijon (Côte-d'Or), boulevard Carnot, n° 5.
- Louvain (Université catholique de), [812], représentée par M. Michiels, bibliothécaire; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- LOUVRIER DE LAJOLAIS (A.), [859], \*, quai Bourbon, nº 19.
- Lugay (comte de), [1308], \*\*, ancien maître des requêtes au Conseil d'État, correspondant de l'Institut, membre du Comité des travaux historiques, associé correspondant de la Société nationale des Antiquaires de France, rue de Varenne, n° 90, et au château de Saint-Agnan, par Mouy (Oise).
- LUGAGNE, [2250], à Lodève (Hérault).
- Luppé (marquis de la Société des Bibliophiles français, rue Barbet-de-Jouy, n° 29.
- Lyon (Bibliothèque des Facultés catholiques de), [1851], représentée par M. l'abbé A. Devaux, doyen, à Lyon (Rhône), rue du Plat, n° 25; correspondant, M. H. Laurens, libraire, rue de Tournon, n° 6.
- Lyon (Bibliothèque de l'Université de), [1998], quai Claude-Bernard, n° 18, représentée par M. Dreyfus, bibliothécaire; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- Lyon (Grande bibliothèque de la ville de), [2211], représentée par M. F. Desvernay, administrateur; correspondant, M. Schlachter, libraire, rue de l'Éperon, n° 5.
- MAGIMEL (Edmond), [2128], \*\*, quai d'Orsay, nº 11.
- MAGIMEL (René), [2108], rue de Berlin, nº 40.
- Magne (Napoléon), [2165], député, avenue Montaigne, n° 31.
- Maller (baron), [2039], \*\*, régent de la Banque de France, rue d'Anjou, n° 35.
- Mandrot (B. dr.), [2218], archiviste-paléographe, avenue du Trocadéro, nº 42.
- Mans (Bibliothèque de la ville du), [1696], représentée par M. F. Guérin, conservateur; correspondant, M. Lemoigne, libraire, rue Bonaparte, n° 12.
- Mantes (Bibliothèque de la ville de), [1295], représentée par M. le Maire.
- MARCHAND (l'abbé Ch.), [2212], docteur ès lettres, professeur aux Facultés catholiques d'Angers, à Angers (Maine-et-Loire), rue de l'Esvière, n° 5.

- Maneure (Edgard), [1902], associé correspondant de la Société nationale des Antiquaires de France, boulevard Haussmann, n° 81.
- MARGUERIE (René), [1664], O. \*\*, conseiller d'État, cité Martignac, n° 6.
- MARINE (Bibliothèque centrale du ministère de la), [1102], rue Royale, n° 2; correspondant, M. H.-Ch. Lavauzelle, rue Danton, n° 10.
- MARMIER (G.), [1312], \*\*, général de brigade, à Versailles (Seine-et-Oise), rue des Tournelles, n° 8.
- MARSEILLE (Bibliothèque de la ville de), [1684], représentée par M. Barré, bibliothécaire; correspondant, M. Lemoigne, libraire, rue Bonaparte, n° 12.
- MARTINET (comte André), [2284], boulevard de La Tour-Maubourg, nº 22.
- Masséna (Victorin), duc de Rivoli, prince d'Essling, [1131], \*, ancien député, rue Jean-Goujon, n° 8.
- MAULDE-LA-CLAVIÈRE (René DE), [2022], archiviste-paléographe, ancien sous-préfet, boulevard Raspail, n° 10, et au château de Flotin, par Boiscommun (Loiret).
- MAZARINE (Bibliothèque), [767], représentée par M. Franklin, \*\*, administrateur, quai Conti, n° 21; correspondants, MM. Sandoz et Fischbacher, libraires, rue de Seine, n° 33.
- MEAUX (vicomte DB), [1623], ancien ministre, rue du Bac, nº 101.
- Milly (F. DE), [2096], rue La Trémoîlle, n° 26, et au Mesnil-Germain (Calvados).
- MÉRODE-WESTERLOO (M<sup>ne</sup> la comtesse DE), [2278], rue Saint-Dominique, n° 41; correspondant, M. Faÿ, rue de Greneile, n° 96.
- MESSELET (Henri), [2195], avoué près le tribunal de la Seine, boulevard de Sébastopol, n° 62.
- MEYER (Paul), [1446], O. \*, membre de l'Institut et du Comité des travaux historiques, professeur au Collège de France, directeur de l'École nationale des chartes, avenue La Bourdonnaye, n° 16.
- METRIAL (Édouard), [2375], professeur à la faculté de droit de Montpellier, à Montpellier (Hérault), rue des Trésoriers-de-la-Bourse.
- METRIAL (l'abbé), [2159], professeur agrégé de rhétorique au collège Stanislas, rue Littré, n° 5.
- MIDI DE LA FRANCE (Société archéologique du), [2158], à Toulouse (Haute-Garonne); correspondant, M. Privat, libraire, à Toulouse, rue des Tourneurs, n° 45.
- MIMERIEL, [2263], avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, boulevard Saint-Germain, n° 205.
- MINNESOTA (Bibliothèque de l'Université de), [2321], à Minneapolis (États-Unis), représentée par M. Ch.-L. Wells, professeur d'histoire.

- MINORET (René), [2099], au château de Moignanville, par Girouville (Scine-et-Oise).
- Minepoix (duc de), [2137], rue de Varenne, n° 55, et au château de Léran (Ariège).
- Minor (Léon), [2374], archiviste aux Archives nationales, ancien membre de l'École française de Rome, rue de Grenelle, n° 15.
- Missak-Effendi, [2392], G. O. \*\*, ministre de Turquie à la Haye; à Paris, avenue de l'Alma, n° 7.
- Molimina (Auguste), [2098], \*\*, professeur à l'École nationale des chartes, boulevard Saint-Germain, n° 41.
- Monaco (Bibliothèque du palais de), [2254], représentée par M. G. Saige, \*, conseiller d'État de la Principauté.
- Monop (Henri), [2132], C. \*\*, conseiller d'État, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'Intérieur, membre de l'Académie de médecine, rue Rémusat, n° 29.
- Monstiers-Mérinville (marquis des), [1989], au château du Fraisse, par Mézières-sur-Issoir (Haute-Vienne).
- Montaliver (comte Georges DE), [1805], rue Roquépine, nº 14.
- Montebello (marquis de), [1731], G. C. \*\*, ambassadeur de France en Russie, rue Copernic, n° 44.
- MONTPELLIER (Bibliothèque de l'Université de), [2045], représentée par M. Fécamp, bibliothécaire.
- Monanvillé (Henri), [1047], archiviste-paléographe, bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque nationale, boulevard Pereire, n° 112.
- Monis (Henri), [2268],\*\*, archiviste du département des Alpes-Maritimes, à Nice (Alpes-Maritimes), boulevard Dubouchage, n° 20.
- Monnay (comte de Mornay-Soult, marquis DE), [1267], O. \*\*, ancien lieutenant-colonel de cavalerie, rue de Ponthieu, n° 70.
- Moulins (Bibliothèque de la ville de), [1365], représentée par M. E. Maquet, bibliothécaire; correspondant, M. Place, libraire, à Moulins (Allier).
- Moulins (Bibliothèque de l'ordre des avocats de), [1504], représentée par M. Boyron, trésorier du barreau de Moulins; correspondant, M. Grégoire, libraire, à Moulins (Allier), rue François-Péron, n° 2.
- MUNION (Bibliothèque royale de), [2292], représentée par M. le docteur von Laubmann, directeur; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, n° 4.
- MÜNSTER-EN-WESTPHALIS (Bibliothèque Paulinienne, à), [2302], représentée par M. le docteur Molitor, directeur; correspondant, M. Asher, libraire, à Berlin, Unter den Linden, n° 13.

- Murrau (Charles), [906], \*\*, conseiller honoraire à la Cour d'appel de Paris, ancien conseiller général de la Côte-d'Or, rue Beaujon, n° 1.
- Nadarlag (marquis de), [864], \*\*, correspondant de l'Institut, ancien préset, rue Duphot, n° 18.
- Nadalliac (M la comtesse B. DE), [1921], boulevard Malesherbes, nº 76.
- Nancy (Bibliothèque de la ville de), [850], représentée par M. Favier, conservateur.
- Nancy (Bibliothèque de l'Université de), [2062], représentée par M. le docteur Netter; correspondant, M. Berger-Levrault, libraire, rue des Beaux-Arts, n° 5.
- Naurois (Albert DE), [1924], avenue de Friedland, nº 40.
- NAVENUE (Ferdinand DE), [2287], \*\*, conseiller de l'ambassade de France près le Saint-Siège, rue de l'Université, n° 171; correspondant, M. Dosseur, banquier, rue de Lille, n° 5.
- Nenvo (baron Robert DE), [1736], \*\*, rue de Marignan, nº 17.
- NEUFLIZE (M" la baronne DE), [1152], place Malesherbes, nº 15.
- NEWHAVEM (Yale University de), [2319], à Newhaven (États-Unis, Connecticut), représentée par M. Addison Van Name, bibliothécaire; correspondant, M. G.-E. Stechert, libraire, rue de Rennes, n° 76.
- NICOLAY (marquis DE), [1889], rue Saint-Dominique, nº 35.
- NICOLAY (comte Antoine DE), [2176], rue de Lille, nº 80.
- Noanles (marquis DE), [1506], G. O. \*\*, ambassadeur de France à Berlin, rue de Saïgon, n° 2.
- Noir. (Octave), [1562], \*\*, professeur à l'École des Hautes études commerciales, rue Galilée, n° 37.
- Nolleyal (Alfred), [1857], rue du Mont-Thabor, nº 8.
- Nurr (David), [2326], libraire, à Londres, Long Acre, n° 57.
- Odessa (Bibliothèque de l'Université impériale de la Nouvelle-Russie, à), [2301], représentée par M. Louis Bruun, bibliothécaire; correspondant, M. Schlachter, libraire, rue de l'Éperon, n° 5.
- Omont (Henri), [1992], \*\*, archiviste-paléographe, membre de l'Institut, du Comité des travaux historiques et de la Société nationale des Antiquaires de France, conservateur du département des Manuscrits à la Bibliothèque nationale, rue Raynouard, n° 17.
- Onlians (Bibliothèque de la ville d'), [2100], représentée par M. Cuissard, bibliothécaire; correspondant, M. Thomas, libraire, place de la Sorbonne.
- Onlians (Monsieur le duc D'), [2270]; correspondant, M. le comte de Chevilly, rue d'Artois, n° 9.

- Oxford (Bibliothèque de Lady Margaret Hall, à), [2386], représentée par Miss Edith A. Pearson, bibliothécaire; correspondant, M. Terquem, libraire, rue Scribe, n° 19.
- PAHLARD-DUCLÉRÉ, [2048], \*\*, ministre plénipotentiaire, ancien député, boulevard Haussmann, n° 96.
- Pange (comte Maurice de), [1906], rue Murillo, nº 8, et à la Maison-Verte, par Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise); correspondant, M. Leclerc, libraire, rue Saint-Honoré, nº 219.
- Pange (marquis de), [2010], O. \*, rue François I<sup>er</sup>, n<sup>e</sup> 32; correspondant, M. Champion, libraire, quai Voltaire, n<sup>e</sup> 9.
- Panisse (marquis de), [2209], avenue Marceau, nº 24.
- Pannier (Jacques), [2260], pasteur de l'Église réformée, aumônier de l'hôpital, à Hanoï (Tonkin).
- Paris (Bibliothèque de la Faculté de droit de), [1883], représentée par M. Paul Viollet, \*\*, membre de l'Institut, bibliothécaire-archiviste, rue Cujas, n° 5; correspondant, M. L. Larose, libraire, rue Soufflot, n° 22.
- Paris (Bibliothèque de la ville de), [135], représentée par M. Le Vayer, bibliothécaire, hôtel Lepeletier de Saint-Fargeau, rue Sévigné; correspondant, M. Champion, libraire, quai Voltaire, n° 9.
- Paris (Bibliothèque de l'Université de), [766], représentée par M. Chantepie du Dézert, \*\*, bibliothécaire; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- Paris (Gaston), [1667], C. \*\*, membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, administrateur du Collège de France, directeur à l'École des hautes études, vice-président de section au Comité des travaux historiques, au Collège de France, rue des Écoles.
- PARME (Bibliothèque de la ville de), [2299], représentée par M. Modona, bibliothécaire; correspondant, M. Gaulon, libraire, rue Madame, n° 39.
- Pascaud (Edgard), [1755], à Bourges (Cher), rue Porte-Jaune.
- Passy (Edgard), [1536], ancien secrétaire d'ambassade, avenue de Messine, n° 27.
- Passy (Louis), [1708], député, ancien sous-secrétaire d'État, membre de l'Institut et de la Société nationale des Antiquaires de France, secrétaire perpétuel de la Société nationale d'agriculture, rue Taitbout, n° 81.
- Pau (Bibliothèque de la ville de), [1592], représentée par M. Soulice, bibliothécaire.
- Pélicien, [2223], archiviste-paléographe, archiviste du département de la Marne, membre non résidant du Comité des travaux historiques, à Châlons-sur-Marne (Marne).
- Pálissier (Léon-G.), [2000], ancien membre de l'École française de Rome,

- professeur à la Faculté des lettres de Montpellier, à Montpellier (Hérault), villa Leyris.
- Pinand, [2314], \*\*, ancien président de la Chambre des notaires de Paris, rue des Petits-Champs, n° 66.
- PERRET, [1093], O. \*\*, ancien conseiller d'État, rue François I\*\*, n\* 6.
- Philippon (Georges), [2107], archiviste-paléographe, au château de Mazargues (Bouches-du-Rhône).
- PICARD (Alphonse), [1766], libraire, rue Bonaparte, nº 82.
- Picor (Georges), [1435], \*\*, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, membre du Comité des travaux historiques, rue Pigalle, n° 54.
- Proou (Gustave), [2230], juge au tribunal de commerce de la Seine, à Saint-Denis (Seine), rue de Paris, n° 123.
- PILLET-WILL (comte F.), [1983], \*\*, régent de la Banque de France, rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 31.
- Porrieras (Bibliothèque de l'Université de), [2094], représentée par M. Girardin, bibliothécaire; correspondant, M. Le Soudier, libraire, boulevard Saint-Germain, n° 174.
- Pour (comte de de la l'École de Saint-Cyr, rue d'Anjou, n° 9.
- Pradel-Vernezobre (C.), [1355], membre de la Société française d'archéologie, à Puylaurens (Tarn).
- Pranond (Ernest), [1608], \*\*, président d'honneur de la Société d'émulation d'Abbeville, à Abbeville (Somme), rue du Lillier.
- Paévost (Gustave-A.), [1955], ancien magistrat, associé correspondant de la Société nationale des Antiquaires de France, à Rouen (Seine-Inférieure), rue Chasselièvre, n° 52.
- Primer (Max), [2242], archiviste-paléographe, à Versailles (Seine-et-Oise), rue Maurepas, n° 18.
- RAGUEMET DE SAINT-ALBIN (Octave), [1804], archiviste-paléographe, au château de Soulaire, par Orléans (Loiret).
- RAMBUTEAU (comte da), [2043], O. 孝, ancien conseiller d'État, rue Barbet-de-Jouy, n° 32.
- RASILLY (marquis DE), [1161], au château de Beaumont, par Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre).
- RATTISE (Léon), [1274], au châtean de Jeand'heurs, par Saudrupt (Meuse).
- RAYMAUD (Gaston), [1900], archiviste-paléographe, bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque nationale, avenue de Villiers, n° 130.
- RAYMAUD (Marc), [2363], attaché à la bibliothèque de l'Arsenal, avenue des Champs-Élysées, n° 120.

- REIMS (Bibliothèque de la ville de), [2135], représentée par M. H. Jadart, bibliothécaire; correspondant, M. Michaud, libraire, à Reims (Marne).
- REISET (comte DE), [655], C. \*\*, ancien ministre plénipotentiaire, au château du Breuil, par Marcilly-sur-Eure (Eure-et-Loir).
- RENNES (Bibliothèque de l'Université de), [1346], représentée par M. Dubuisson; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, n° 4.
- RENNES (Bibliothèque de la ville de), [1956], représentée par M. Le Hir, bibliothécaire; correspondant, M. Tribouillet, au ministère de l'Instruction publique.
- Renouard (Léopold), [2269], O. \*\*, ancien sous-gouverneur de la Banque de France, avenue Bugeaud, n° 48.
- Richou (Gabriel), [1864], archiviste-paléographe, conservateur de la bibliothèque de la Cour de cassation, au Palais-de-Justice, quai de l'Horloge.
- ROBIN (Armand), [1646], rue Murillo, nº 8, et à Cognac (Charente), rue du Parc.
- ROCHE (Paul), [1979], avoué à la Cour d'appel de Paris, rue Sainte-Anne, n° 10.
- ROCQUAIN (Félix), [2031], \*\*, membre de l'Institut, chef de section aux Archives nationales, rue Vaneau, n° 15.
- Rollin, [1896], ancien préfet des études au collège Rollin, à Levallois-Perret (Seine), rue Martinval, n° 3.
- ROMANA DI STORIA PATRIA (Società), [2362], à Rome, bibliothèque Vallicellane; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, nº 82.
- Rothschud (baron Alphonse DB), [1214], С. Ж, membre de l'Institut, rue Saint-Florentin, n° 2.
- ROTHSCHILD (baron Edmond DE), [1183], rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 41.
- ROTHSCHILD (baron Gustave DE), [1213], C. \*\*, rue Laffitte, n° 23.
- ROTHSCHILD (baron Henri DE), [2222], avenue d'Iéna, nº 41.
- ROTHSCHULD (M<sup>--</sup> la baronne James DB), [1962], avenue de Friedland, n<sup>-</sup> 42.
- Rott (Édouard), [1946], \*\*, avenue du Trocadéro, n° 50.
- ROUEN (Bibliothèque de la Cour d'appel de), [1884], représentée par M. le conseiller Dufour, questeur de la Cour, à Rouen (Seine-Inférieure).
- Roumn (Bibliothèque de la ville de), [2012], représentée par M. le Bibliothécaire; correspondant, M. Lestringant, libraire, à Rouen (Seine-Inférieure).
- Roussigné, [1033], ¾, rue Bayard, nº 8.
- Roux (Agricol), [2044], notaire, membre de l'Académie de Vaucluse, à Cavaillon (Vaucluse).

- Roy (Jules), [1831], \*\*, professeur à l'École nationale des chartes, directeur adjoint à l'École des hautes études, rue Hauteseuille, n° 19.
- Roy (Maurice), [2008], conseiller référendaire à la Cour des comptes, rue de Bellechasse, n° 31.
- Ruele (Me la baronne de), [2337], rue Cambon, nº 43.
- Sabatten (Maurice), [1812], avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, rue de Grenelle, n° 42.
- Samer-Dennis (Bibliothèque de la ville de), [2357], représentée par M. le Bibliothécaire; correspondant, M. Lechevalier, libraire, rue de Savoie, n° 16.
- Same Geneviève (Bibliothèque), à Paris, [2175], représentée par M. Ruelle, \*\*, administrateur; correspondant, M. Pedone-Lauriel, libraire, rue Soufflot, n° 13.
- Samr-Jonne, [2370], libraire, rue Richelieu, n. 91.
- Samr-Maun-sun-Loran (Bibliothèque des RR. PP. Bénédictins de l'abbaye de), [2303]; représentée par dom Albert Noël, bibliothécaire, à Baronville, par Beauraing (Belgique, province de Namur).
- Samer-Nazaire (Bibliothèque de la ville de), [2185], représentée par M. É. Port, bibliothécaire; correspondant, M. Lechevalier, libraire, rue de Savoie, n° 16.
- SANCY DE ROLLAND (baron LELOUP DE), [1373], \*\*, ancien auditeur au Conseil d'État, avenue de Messine, n° 6.
- Sancus (M<sup>--</sup> la comtesse Félix Ds), [1137], à Bussy-Rabutin, par les Laumes (Côte-d'Or).
- Schickler (baron Fernand DE), [1236], place Vendôme, nº 17.
- SCHOMEN (baron E. DE), [2385], à Versailles (Seine-et-Oise), rue Saint-Louis, n° 14.
- Sigur (comte Louis DE), [2247], rue La Boëtie, nº 44.
- Shoun (comte Pierre na), [2350], avenue d'Iéna, n° 45.
- Sentière (baron Léon), [2366], avenue de l'Alma, nº 41.
- Smucmon, [1964], O. \*\*, inspecteur général des finances, directeur de la Comptabilité générale au ministère de la Marine, rue Cassette, n° 27.
- Simar (Bibliothèque du), [956], représentée par M. Favre, O. 举, bibliothécaire; correspondant, M. Pedone-Lauriel, libraire, rue Soufflot, n° 13.
- Servois (Gustave), [1136], O. \*, directeur honoraire des Archives, membre du Comité des travaux historiques, boulevard Malesherbes, n° 101.
- SETSSEL (comte Marc DB), [2148], rue d'Aguesseau, n° 13, et au château de Mussin, près Belley (Ain).
- Signer Library, [2171], à Édimbourg (Écosse); correspondants, MM. Dulau et C<sup>10</sup>, libraires, à Londres, Soho Square, n° 37.

- Schném (Frédéric), [2329], ancien membre de l'École française de Rome, archiviste aux Archives nationaies, rue de Verneuil, n° 40.
- Solumna (Bibliothèque des RR. PP. Bénédictins de l'abbaye de), [1661], représentée par dom Cagin, bibliothécaire, à Appuldurcombe-House, Wroxali (île de Wight); correspondant, M. A. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- Sommer (Alfred), [1737], rue de Ponthieu, nº 57.
- Statham (le Révérend S.-P.-H.), [2387], lieutenant-colonel au corps des chapelains de l'armée anglaise, à Douvres (Angleterre), Christ-Church Villas, n° 2; correspondant, M. D. Nutt, libraire, à Londres.
- STEIN (Henri), [2084], archiviste aux Archives nationales, membre de la Société nationale des Antiquaires de France, rue Gay-Lussac, n° 38.
- STRASBOURG (Bibliothèque de l'Université de), [2300], représentée par M. Barack, directeur; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, n° 4.
- STUTTGART (Bibliothèque royale de), [1610], représentée par M. Wintterlin, bibliothécaire en chef; correspondant, M. Lemoigne, libraire, rue Bonaparte, n° 12.
- Talhouer-Roy (marquis DE), [2023], avenue Bosquet, n° 2, et au château du Lude (Sarthe).
- Tardir (E.-J.), [2114], archiviste-paléographe, avocat à la Cour d'appel de Paris, membre de la Société nationale des Antiquaires de France, rue du Cherche-Midi, n° 28.
- Terrat (B.), [2173], archiviste-paléographe, ancien agrégé des facultés de droit, professeur à l'Institut catholique de Paris, rue Saint-Romain, n° 18:
- TERREBASSE (Humbert DE), [1948], \*\*, au château de Terrebasse, par Roussillon (Isère).
- TEULET (Raymond), [1933], archiviste du département des Landes, bibliothécaire de la ville de Mont-de-Marsan, archiviste honoraire aux Archives nationales, à Mont-de-Marsan (Landes).
- THIERS (Bibliothèque de la Fondation), [2324], rond-point Bugeaud, nº 5.
- THURRAU-DANGIN (P.), [2253], \*\*, membre de l'Académie française, rue Garancière, n° 11.
- TIERNY (Paul), [2144], ancien archiviste du Gers, au château de Sautricourt, par Saint-Pol (Pas-de-Calais).
- Trssor, [1775], & Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), place Louis XV, nº 1.
- Tocqueville (comte DE), [2251], rue Chanaleilles, nº 4.
- Tononto (Bibliothèque de l'Université de), [2257], au Canada, représentée par M. Hornby Langton, bibliothécaire; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, n° 4.

- Toulouse (Bibliothèque de la ville de), [2082], représentée par M. Massip, bibliothécaire; correspondant, M. Gimet-Pisseau, libraire, à Toulouse (Haute-Garonne), rue Gambetta, n° 66.
- Toulouse (Bibliothèque de l'Université de), [2037], représentée par M. Crouzel, bibliothécaire; correspondant, M. Gimet-Pisseau, libraire, à Toulouse (Haute-Garonne), rue Gambetta, n° 66.
- Tournouir (Henri), [2115], archiviste-paléographe, ancien attaché aux archives du ministère des Affaires étrangères, boulevard Raspail, n° 5.
- TRAVERS (Émile), [2152], archiviste-paléographe, ancien conseiller de préfecture, à Caen (Calvados), rue des Chanoines, n° 18; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- Troyes (Bibliothèque de la ville de), [1754], représentée par M. Det, bibliothécaire; correspondant, M. Brévot-Leblanc, libraire, à Troyes (Aube).
- Tunn (Bibliothèque nationale, à), [2347], représentée par M. J. Carta, bibliothécaire en chef; correspondants, MM. Bocca frères, libraires, à Turin.
- Union Artistique (Bibliothèque du Cercle de l'), [2369], représentée par M. Paléologue, rue Boissy-d'Anglas, n° 5.
- UPBAL (Bibliothèque de l'Université d'), [2294], représentée par M. Claes Annerstedt, bibliothécaire en chef; correspondant, M. Per Lamm, libraire, rue de Lille, n° 7.
- Unsmau (l'abbé), [2354], chanoine de la cathédrale, à Angers (Maine-et-Loire), parvis Saint-Maurice.
- Usanz. (comte n'), [2145], \*\*, ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Bayard, n° 4.
- Uranour (Bibliothèque de l'Université d'), [2328], représentée par M. Van Someren, bibliothécaire.
- Vansen, [1853], archiviste-paléographe, rue Git-le-Cœur, nº 6.
- Vanssière (Pierre de), [2330], docteur ès lettres, archiviste aux Archives nationales, rue des Francs-Bourgeois, n° 60.
- Vallentin (Ludovic-Édouard), [811], juge au tribunal civil de Montélimar (Drôme).
- Valois (Noël), [2006], docteur ès lettres, membre de la Société nationale des Antiquaires de France, archiviste honoraire aux Archives nationales, rue de l'Abbaye, n° 13.
- Valuy, [1843], \*\*, colonel du 36° régiment d'artillerie, à Clermont-Fer-rand (Puy-de-Dôme).
- Vandal (comte Albert), [1691], \*\*, membre de l'Académie française, rue Marbeuf, n° 2.

- Vandewalle, [1663], avoué près le tribunal de la Seine, rue Caumartin, n° 54.
- Vatican (Bibliothèque du Palais du), [2297], à Rome, représentée par le R. P. Ehrle, préfet; correspondant, M. Picard, libraire, rue Bonaparte, n° 82.
- VERSAILLES (Bibliothèque de la ville de), [2127], représentée par M. A. Taphanel, bibliothécaire; correspondant, M. Givron, libraire, rue de la Paroisse, n° 65.
- VIARD (Jules), [2188], archiviste aux Archives nationales, à Saint-Mandé (Seine), rue Cart, n° 2.
- VIENNET (Maurice), [2232], avocat, à Narbonne (Aude), rue de Belfort, n° 12.
- Vigir, [2359], doyen de la Faculté de droit, à Montpellier (Hérault), rue Achille-Bégé, n° 3.
- Vignat, [1811], à Orléans (Loiret), cloftre Saint-Aignan, nº 7.
- VIOLLET (Paul), [1952], \*, membre de l'Institut, professeur à l'École nationale des chartes, bibliothécaire-archiviste de la Faculté de droit de Paris, rue Cujas, n° 5.
- VIRE (Bibliothèque de la ville de), [2296], représentée par M. Butet-Hamel, bibliothécaire.
- Vogüé (marquis de ), [1916], C. \*\*, membre de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de la Société nationale des Antiquaires de France, ancien ambassadeur, président de la Société nationale des Agriculteurs de France, rue Fabert, n° 2.
- Walckenaer (baron), [985], \*\*, ancien chef du cabinet du ministre de l'Intérieur, rue de Miroménil, n° 86.
- WERLE (comte Alfred), [1619], à Reims (Marne), boulevard du Temple, n° 15.
- Zurigh (Bibliothèque de la ville de), [1830], représentée par M. le docteur Hermann Escher, conservateur; correspondant, M. Welter, libraire, rue Bernard-Palissy, n° 4.

### BIBLIOTHÈQUES ASSOCIÉES.

#### Bubliotrèque Méjanes, à Aix, [M. Aude, n° 687]. de l'Université d'Aix, [M. Capdemat, ip 2083]. de l'État de New-York, à Albany, [nº 2373]. de l'Université d'Alger, [M. Paoli, nº 2081]. de la Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens, nº 2336|. de l'Université d'Amsterdam, [M. Burger, junior, n° 2351]. de la ville d'Amerns, [M. Journ, n° 2117]. de l'Ecole des hautes études de Saint-Aubin, à Angers, Mgr Pasquien, nº 2189]. de la ville d'Avignon, [M. Labands, s. 645]. de l'Université de Bale, [M. le D' Ch. Bernoulli, n° 2282]. de la ville de Bayonne, [M. L. Hirrart, nº 1407]. de la ville de Brauvais, [M. Habert, nº 2052]. du Reicestag, à Berlin, [M. le D' J. Müller, n° 2341]. ROYALE DE BERLIN, [M. A. WILMANNS, nº 2340]. \_ de l'Université de Bealin, [M. le D' W. Erman, n° 2283]. de la ville de Berne, [M. Blorsch, nº 2353]. de la ville de Busançon, [M. Poëre, nº 1371]. de l'Université de Besançon, [M. Prieur, n° 2055]. de la ville de Blois, [M. Dufay, nº 2288]. de l'Université de Bordeaux, [M. Bouvy, n° 2118]. de la ville de Boston, [M. H. Putham, nº 2235]. de la Cour d'appel de Bouners, [nº 1483]. de la ville de Bouners, [M. M1000, nº 2371]. \_ ROYALE DE BELGIQUE, à BRUXELLES, [M. Ed. Féris, n° 2346]. de la Société des Bollandistes, à Bruxelles, [n° 2356]. de la ville de Carn, [M. Lavalley, nº 1015]. de l'Université de Carn, [n° 2078]. de la ville de Cahors, [M. Cangardel, nº 2289]. de l'Université de Cambridge, [M. J. Winson, n° 2169]. de Cassel, [M. le D' Heldmann, nº 2322]. du Musée Condé, à Chantilly, [M. Macon, nº 2332]. de la ville de CHARTRES, [MM. les Conservateurs, nº 1516]. de la ville de Chathaudun, [M. Germond, nº 1855]. de la ville de Chathau-Gontier, [M. Guillemain, nº 2180]. de la ville de Chatrauroux, [M. Lelong, nº 2224]. Newberry, & Chicago, [M. J. Vance Chemey, nº 2238]. de l'Université de Clermont-Ferrand, M. A. Maire, n° 1937].

```
Bibliothèque du château de Compiègne, [n° 595].
             ROYALE DE COPENHAGUE, [M. H.-O. LANGE, nº 2291].
             GRAND-DUCALE DE DARMSTADT, [M. G. NICK, nº 2241].
             de la ville de Dieppe, [M. A. Miler, nº 1054].
             de la ville de Duon, [M. Guignard, nº 1279].
             de l'Université de Dijon, [M. Dubuisson, nº 2080].
             SIGNET, à ÉDIMBOURG, [nº 2171].
             de la ville d'Épernay, [M. Brion, nº 1474].
             de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
                LETTRES DE L'EURE, à ÉVREUX, [M. L. PETIT, nº 1770].
             du château de Fontainebleau, [nº 596].
             de la ville de Francfort-sur-le-Mein, [M. le D' Ebrard,
                n° 2311].
             de l'Université de Fribourg-en-Brisgau, [M. J. Strup,
                n° 2352].
             de la ville de Genève, [M. Gas, nº 1821].
             de l'Université de Göttingen, [M. K. Dziatzko, nº 2342].
             de la ville de Grenoble, [M. Maignien, nº 948].
             de l'Université de Grenoble, [M. Callamand, nº 1976].
             de l'Université de Halle-sur-la-Saale, M. le D' Perl-
               BACH, nº 2293].
             de la ville de Hambourg, [M. Isler, nº 873].
             de la ville du HAVRE, [M. MILLOT, nº 1193].
             de l'Université de Helsingfors, [M. W. Bolin, nº 2349].
             de la Connell University, à Ithada, [nº 2379].
             de S. A. R. Mgr le comte de Flandre, à Ixelles-Bru-
               XELLES, [M. SCHWEITHAL, nº 2236].
             de l'Université de Kiel, [M. E. Steppenhagen, n° 2391].
             de l'Université de Königsberg, [M. P. Schwenke, n° 2343].
             ROYALE DE LA HAYE, [M. le D' BYVANGE, n° 2313].
             de la ville de LAVAL, [M. GAUTIBR, nº 1852].
             de l'Université de Leipzie, [M. le D' von Gebeardt.
               n• 2295].
             de l'Université de Liège, [M. Dalmer, n° 2348].
             de l'abbaye de Ligugé, [dom Chamard, nº 2280].
             des Facultés catholiques de Lille, M. l'abbé Leuridan.
               n° 1854].
             de l'Université de Lille, [M. S. Solon, n° 2079].
             de la ville de Limoges, [M. Leymanis, nº 1908].
             de l'Athenaum Club, à Londres, [nº 2168].
             d'Inner Temple, à Londres, [nº 2170].
             de Londres, à Londres, [M. H. Wright, nº 2271].
             de l'Université de Louvain, [M. Michiels, n° 812].
             de la ville de Lyon, [M. DESVERNAY, nº 2211].
             des Facultés catholiques de Lyon, [M. le Doyen, nº 1851].
             de l'Université de Lyon, [M. Dreyfus, nº 1998].
             CHETHAM, à MANCHESTER, [nº 2110].
```

### Bibliothèque de la ville du Mans, [M. Guérin, nº 1696]. de la ville de Mantes, [M. le Maire, nº 1295]. de la ville de Marseille, [M. Barré, nº 1684]. de l'Université de Minnesota, à Minneapolis M. Ch.-L. WELLS, nº 2321]. du palais de Monaco, [M. Saige, nº 2254]. de l'Université de Montpellier, [M. Fégamp, n° 2045]. de la ville de Moulins, [nº 1365]. de l'ordre des Avocats de Moulins, [M. Boyron, nº 1504]. BOYALE DE MUNICE, [M. le D' von LAUBMANN, nº 2292]. Paulinienne, à Munster-en-Westphalie, [M. le D' Moli-TOR, nº 2302]. de la ville de Nangy, [M. Favier, nº 850]. de l'Université de Nancy, [M. le D' Netter, n° 2062]. de Yale-University, à Neweaven, [M. A. Van Name, n° 2319]. de l'Université impériale de la Nouvelle-Russie, à ODESSA, [M. L. BRUUN, nº 2301]. de la ville d'Orléans, [M. Cuissard, nº 2100]. de Brazenoze College, à Oxford, [nº 2136]. de Lady Margaret Hall, à Oxford, Miss E. A. Prarson, n° 2386]. de la ville de Paris, [M. Le Vayer, nº 135]. des Archives mationales, à Paris, [M. le Directeur des Archives, nº 1147]. de l'ordre des Avocats de Paris, [M. Boucerr, nº 720]. du Cercle artistique et littéraire, à Paris, [nº 2381]. du Cercle de l'Union artistique, à Paris, [M. Paléo-LOGUE, nº 2369]. de la Chambre des députés, à Paris, [M. Chervet, nº 1660]. du Conseil d'État, à Paris, [M. Gustave Vattier, n° 934]. de l'Ecole des Carmes, à Paris, [M. l'abbé Guibert, n° 2207]. de l'Ecole des hautes études, à Paris, [nº 2126]. de l'Ecole nationale des chartes, à Paris, [M. le Directeur, nº 1703|. de l'Ecole normale supérisure, à Paris, [M. le Directeur, n° 1617]. de la Faculté de decit de Paris, [M. Viollet, nº 1883]. de la Fondation Thiers, à Paris, [nº 2324]. de l'Institut de France, à Paris, [M. Rebelliau, n° 2394|. MAEARINE, à Paris, [M. Franklin, n° 33]. du Ministère des Finances, à Paris, [nº 2202]. du Ministère de la Guerre, à Paris, [M. Lemoine,

du Ministère de la Marine, à Paris, [nº 1102].

n° 2361].

### BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, à PARIS, [M. l'Administrateur général]. des RR. PP. Bénédictins du prieuré de Paris, [nº 2318]. des Études, revue dirigée par les RR. PP. Jésuites de Paris, [nº 2317]. de Sainte-Geneviève, à Paris, [M. Ruelle, n° 2175]. du Sénat, à Paris, [M. Favre, nº 956]. de l'Université de Paris, [M. de Chantepie du Désert, n° 767]. ROYALE DE PARME, [M. Modona, nº 2299]. du château de Pau, [nº 597]. de la ville de Pau, [M. Soulicz, nº 1592]. de l'Université de Poitiers, [M. Girardin, n° 2094]. de la ville de Reims, [M. H. Jadabt, nº 2135]. de la ville de Rennes, [M. Le Hir, nº 1956]. de l'Université de Rennes, [M. Dubuisson, n° 1346]. de l'École française de Rome, [M. le Directeur, n° 2298]. de la Societa Romana di storia patria, à Rome, [nº 2362]. du palais du Vatigan, à Rome, [le R. P. Ehrle, n° 2297]. de la ville de Rouen, [nº 2012]. de la Cour d'appel de Rouen, [M. Pellecat, nº 1884]. de la ville de Saint-Denis, [nº 2357]. de l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire, [dom Albert Noël, n• 2303]. de la ville de Saint-Nazaire, [M. E. Port, nº 2185]. de l'abbaye de Solesmes, [dom Cagin, nº 1661]. de l'Université de Strasbourg, [M. Barack, n° 2300]. ROYALE DE STUTTGART, [M. WINTTERLIN, nº 1610]. de l'Université de Toronto, [M. H. H. Langton, n° 2257]. de la ville de Toulouse, [M. Massip, nº 2082]. des Archives de la Haute-Garonne, à Toulouse, [M. Pasquier, nº 2069]. de la Société archéologique du Midi de la France, à Toulouse, [nº 2158]. de l'Université de Toulouse, [M. Crouzel, n° 2037]. de la ville de Troyes, [M. Der, nº 1754]. NATIONALE, à TURIN, [M. J. CARTA, nº 2347]. de l'Université d'Upsal, [M. Clabs Annerstedt, n° 2294]. de l'Université d'Utrecet, [M. Van Someren, n° 2328]. du château de Versailles, [nº 598]. de la ville de Versailles, [M. A. Taphanel, nº 2127]. de la ville de Vire, [M. Butet-Hamel, nº 2296]. de la ville de Zurich, [M. le D' H. Escher, nº 1830].

## SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

#### EN FRANCE.

AGADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE CAEN.

ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE DIJON.

ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE MACON.

ACADÉMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS D'ARRAS.

ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE, à Paris.

Commission des Antiquités et des Arts du département de Seinset-Oise, à Versailles.

Société académique de l'Aube, à Troyes.

Société agadémique de Brest.

Société académique de Nantes.

Société académique des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Saint-Quentin.

Société archéologique de Rambouillet.

Société archéologique d'Eure-et-Loir, à Chartres.

Société archéologique du Midi de la France, à Toulouse.

Société abchéologique et historique de l'Orléanais, à Orléans.

Société archéologique, scientifique et littéraire de Bésiers.

Société Belfortaine d'émplation.

Société BIBLIGGRAPHIQUE, à Paris.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts du département du Nord, à Douzi.

Société de l'Histoire du Protestantisme prançais, à Paris.

Société d'émulation de la Haute-Saône, à Vesoul.

Sotiété d'émulation de la Vendée.

Société d'émulation de Roubaix.

Société d'émulation et des Beaux-Arts du Bourbonnais, à Moulins.

Société des Antiquaires de la Morinie, à Saint-Omer.

Société des Antiquaires de Normandie, à Caen.

Société des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens.

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne, à Auxerte.

Sociéré d'érudes des Hautes-Alpres, à Gap.

Sociéré d'Histoire et d'Archéologie, à Chalon-sur-Saône.

Somété historique de Compiègne.

Société libre d'Agriculture, Schenges, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure, à Évieux.

Société nationale d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers.

Société nationale des Antiquaires de France, à Paris.

#### EN PAYS ÉTRANGERS.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE, à Bruxelles.

Comité de publication des Analectes pour servir a l'histoire ecclésiastique de la Belgique, à Louvain.

Institut archéologique liégrois.

Institut Smithsonian, à Washington.

Musée national suisse, à Zurich.

ROYAL HISTORICAL SOCIETY, à Londres.

Société d'Archéologie de Bruxelles.

Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège.

Société d'Histoire de la Suisse Romande, à Lausanne.

Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève.

Société historique du Massachusetts, à Boston.

Société historique et archéologique de Bale.

Société historique et archéologique de Tournai.

Société philosophique américaine, à Philadelphie.

UNIVERSITY COLLEGE, à Liverpool.

## LISTE

#### DES

## MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

avec l'indication des années où cessent leurs fonctions.

1902. 1903. MM. BAGUENAULT DE PUCHESSE. MM. BARANTE (DE). BEAUCAIRE (HOTTIC DE). BARTHÉLEMY (A. DE). DELAVILLE LE ROULE. HIMLY. GROUGHY (DE). KERMAINGANT (DE). LA TRÉMOÎLLE (DE). LABORDE (J. DE). LECESTRE. Longnon. LUÇAY (DE). MEYER (P.). RAYNAUD (G.). OMONT. Picot (G.). SERVOIS. Vogüź (DE). VALOIS. 1904. 1905. MM. AUBRY-VITET. MM. BRAUCOURT (DE). BERGER (É.). CHANTERAC (DE). Boislisle (A. DE). DELABORDE (F.). COURGY (DE). DELISLE (L.). Lan (J.). DURRIEU. LELONG (E.). GUILHIERMOS. MANDROT (DE). LEFÈVEE-PONTALIS (G.). NADAULAG (DB). SCHICKLER (DE). ROCQUAIN. VANDAL. VIOLLET.

### BUREAU DE LA SOCIÉTÉ NOMMÉ EN 1901.

| Président M                            | M. Delisle.                     |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Vice-Présidents                        | DE SCHICKLER et DE KERMAINGANT. |
| Secrétaire                             | Arthur DE Boislisle.            |
| Secrétaire adjoint                     | Noël Valois.                    |
| Trésorier-Archiviste. } Bibliothécaire | Léon Lucestru.                  |
| Censeurs                               | Bruel et H. Mobanvillé.         |

## COMITÉ DE PUBLICATION.

MM.

MM.

DE BARTHÉLEMY.

Longmon.

DE BEAUCOURT.

Picot.

HIMLY.

DE SCHICKLER.

## COMITÉ DES FONDS.

MM.

MM.

DURRIEU. DE LUÇAY. LAIR. SERVOIS.

# JOURS DES SÉANCES

#### DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

#### PENDANT L'ANNÉE 1902.

7 Janvier.

3 Juin.

4 Février.

1° Juillet.

4 Mars.

4 Novembre.

8 Avril.

2 Décembre.

6 Mai.

Le Conseil d'administration de la Société se réunit à l'École des chartes (rue de la Sorbonne, n° 19), à quatre heures un quart, le premier mardi de chaque mois (août, septembre et octobre exceptés, et sauf le cas où le premier mardi est jour de fête). Tous les membres de la Société ont le droit d'assister aux séances.

La séance du 6 mai sera celle de l'Assemblée générale de la Société. Elle se tiendra dans la salle du cours d'Archéologie, à la Bibliothèque nationale.

### ORDRE DE PUBLICATION

## DES OUVRAGES ÉDITÉS PAR LA SOCIÉTÉ

#### DEPUIS L'ANNÉE 1879.

(Voir, pour l'ordre de publication des 186 volumes édités par la Société depuis sa fondation jusqu'en l'année 1878, les Annuaires-Bulletins de 1863 à 1878.)

| de 1863 à 1878.)                                                                              |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1879.                                                                                         |                                                                     |
| 192. Chanson de la Croisade contre les Albigeois, t. 11 193. Mémoires de Nicolas Goulas, t. I | 15 déc. 1878.<br>15 avril 1879.<br>30 sept. 1879.<br>15 déc. 1879.  |
| 1880.                                                                                         |                                                                     |
| 197. Gestes des Évêques de Cambrai                                                            | 15 mai 1880.<br>15 déc. 1880.<br>1° déc. 1881.<br>1° mars 1881.     |
| 1881.                                                                                         |                                                                     |
| 202. Les Établissements de saint Louis, t. I                                                  | 31 déc. 1880.<br>1° juill. 1881.<br>1° nov. 1881.<br>31 janv. 1882. |
| 1882.                                                                                         |                                                                     |
| 207. Œuvars de Brantôme, t. XI                                                                |                                                                     |

211. ARMUAIRE-BULLETIN, t. XIX. Année 1882.

## 1883.

| 212. Extr. des Auteurs grecs concern. Les Gaules, t. IV 213. Mémoires d'Olivier de la Marche, t. I                                                                      | 3 juill. 1883.<br>15 oct. 1883. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1884.                                                                                                                                                                   |                                 |
| 217. Notices et documents (Cinquantième anniversaire). 218. Mémoires du maréchal de Villars, t. I                                                                       | 15 juin 1884.<br>7 août 1884.   |
| 1885.                                                                                                                                                                   |                                 |
| 222. JOURNAL DE NICOLAS DE BAYE, t. I                                                                                                                                   | 1° août 1885.<br>25 déc. 1885.  |
| 1886.                                                                                                                                                                   |                                 |
| 227. LES ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS, t. IV                                                                                                                           | 15 avril 1886.<br>15 nov. 1886. |
| 1887.                                                                                                                                                                   |                                 |
| 232. Mémoires du maréchal de Villars, t. II                                                                                                                             |                                 |
| 1888.                                                                                                                                                                   |                                 |
| 237. CHRONIQUES DE J. FROISSART, t. VIII, 1 <sup>re</sup> partie 238. CHRONIQUES DE J. FROISSART, t. VIII, 2 <sup>e</sup> partie 239. JOURNAL DE NICOLAS DE BAYE, t. II |                                 |
| 1889.                                                                                                                                                                   |                                 |
| 242. Le Jouvencel, par Jean de Bueil, t. II                                                                                                                             |                                 |

| PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ.                                                                                                                          | 47                                                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| 241. Mémoires du maréchal de Villars, t. III 245. Chroniques de Louis XII, par Jean d'Auton, t. I . 246. Annuaire-Bulletin, t. XXVI. Année 1889. |                                                                    |  |  |
| 1890.                                                                                                                                            |                                                                    |  |  |
| 247. HISTOIRE UNIVERSELLE D'AGR. D'AUMGNÉ, t. IV                                                                                                 | 30 nov. 1890.                                                      |  |  |
| 1891.                                                                                                                                            |                                                                    |  |  |
| 252. Chronographia regum Francorum, t. I                                                                                                         | 15 <b>sept</b> . 1891.<br>30 déc. 1891.                            |  |  |
| 1892.                                                                                                                                            |                                                                    |  |  |
| 257. Mémoires de Du Plessis-Besançon                                                                                                             | 25 août 1892.<br>30 nov. 1892.                                     |  |  |
| 1893.                                                                                                                                            |                                                                    |  |  |
| 262. CHRONOGRAPHIA REGUM FRANCORUM, t. II                                                                                                        | 25 oct. 1893.                                                      |  |  |
| 1894.                                                                                                                                            |                                                                    |  |  |
| 267. Mémoires de Gourville, t. I                                                                                                                 | 15 mars 1894.<br>10 juill. 1894.<br>1° août 1894.<br>25 nov. 1894. |  |  |
| 1895.                                                                                                                                            |                                                                    |  |  |
| 272. Mémoires de Gourville, t. II                                                                                                                | 10 avril 1895.<br>20 juill. 1895.                                  |  |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                    |  |  |

.

## 48 LISTE DES OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ.

## 1896.

| 277. HISTOIRE DE GASTON IV, COMTE DE FOIX, L. II | 25 mars 1896.<br>20 juin 1896.                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1897.                                            |                                                                    |
| 282. Chroniques de J. Froissart, t. X            | 1° août 1896.<br>15 mars 1897.<br>20 nov. 1897.<br>15 déc. 1897.   |
| 1898.                                            |                                                                    |
| 287. Lettres de Louis XI, t. VI                  | 20 janv. 1898.<br>20 mars 1898.<br>20 nov. 1898.<br>30 nov. 1898.  |
| 1899.                                            |                                                                    |
| 292. CHRONIQUE D'ANTONIO MOROSINI, t. II         | 5 juillet 1899.<br>15 oct. 1899.                                   |
| 1900.                                            |                                                                    |
| 297. LETTRES DE LOUIS XI, t. VII                 |                                                                    |
| 1901.                                            |                                                                    |
| 302. Mémoires du vicomte de Turenne              | 20 janv. 1901.<br>15 avril 1901.<br>23 oct. 1901.<br>15 nov. 1901. |

### PROCÈS-VERBAL

DE LA

### SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA

## SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

TENUE LE 7 JANVIER 1902,

A l'École des chartes, à quatre heures un quart, sous la présidence de M. Delisle, président. (Procès-verbal adopté dans la séance du 4 février 1902.)

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente; la rédaction en est approuvée par le Conseil.

M. le Président proclame membre de la Société, après avoir soumis cette admission à l'approbation du Conseil :

2392. M. MISSAK-EFFENDI, G. O. \*\*, ministre de Turquie à la Haye; à Paris, avenue de l'Alma, n° 7; présenté par M. le vicomte de Grouchy et M. Dubois de l'Estang.

#### Publications adressées à la Société.

Publications périodiques. — Bulletin de la Société de l'Aistoire du Protestantisme français, 15 décembre 1901. — Bulletin de l'Association philotechnique, novembre 1901.

Société BAVANTES. — Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or, t. XIII, 4° fascicule. — Archives historiques du département de la Gironde, t. XXXVI. — Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, année 1900. — Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, vérie in-8°, n° 28. — Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la Morinie, année 1901, 3° fascicule. — Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, année 1901, 2° livraison. — Indicateur d'antiquités suisses, 1901, n° 2 et 3.

Ouvrages offerts par les auteurs ou les éditeurs.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2° série, t. XII (4° livraison) et t. XIII (1° livraison); 2° section, ANNUAIRE-BULLETIN, T. XXXIX, 1902. 5. fascicule du Cartulaire d'Afflighem. — Robert Durrer, Die Kunstund Architektur-Denkmäler Unterwaldens, feuille 12.

## Correspondance.

- M. le marquis de Nadaillac et M. le marquis de Beaucourt expriment leur regret de ne pouvoir assister à la séance.
- M. le ministre de l'Instruction publique annonce que le Congrès des Sociétés savantes s'ouvrira, à la Sorbonne, le mardi 1<sup>er</sup> avril, pour se poursuivre jusqu'au vendredi 4.

#### Travaux de la Société.

État des impressions:

Annuaire-Bulletin de 1901. Feuilles 6 et 7 tirées; feuilles 8 et 9 en pages.

Journal de Jean Vallier. T. I. Feuilles 21 à 23 tirées; feuilles 24 et 25 en placards.

Chronique de Perceval de Cagny. Terminé.

Chronique d'Antonio Morosini. T. IV et dernier. Au brochage.

Lettres de Louis XI. T. VIII. Feuilles 1 à 7 en placards.

- M. Pélicier, éditeur des Lettres de Charles VIII, annonce qu'il termine le travail de revision du manuscrit du tome III et sera en mesure de le déposer pour le mois de février.
- M. Salmon annonce qu'il sera en mesure de déposer le manuscrit du Calendrier des guerres de Tournay pour la fin du semestre actuel.
- Le Conseil décide qu'il sera accordé, par exception, trois exemplaires d'auteur, en supplément, à chacun des deux éditeurs de la Chronique d'Antonio Morosini.
- M. Germain Lefèvre-Pontalis donne communication de divers passages concernant Jeanne d'Arc, que contient la chronique allemande d'Éberhart Windecke, et qui étaient

restés inconnus aux historiens, quoique publiés dans l'édition intégrale de ce chroniqueur.

Le Conseil remercie vivement M. Lesèvre-Pontalis de cette communication très intéressante.

Le secrétaire signale un compte rendu de la publication de Mgr Douais, qui a paru dans la Revue historique.

La séance est levée à cinq heures un quart.

II.

#### BIBLIOGRAPHIE.

1. — AUMALE (H. D'ORLÉANS, duc D'). Le Cabinet des livres de Chantilly. Manuscrits. T. I, in-4, xxIV-363 p. et 15 pl. en phototypie; t. II, 439 p. et 14 pl. Paris, Plon-Nourrit et C<sup>10</sup>.

Le créateur du Chantilly moderne avait commencé en 1851, presque au début de son grand exil, à dresser le catalogue raisonné des richesses littéraires, manuscrits ou livres rares, qu'il ne cessa depuis lors de grouper autour des quelques épaves subsistantes de la librairie des Condés. Sa forte éducation et ses goûts naturels le portaient vers les études du bibliophile autant que vers l'histoire : il y trouva, durant presque un demi-siècle, des jouissances inépuisables, qui se renouvelaient à chaque acquisition, à chaque bonne fortune, et l'on peut dire que le Cabinet des livres de Chantilly fut son œuvre de prédilection au milieu de tant d'autres merveilles des arts et du goût. Aussi, partant pour le voyage de Sicile d'où son corps ne devait revenir qu'enveloppé dans les plis du drapeau tricolore, il voulut encore signer (3 avril 1897) l'Introduction du Catalogue de ses manuscrits et en confier, par un codicille spécial, l'achèvement et la publication aux exécuteurs de ses dernières volontés. Pour s'acquitter de leur mission, ceux-ci ont fait appel au concours tout dévoué du confrère éminent, M. Léopold Delisle, dont le prince appréciait mieux que personne l'érudition, et à celui du collaborateur de tous les instants, M. Gustave Macon, que la volonté de M. le duc d'Aumale avait désigné pour être le gardien des trésors du musée Condé.

Le Catalogue des manuscrits formera quatre gros volumes, avec

planches de phototypie, destinés spécialement aux membres de l'Institut, à part un très petit nombre d'exemplaires mis à la disposition des éditeurs. Les deux volumes qui ont paru en 1900 contiennent la description de 497 manuscrits, soit environ la moitié de la collection, et représentent ces subdivisions bibliographiques: T. I, Écriture sainte, liturgie, théologie, controverse, philosophie, religions diverses, jurisprudence, droit criminel, politique, sciences, art militaire, chasse et jeux, beaux-arts, sciences occultes; t. II, belles-lettres, poésie, chansons, poésie dramatique, romans et contes.

2. — Brun (Félix). Lettres et souvenirs de Ch.-Th. du Tour de Noirfosse, officier de l'armée des Indes (1753-1763). In-8, avec portraits, 32 p. Nancy, impr. Berger-Levrault. (Extrait du Carnet de la Sabretache.)

Souvenirs intéressants d'un officier d'origine soissonnaise qui, après avoir servi dans notre infanterie, au Dekhan, pendant une dizaine d'années, à côté des Godeheu, des Bussy, des Lally, des Conflans, des Dupleix, devait finir sa carrière en France comme général de gendarmerie, et mourut dans son pays natal en 1818.

3. — Chabannes (comte H. de). Histoire de la maison de Chabannes. T. VIII, Supplément. In-4, 792 p. et grav. Dijon, Eug. Jobard. (Publié à 70 exemplaires.)

L'antique origine des représentants des derniers sires de Chabanais du xir siècle est relevée par tant d'illustrations dans les générations qui se sont succédé depuis lors, — le grand maître de la maison de Charles VII, le comte de Dammartin du règne suivant, le maréchal de la Palice et son frère Jean, morts glorieusement l'un et l'autre, et nombre de héros dont la noble tradition était encore vivace dans le siècle qui vient de finir, — que personne ne saurait s'étonner de l'ampleur du monument élevé en leur honneur par un des héritiers actuels du nom. Sept volumes, dont quatre de textes justificatifs, avaient paru depuis 1892; en voici un huitième, de supplément, contenant les branches de la maison dont l'attache est incertaine, avec cent cinquante pages de rectifications et d'additions, un complément de preuves, etc. Chaque volume comporte une grande quantité de reproductions, excellentes pour la plupart, portraits, vues, etc. En outre, les quatre volumes d'histoire ont chacun un album de gravures hors texte, de photogravures, lithographies, fac-similés de miniatures, de manuscrits, de tapisseries, de sceaux ou de médailles, qui concourent à former une très remarquable publication.

4. — CHARPENTIER (l'abbé Léon). Figures et choses du

temps passé. In-18, 205 p. Carcassonne, impr. Bonnafous-Thomas.

Sont réunis dans ce petit volume plusieurs articles intéressant l'histoire de la Normandie au xvir siècle : Colbert et les manuscrits de Bonport; M<sup>110</sup> de Marillac (M<sup>mo</sup> Le Gras); M<sup>mo</sup> de Maintenon institutrice; M<sup>mo</sup> de Caylus, ses Souvenirs et sa Correspondance; l'hôtel Carnavalet; M<sup>mo</sup> de Sévigné en Normandie; M<sup>110</sup> de Montpensier aux eaux de Forges; M<sup>mo</sup> de Longueville à Dieppe; le dernier Longueville à l'abbaye de Saint-Georges-de-Boscherville.

5. — Guilhermoz (Paul). Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen âge. In-8, 502 p. Paris, Alph. Picard et fils.

C'est après une longue étude des textes et de leur interprétation par l'érudition ancienne ou moderne, que notre confrère a abordé, sous un titre trop modeste en vérité, le problème complexe des origines du système féodal, de la vassalité et de ses développements depuis les comites de Tacite jusqu'aux antrustiones et aux conviva des rois mérovingiens, puis de l'extension de ce vasse-lage aux grands propriétaires chess de clan ou de clientèle. Son opinion est que l'on peut saire remonter cette hiérarchie à l'époque romaine et aux soldats mercenaires qui, après avoir été assermentès à leurs chess, se rattachèrent plus étroitement à eux, en même temps qu'ils montaient en rang et en dignité, par l'esset des concessions de beneficia, soit personnels, soit précaires. Pour M. Guilhiermoz, cette relation est présérable à celle que d'autres auteurs croient trouver avec les institutions germaniques.

A partir du vni siècle, il montre la formation de vastes domaines dont le chef, vassus direct du souverain et devenu noble, entretient des bandes militaires autour de son château-fort central. Ce sont les nobiles, les barones, les comites même de l'ordo militaris de Richer: au premier rang, douze pares; puis, les bannerets, les bacheliers, les chevaliers; au-dessous, les coseigneurs et les parageurs; chacun ayant son service spécial en cas de guerre. Bien règlée à la fin du xn° siècle, surtout dans la Normandie, cette organisation comporte, envers le suzerain et sa justice, des obligations différentes selon les degrés.

Enfin, après avoir compris primitivement tous les hommes libres, la chevalerie finit par devenir une sélection de la classe noble, où l'on entrait par la naissance seulement, plus tard par la faveur du souverain.

Cette suite de théories est de celles qui appellent la controverse. Notre confrère les produit hardiment et franchement, et ceux mêmes qui n'accepteraient pas sa thèse devront tout d'abord reconnaître qu'elle repose sur des bases singulièrement solides, sur une forte trame de textes étudiés, exposés et interprétés avec une science, une conscience et une sagacité rares.

6. — HALPHEN (Eug.). Lettres inédites du roi Henri IV à M. de Béthune, ambassadeur de France à Rome, du 11 janvier au 12 juillet 1605. In-8, vm-82 p. Paris, Champion.

Ce fascicule complète la publication de la correspondance dont les éditeurs du recueil des Documents inédits n'avaient point tenu compte, quoiqu'elle fût conservée dans la célèbre collection Béthune.

- M. Halphen aura rendu un réel service en la mettant au jour, et les six fascicules qu'elle remplit, édités avec luxe, mais à un nombre extrêmement restreint, constituent un précieux recueil.
- 7. MAULDE LA CLAVIÈRE (R. DE). Saint Gaétan (1480-1547). In-8, VIII-204 p. Paris, Victor Lecoffre. (Collection « les Saints ».)

La vie du fondateur des Théatins a été écrite bien des fois en Italie ou en France. M. de Maulde l'a reprise à un point de vue philosophique plutôt qu'historique, voulant prouver que la culture classique des esprits de la Renaissance n'aboutissait pas fatalement au paganisme, mais, dans une âme sensible et vibrante, s'harmonisait avec les idées chrétiennes.

8. — PÉLISSIER (Léon-G.). Inventaire de la collection Podocataro à la bibliothèque de Saint-Marc, Venise. In-8, 62 p. Leipzig, Harrassowitz.

(Extrait du Centralblatt für Bibliothekswesen.)

9. — Pélissier (Léon-G.). La reprise des îles de Lérins (mars-avril 1637); documents inédits. In-8, 45 p. Marseille.

(Extrait de la Revue historique de Provence.)

Ces documents sont tirés des papiers du P. Colombi, jésuite, conservés à la bibliothèque municipale de Lyon.

10. — Penjon (A.). Histoire d'un portrait. In-8, 19 p., avec phototypies. Lille, impr. Danel.

(Extrait du Bulletin de la Société des sciences de Lille.)

La toile dont il s'agit, retrouvée, il y a dix ans, dans un grenier du village d'Aoste (Isère), représente une jeune dame du xvii siècle, et son possesseur, après maintes consultations et pérégrinations, pense pouvoir, sinon assurer, du moins croire que c'est le portrait original que Mignard peignit de M=• Scarron à vingt-quatre ans.

11. — Picot (Georges). Documents relatifs aux États généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel. In-4, LXII-858 p.

(Collection des Documents inédits sur l'histoire de France.)

L'historique même, d'après les pièces officielles, des assemblées éphémères de 1302, 1303 et 1308 est connu depuis longtemps; mais on avait négligé un grand nombre d'actes originaux qui dormaient au fond du Trésor des chartes, et qui seuls pouvaient permettre de résoudre ces questions primordiales: Comment le gouvernement royal fit-il les convocations? Comment furent choisis les députés dans le clergé, dans la noblesse, dans les villes? Quels étaient les électeurs? Quel fut, par conséquent, le caractère de chaque assemblée?

C'est à cette lacune que doit remédier la présente publication, conçue primitivement, il y a plus d'un demi-siècle, sur un plan beaucoup plus large, mais sagement réduite par l'éditeur aux seuls textes appartenant ou ayant appartenu au Trésor des chartes, qui se répartissent ainsi: I-VIII. États généraux de Paris, avril 1302.

— IX-XXI. Assemblées de Paris, 1303. — XXII-LI. Assemblée de Paris, juillet 1303. — LII-LXXIII. Envoi de commissaires du roi pour recueillir les adhésions à l'appel à un futur concile, juin et juillet 1303. — LXXIV-CXXII. Réponses et délibérations des trois ordres en Languedoc. — CXXIII-DCLVI. Adhésions reçues à Montpellier. — DCLVII-DCLXV. États généraux de Tours; convocations de mars 1308. — DCLXVI- MLXXV. Procurations du clergé, de la noblesse, des villes. — MLXXVI. Congé donné par le roi aux députés, 8 juin 1308.

Dans une substantielle introduction, l'éditeur a réuni et résumé en un tableau d'ensemble les enseignements très précis qui se peuvent tirer de l'instructif dossier mis au jour grâce à ses soins intelligents et à sa persévérance.

12. — Roy (Maurice). Le Chesnoy-lez-Sens; histoire d'un fief et de ses seigneurs. Fasc. I : xm², xiv° et xv° siècles. In-8, 94 p. Sens, Paul Duchemin.

Avant de se consacrer pendant plusieurs années à Christine de Pisan, notre confrère avait déjà raconté les événements de la Fronde relatifs au Chesnoy; cette fois, il revient à son premier objectif, mais avec l'intention de creuser le sujet à fond et de reconstituer depuis les origines l'histoire du pays qu'il habite. Ses fouilles dans les archives ont été heureuses et fructueuses. Le Chesnoy faisait partie de la baronnie de Nailly, devenue, au xi° siècle, propriété des archevêques de Sens. Il appartint successivement à une famille du nom de Villers, aux Hamelin, aux Pelletier, aux Chanteprime, aux Allegrin, pendant la période qu'embrasse ce premier fascicule.

13. — Valois (Noël). La France et le Grand Schisme d'Occident. T. III et IV. In-8, xxiv-632 et 610 p. Paris, Alph. Picard et fils.

Les deux premiers volumes de cette remarquable étude avaient été accueillis avec grande faveur dès leur mise au jour en 1896, et l'Académie des inscriptions et belles-lettres attribua alors à leur auteur, notre confrère, le grand prix du concours Gobert. Voici les deux derniers volumes. Le tome III, dans un Avertissement préliminaire, énumère les sources où ont été puisés les éléments de cette seconde partie : sources romaines, sources avignonnaises, actes des conciles, sources françaises, allemandes, italiennes, espagnoles. C'est dire avec quel soin l'enquête a été poursuivie et approfondie partout où le Schisme a pu laisser des traces et des documents, avec quelle abondance et quelle sureté d'information l'œuvre a été continuée depuis la mort de l'antipape Clément VII (1394) jusqu'à l'abdication de Gilles Muñoz (1429), qui mit fin au Schisme, ou du moins n'en laissa plus que des traces en certaines provinces de la France. Le tome IV se termine très utilement par une table alphabétique des noms qui figurent dans ces deux derniers volumes; mais il faut citer surtout le chapitre de conclusion où l'auteur expose, avec cette indépendance qui est une des caractéristiques de son talent d'historien et d'écrivain, quelles furent selon lui les responsabilités des papes, des cardinaux, des gouvernements, en particulier de la royauté française, et quelles ont été aussi les graves conséquences du Schisme pour l'autorité du saint-siège, pour ses relations avec le pouvoir séculier et avec les « théories conciliaires. » Il termine par cette phrase toute patriotique : « La France, qu'on a coutume de rendre beaucoup trop responsable d'une épreuve redoutable entre toutes pour la papauté, n'a pas peu contribué à redresser, au milieu de l'Occident chrétien, cette chaire unique où continue de siéger le chef visible de l'Église catholique. »

A. B.

### PROCÈS-VERBAL

DB LA

## SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA

# SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

TENUE LE 4 FÉVRIER 1902,

A l'École des chartes, à quatre heures un quart,
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. DELISLE, PRÉSIDENT.

(Procès-verbal adopté dans la séance du 4 mars suivant.)

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente; la rédaction en est adoptée par le Conseil.

M. le Président proclame membres de la Société, après avoir soumis ces admissions à l'approbation du Conseil :

2393. La Bibliothèque de l'Institut, représentée par M. Rébelliau, secrétaire; présentée par MM. Delisle et Servois.

2394. M. le duc de Broglie, député de la Mayenne, rue La Boëtie, n° 48; présenté par MM. le marquis de Luppé et le comte d'Antioche.

#### Publications adressées à la Société.

Publications périodiques. — Revue des Questions historiques, 1er janvier 1902. — Revue historique, janvier-février 1902. — Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 15 janvier 1902. — Bulletin de l'Association philotechnique, décembre 1901 et janvier 1902.

Société savantes. — Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 3° trimestre de 1901. — Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, 1° trimestre de 1901. — Bulletin de la Société archéologique de Béziers, vol. XXXI. — Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1900; 1° et 2° trimestres de l'année 1901. — Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, année 1900. — Recueil des travaux de la Société libre

d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l'Eure, année 1900. — Transactions of the Royal historical Society, nouvelle série, t. XV.

## Correspondance.

- M. le marquis de Nadaillac et M. Aubry-Vitet expriment leur regret de ne pouvoir assister à la séance.
- M. Missak-Effendi, ministre de Turquie à la Haye, admis dans la précédente séance, adresse ses remerciements au Conseil.

### Travaux de la Société.

État des impressions:

Annuaire-Bulletin. 1re partie, feuilles 8 et 9 tirées.

— — 2º partie, quatre feuilles en placards.

Journal de Jean Vallier. T. I. Au brochage.

Chronique de Perceval de Cagny. Au brochage.

Chronique d'Antonio Morosini. T. IV et dernier. Au brochage.

Lettres de Louis XI. T. VIII. Feuilles 1 à 8 en pages.

Lettres de Charles VIII. T. III. On commence la composition.

Le secrétaire prie les membres de la Société de vouloir bien tenir compte de l'avis communiqué un peu tardivement par l'imprimeur au sujet du dernier volume de l'Histoire de Guillaume le Maréchal. Par erreur, un certain nombre d'exemplaires ont été brochés dans cet ordre: Traduction ou Commentaire, Table des matières, Introduction, Itinéraire, Additions et corrections au tome III. Conformément aux intentions de l'éditeur, l'Introduction doit être placée en tête du volume, et la Table à la fin.

La séance est levée à cinq heures.

#### II.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- 14. Brette (Armand) et Champion (Edme). La France au milieu du xvii siècle (1648-1661), d'après la correspondance de Gui Patin; extraits publiés avec une notice bibliographique et une introduction. In-16, xxxi-384 p. Paris, Colin.
- 15. Breun (vicomte de). Notice sur Rosnay près Reims. In-8, 113 p. Reims, impr. Monce.
- 16. Broglie (prince Emmanuel DE). Catinat: l'homme et la vie (1637-1712). In-18 jésus, 311 p. Paris, Lecoffre.
- 17. BRUHAT (L.). La seigneurie de Châtelaillon [969 (?)-1427]. In-8, 224 p. La Rochelle, impr. Texier et fils.
- 18. Cabié (E.). Notes et documents sur les différends des comtes de Foix et d'Armagnac en 1381. In-8, 32 p. Toulouse, E. Privat.

#### (Extrait des Annales du Midi.)

- 19. CALLET (A.). Le séjour de d'Urfé à Virieu. Pet. in-8, 16 p. et portrait. Bourg, impr. Allombert.
  - (Extrait des Annales de la Société d'émulation et d'agriculture de l'Ain.)
- 20. CHAMPEVAL (J.-B.). Cartulaire de l'abbaye d'Uzerche (Corrèze), avec tables, identifications, notes historiques, du x° au xrv° siècle. In-8, 544 p. Paris, Picard et fils.
- 21. CHEVALIER (A.). L'Hôtel-Dieu de Paris et les sœurs augustines (650-1810). In-8, xx-554 p. et pl. Paris, Champion.
- 22. CLAUDIN (A.). Histoire de l'imprimerie en France au xvº et au xvrº siècle. T. II. In-4, 572 p. Paris, Impr. nationale.

- 23. CLAUDON (Ferdinand). Les Cordeliers du Bourbonnais, par le P. Jacques Foderé, religieux de l'ordre. In-8, 60 p. Moulins, Grégoire.
- 24. CLÉMENT-SIMON (F.). Jean de Selve, premier président et ambassadeur sous Louis XII et François I<sup>or</sup>; conférence prononcée à la réunion générale annuelle de l'Association corrézienne, à Paris, le 24 mars 1901, suivie d'une Note sur le château de Breuil, en Limousin, et l'hôtel de Selve, à Paris. In-8, 28 p., avec portrait. Tulle, impr. Crauffon.
- 25. CLÉMENT-SIMON (G.). Le régiment de Tulle, offert par la ville au roi Louis XIV en 1689. In-8, 25 p. Paris, Champion.
- 26. COUDERC (C.). Les manuscrits de l'abbaye de Grandmont. In-8, 14 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupe-ley-Gouverneur.

(Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes.)

27. — Delmont (l'abbé T.). Dante et la France, à propos d'un livre récent. In-8, 35 p. Arras et Paris, Sueur-Charruey.

(Extrait de la Revue de Lille.)

- 28. DELMONT (l'abbé T.). Une nouvelle étude sur Bourdaloue. In-8, 35 p. Arras et Paris, Sueur-Charruey. (Extrait de la Revue de Lille.)
- 29. Des Francs (M.). Histoire d'un domaine de Sologne à travers les siècles; monographie historique du domaine de Gautray (987-1900). In-8, 1x-169 p. Orléans, Marron.
- 30. Douais (Mgr C.). Documents sur l'ancienne province de Languedoc. T. I<sup>er</sup>: Béziers religieux (xii<sup>e</sup>-xviii<sup>e</sup> siècles). In-8, xlv-456 p. Toulouse, E. Privat; Paris, Picard et fils.
- 31. Doublet (G.). Guillaume Le Blanc, évêque de Grasse et de Vence à la fin du xvr siècle. In-8, 46 p. Toulouse, Privat.

32. — Doublet (G.). Histoire de la maison de Foix-Rabat. Sixième partie : la branche aînée au xvir siècle (suite); le fils aîné du comte Henri-Gaston et de Jeanne de Gondrin et Pardaillan (le marquis Jean-Pierre-Gaston, mort en 1671). In-8, 40 p. Foix, impr. Gadrat aîné.

(Extrait du Bulletin de la Société Ariégeoise des sciences, lettres et arts.)

- 33. Doublet (G.). Le jansénisme dans l'ancien diocèse de Vence, d'après les documents des archives départementales des Alpes-Maritimes. In-8, 340 p. Paris, Picard et fils.
- 34. Dubois (l'abbé) et Chapuis (l'abbé). Vie des saints de la province de Bordeaux. Première biographie (25 octobre) : saint Front, un des soixante-douze disciples, premier évêque de Périgueux, mort en 75. In-8, 34 p. Angoulême, Constantin.
- 35. ÉLIE (l'abbé). Histoire de la paroisse de Saint-Contest, depuis le xmº siècle jusqu'à nos jours. In-8, xn-408 p. et grav. Caen, Jouan.
- 36. Espinay (G. d'). Le droit de l'Anjou avant les coutumes, d'après les notes de M. Beautemps-Beaupré. In-8, 70 p. Angers, Germain et Grassin.

(Extrait des Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers.)

- 37. FAGE (R.). La vie à Tulle aux xvii° et xviii° siècles. In-8, vii-451 p. Paris, Picard et fils.
- 38. FARCY (P. DE). Histoire généalogique de la famille de Boylesve, marquis d'Harroué, comtes de Chamballan, baron d'Ancenis, de Lezigny, d'Hormes, du Puy-du-Fou, seigneurs de la Brizarderie, la Maurouzière, la Gillière, le Plantis, Noirieux, etc., etc. In-8, 313 p., avec grav. Angers, Germain et Grassin.

(Extrait de la Revue de l'Anjou.)

39. — Gasté (Armand). Lettres inédites de P.-D. Huet, évêque d'Avranches, à son neveu, M. de Charsigné, conseiller et procureur général du roi au bureau des finances de

- Caen. Première partie. In-8, xm-404 p. Caen, impr. Delesques.
- 40. GAUTHIER (Jules) et SAINTE-AGATHE (comte de). Obituaire du chapitre métropolitain de Besançon (xr-xviii siècles), publié avec notes, éclaircissements et tables. In-8, 194 p. Besançon, impr. Jacquin.
- 41. Glasson (E.). Le parlement de Paris; son rôle politique depuis le règne de Charles VII jusqu'à la Révolution. 2 vol. in-8. Τ. I°r, π-475 p.; t. II, 520 p. Paris, Hachette et C¹°.
- 42. Guiffrey (Jules). Comptes des Bâtiments du roi sous le règne de Louis XIV. T. V: Jules Hardouin-Mansart et le duc d'Antin (1706-1715). In-4 à 2 et 3 col., 1,061 p. Paris, Leroux.
- 43. Guiraud (J.). L'Église et les origines de la Renaissance. In-18 jésus, 351 p. Paris, Lecoffre.

(Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique.)

44. — HÉRON (A.). Mémoires d'Antoine de Bigars, sieur de la Londe: relations du bombardement de Dieppe, publiées avec introduction, notes et index. In-8, 118 p. Rouen, impr. Gy.

(Extrait des Mélanges publiés par la Société de l'Histoire de Normandie.)

- 45. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Gironde. Série E: Supplément. T. II (n° 2164 à 3697), rédigé par M. Gaston Ducaunès-Duval, employé aux archives, et, pour les documents antérieurs à 1500, par M. Jean-Auguste Brutails, archiviste du département. Gr. in-4 à 2 col., 534 p. Bordeaux, impr. Gounouilhou.
- 46. Isambard (E.) et E. Chauvin. Une famille de médecins normands au xviir siècle : les Levacher; recherches biographiques. In-8, lxxxvi-527 p. Paris, bureaux du Progrès médical, 14, rue des Carmes.
- 47. JÉROME (L.). Études d'histoire bénédictine : l'abbaye de Moyenmoutier, de l'ordre de Saint-Benoît, en Lor-

- raine. I: l'abbaye au moyen âge. In-8, 594 p., avec plan. Paris, Lecoffre, Picard et fils, Beauchesne et C<sup>io</sup>.
- 48. Jovy (E.). Une biographie inédite de Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Troyes. In-8, 357 p. Vitry-le-François, Tavernier.
- 49. LABADIE (E.). Les maîtres d'armes bordelais du xvin° siècle, avec les statuts inédits de la corporation, des documents et des notices biographiques. Gr. in-8, xv-129 p. et grav. Bordeaux, Mounastre-Picamilh.
- 50. La chanson de geste de Garin le Loherain mise en prose par Philippe de Vigneulles (de Metz). Table des chapitres, avec les reproductions des miniatures d'après le manuscrit de la chanson appartenant à M. le comte d'Hunolstein. In-4, xvi-93 p. et grav. Paris, Leclerc.
- 51. LACOUR-GAYET (G.). La marine militaire de la France sous le règne de Louis XV. In-8, x-571 p. Paris, Champion.
- 52. LARRE (H. DE). Le prieuré de Saint-Martin d'Ambierle. In-8, 50 p. et grav. Paris, Cerf.

(Extrait de la Revue de la France moderne.)

- 53. LASTEYRIE (comte R. DE). Bibliographie générale des travaux historiques et archéologiques publiés par les Sociétés savantes de la France, dressée sous les auspices du ministère de l'Instruction publique. T. III, 4° livraison : Seine. Première partie. (N° 40067 à 61847.) In-4 à 2 col., xxx1 p. et p. 601-784. Paris, Leroux.
- 54. LE COURT (H.). Les possessions du chapitre de Chartres au pays d'Auge (Saint-Martin-aux-Chartrains, Englesqueville, Saint-Julien et les Aulthieux-sur-Calonne, Bonneville-sur-Touques, Roncheville et le fief des Parcs-Fontaines). In-8, 25 p., avec grav. Vannes, impr. Lafolye frères.

(Archives historiques du diocèse de Chartres.)

55. — LEFEBURE (A.). Vie et commune origine de Jehan Molinet, le Bolognois, et de Jehan Le Maire, le Belgeois,

poètes et chroniqueurs des xv° et xvr° siècles; étude présentée au congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. Pet. in-8, 32 p. Boulogne-sur-Mer, impr. Hamain.

56. — LEGRAND (Maxime). Notes pour servir à l'histoire de l'église collégiale de Sainte-Croix d'Étampes. In-8, 59 p. et 2 pl. Fontainebleau, impr. Bourges.

(Extrait des Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais.)

- 57. Le Maréchal (A.). Documents tirés des minutes du tabellionage de Rugles; publiés ou analysés par M. Louis Régnier. In-8, 403 p. Rouen, Lestringant.
- 58. Le Roy (O.). Le roi d'Yvetot. Gr. in-8, 143 p., avec 10 grav. Limoges, Ardant et Cie.
- 59. Leroy (S.). Études et documents relatifs à l'histoire ardennaise (I : les sièges d'Omont, de 1589 à 1591; l'affaire du comte de Soissons et la campagne du maréchal de Châtillon, en 1637; le loyalisme des Sedanais et leur hospitalité, de 1638 à 1680). In-8, 185 p. Sedan, Jourdan.
- 60. Letainturier-Fradin (G.). La chevalière d'Éon. In-16, viii-395 p., avec grav. Paris, Flammarion.
- 61. Lioret (G.). La compagnie de milice bourgeoise instituée sous le titre de « chevaliers de Moret. » In-8, 71 p. et portraits. Fontainebleau, impr. Bourges.

(Extrait des Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais.)

- 62. Longin (E.). Journal d'un bourgeois de Dôle (1637). In-8, 307 p. Vesoul, Chaligne.
- 63. Longnon (Auguste). Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (1172-1361). T. I<sup>er</sup> : les Fiefs. In-4 à 2 col., 809 p. Paris, Impr. nationale.

(Collection de documents inédits sur l'histoire de France.)

## PROCÈS-VERBAL

DE LA

## SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA

# SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

TENUE LE 4 MARS 1902,

A l'École des chartes, à quatre heures un quart,
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. DELISLE, PRÉSIDENT.

(Procès-verbal adopté dans la séance du 8 avril suivant.)

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente; la rédaction en est approuvée par le Conseil.

M. le Président annonce que la Société a perdu trois de ses membres : M. Denière, ancien président de la Chambre de commerce de Paris, régent de la Banque de France, qui faisait partie de la Société depuis 1859; M. Paul Frappier, de Niort; M. Leclerc, notaire honoraire.

Le Conseil s'associe aux regrets exprimés par M. le Président.

M. le Président proclame membre de la Société, après avoir soumis cette admission à l'approbation du Conseil :

2395. M. Brun-Durand, à Crest (Drôme); présenté par M. le comte Baguenault de Puchesse et M. de Boislisle.

#### Publications adressées à la Société.

Publications périodiques. — Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 15 février 1902. — Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, t. I, 1° fasc. — Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2° série, t. XIII, 2° et 3° livraisons.

Sociétés savantes. — Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France, année 1899. — Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1901, 3° trimestre. — Bulletin histo-ANNUAIRE-BULLETIN, T. XXXIX, 1902.

rique de la Société des Antiquaires de la Morinie, année 1901, 4° fascicule. — Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, 1° trimestre 1902. — Procès-verbaux de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, t. XI, 2° fascicule, février 1902.

Ouvrages offerts par les auteurs ou les éditeurs.

L'église de Sermiers (Marne), par Henri Jadart. Br. in-8. Arcissur-Aube, impr. L. Frémont. — Communication du même sur les Fouilles dans les voies romaines des environs de Reims. (Extrait du Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France.) — Das Fraumünster in Zürich; III. Die spätgothischen Abteigebäude, par J.-R. Rahn (3° fascicule du t. XXV des Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich).—LL. MM. l'empereur et l'impératrice de Russie à la cathédrale de Reims, par Alfr. Lefort. Br. in-8. Reims, impr. Matot-Braine. — Lettres inédites du roi Henri IV à M. de Béthune, ambassadeur à Rome, du 11 janvier au 12 juillet 1605, par Eug. Halphen. In-8. Paris, Champion.

# Correspondance.

M. le baron de Schickler et M. le marquis de Nadaillac expriment leur regret de ne pouvoir assister à la séance.

M. le Ministre de l'instruction publique adresse une invitation pour la séance de clôture du Congrès des Sociétés savantes qu'il doit présider le samedi 5 avril.

Le Président du Comité directeur de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre sollicite l'envoi de délégués au XVI° congrès de la Fédération archéologique et historique de la Belgique, qui s'ouvrira le dimanche 10 août, et la proposition de questions que la Société entendrait faire traiter par ses délégués ou indiquer à l'étude d'une des trois sections du Congrès.

Le secrétaire perpétuel de la Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l'Eure adresse une invitation à assister à la séance générale que cette Société tiendra le 9 février.

### Travaux de la Société.

État des impressions:

Annuaire-Bulletin de 1901. 1<sup>re</sup> partie. Feuilles 7 à 9 tirées; feuilles 10 et 11 en placards.

Annuaire-Bulletin de 1901. 2º partie. Feuilles 12 à 15 en pages.

Lettres de Louis XI. T. VIII. Feuilles 1 à 8 au tirage. Lettres de Charles VIII. T. III. Feuilles 1 à 4 en pages.

L'imprimerie Daupeley annonce que les trois volumes achevés, Perceval de Cagny, Morosini (tome dernier) et Jean Vallier (tome I), seront expédiés vers le 20 mars.

M. Lucien Auvray, bibliothècaire au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, écrit au Conseil qu'après avoir longuement revisé la table de l'Histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné, dont la publication lui avait été confiée, il ne se croit pas en mesure de continuer la mise en état du reste de cette table et est, à son grand regret, obligé de décliner une mission qu'il avait acceptée très volontiers.

Le Conseil exprime son regret de cette décision, ayant compté sur M. Auvray pour mener à bonne fin une tâche que l'on savait délicate; il charge le secrétaire d'exprimer ce sentiment à M. Auvray et de lui faire agréer les remerciements de la Société pour le dévouement qui l'avait porté à accepter la proposition du Comité de publication.

Le Comité devra chercher un nouvel éditeur pour poursuivre le travail commencé par M. Auvray.

M. Jules Lair, au nom du Comité des fonds, donne lecture du rapport annuel sur les comptes de l'exercice 1901 et du projet de budget pour l'exercice 1902. Le Conseil, après avoir entendu cette communication et remercié le Comité des fonds, ordonne le renvoi du rapport à MM. les Censeurs.

Sur la proposition du même Comité, le Conseil désigne les dix volumes suivants pour être offerts en prix au Concours général des lycées et collèges du département de la Seine et de la ville de Versailles :

Chronique d'Arthur de Richemont, 1 vol. Mémoires et Éphémérides de la Huguerye, 4 vol. Mémoires de Du Plessis-Besançon, 1 vol. Mémoires de Nicolas Goulas, 3 vol. Relation de la cour de France par Spanheim, 1 vol. La séance est levée à cinq heures un quart.

#### II.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- 66. Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. XXX: Cartulaire de Saint-Jean-d'Angély. T. I<sup>er</sup>. In-8, 442 p. Paris, Picard; Saintes, Bruneau-Saint-Médard.
- 67. Balincourt (comte E. de). Les d'Espérandieu d'Uzès et de Castres (1360-1866), d'après les archives de la famille, la correspondance inédite des ducs d'Uzès et de Rohan, et autres documents historiques. In-8, 71 p., avec grav. hors texte et tableau généalogique. Nîmes, impr. Chastanier.
- 68. Barbier (l'abbé). Notes sur l'évêché et le séminaire de Pamiers (1658-1718); supplément au mémoire « l'Évêché et le Séminaire de Pamiers » (Pamiers, 1877). In-8, 12 p. Foix, Gadrat aîné.

(Extrait du Bulletin de la Société Ariégeoise des sciences, lettres et arts.)

- 69. BAUMONT (H.). Étude historique sur l'abbaye de Luxeuil (590-1790). In-8, 11-119 p. Luxeuil (Haute-Saône), Pattegay.
- 70. Bellet (A.). Les Français à Terre-Neuve et sur les côtes de l'Amérique du Nord : la grande pêche de la morue à Terre-Neuve depuis la découverte du Nouveau-Monde par les Basques au xiv° siècle. In-8, 291 p., avec fig. Paris, Challamel.
- 71. BIGUET (l'abbé J.). Blaise Pascal, d'après un livre récent. In-8, 39 p. Arras et Paris, Sueur-Charruey. (Extrait de la Science catholique.)
  - 72. Bonzon (J.). La vente des biens d'une congréga-

tion sous Louis XV: la suppression des Jésuites. In-16, 61 p. Paris, Guillaumin et C<sup>io</sup>.

73. — Bordes. Odyssée d'un chevalier beauceron au xv° siècle. In-8, 7 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur.

(Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes.)

74. — BOUDET (Marcellin). Charles le Bel et Thomas de la Marche. In-8, 44 p. Paris, Bouillon.

(Extrait du Moyeu Age.)

75. — CHARVERIAT (E.). Jean-Louis d'Erlach. In-12, 152 p. Lyon, A. Rey.

Bernois d'origine et calviniste, entré au service de la France après avoir fait son apprentissage militaire sous Gustave-Adolphe et Bernard de Weimar, Erlach hérita de la direction de la redoutable armée franco-weimarienne lorsque fut mort son maître le grand condottiere, et de fait, sinon en titre, il en dirigea les opérations jusqu'à sa mort, 26 janvier 1650. Son rôle fut surtout considérable à Brisach, de 1639 à 1648. C'était un serviteur fidèle de la France, un adversaire irréconciliable de l'Autriche. La biographie résumée par M. Charveriat sera utile à placer dans nos bibliothèques plutôt que le gros ouvrage allemand, en trois volumes, de Gonzenbach.

76. — Courteault (Henri). Souvenirs d'enfance et de jeunesse de la marquise de Villeneuve-Arifat (1780-1792). In-8, xix-85 p. Paris, Émile Paul.

Écrits quarante ou cinquante ans après la Révolution, ces souvenirs n'ont aucune prétention à un caractère historique proprement dit; mais ils fourmillent de portraits et d'anecdotes qui doivent mériter toute confiance. Une très grande quantité de faits ou de personnages importants de la fin de l'ancien régime y sont racontés ou portraiturés avec une simplicité qui est la meilleure garantie d'exactitude qu'on puisse souhaiter. Bien des mémoires plus volumineux ou d'apparence plus solennelle en apprennent moins au lecteur que ces pages destinées par M<sup>me</sup> de Villeneuve, selon toute apparence, à sa seule famille, et dont j'ai tout lieu de croire que personne n'avait pris connaissance lorsqu'elles furent retrouvées, il y a quelques années, dans les papiers d'un petit-neveu, le marquis Aymard de Nicolay.

- M. Courteault les a éditées et annotées avec beaucoup de soin.
- 77. FLAMENT (Pierre). Philippe de Harlay, comte de

Césy, ambassadeur de France en Turquie (1619-1641). In-8, 55 p. Paris, impr. Plon-Nourrit.

(Extrait de la Revue d'histoire diplomatique.)

- M. de Césy fut appelé au poste difficile, et ruineux surtout, d'ambassadeur près la Porte ottomane lorsque se retira son cousin, Harlay-Sancy, ce très singulier personnage qui, après avoir eu un évêché et plusieurs bénéfices, se fit diplomate, puis, au retour, entra dans l'Oratoire naissant, et finalement mourut évêque de Saint-Malo. Césy lui-même avait très étrangement débuté, sous son premier nom de Champvallon, en épousant pour la forme et par complaisance la belle Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret, maîtresse attitrée d'Henri IV, et en faisant annuler ce mariage au bout de trois ans. M. Flament, ayant reconstitué son ambassade d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale, de la collection Godefroy et du dépôt des Affaires étrangères, pour en faire l'objet d'une thèse d'archivistepaléographe, n'a donné à la Revue d'histoire diplomatique qu'une partie de son travail vraiment considérable.
- 78. Gabory (Émile). La marine et le commerce de Nantes au xvii siècle et au commencement du xviii (1661-1715). In-8, 166 p. Rennes, impr. Oberthur.

Conçue en forme de thèse pour l'École des chartes, cette étude est un exemple intéressant des ressources que l'histoire du commerce peut trouver dans nos diverses archives centrales, locales, ou même particulières, et nous espérons que les Nantais auront su gré à leur jeune compatriote d'avoir ressuscité tant de souvenirs intéressants et honorables, parfois même glorieux, de leurs ancêtres les armateurs et commerçants du temps passé. L'auteur expose successivement quel était le commerce du grand port avec l'intérieur de la France, avec les nations européennes, avec les colonies; quel fut le rôle de ses corsaires en temps de guerre; de quels éléments se composait la population commerçante; quelle en était l'organisation, et sur quelles institutions elle reposait.

79. — Hamy (D<sup>r</sup>). Une croisière française à la côte nord du Spitzberg en 1693. In-8, 34 p. et fac-similé. Paris, Impr. nationale.

(Extrait du Bulletin de géographie historique et descriptive.)

Il s'agit d'une entreprise organisée par le Petit Renau contre les baleiniers hollandais, et, à ce propos, M. Hamy a réuni des détails fort curieux sur la part que nos marins basques du xvnº siècle prenaient à cette exploitation fructueuse des mers septentrionales. 80. — Jullian (Camille). Vercingétorix. In-8, 407 p., avec planches et plans. Paris, Hachette.

Il n'y a plus à faire l'éloge de ce volume qui, en un an, a obtenu toutes les consécrations du public et du monde académique. L'auteur est un des maîtres de l'archéologie romaine. Son influence, son enseignement, ses découvertes, ses publications, aussi variées que nombreuses, lui ont fait une place à part dans la région aquitanique; mais, cette fois, il étend son rayon d'action sur la Gaule centrale et ressuscite le héros arverne. C'est un livre de grande érudition, mais où la profondeur et l'abondance des informations scientifiques se dissimulent sous une forme attrayante, à la portée de tous les lecteurs. Avant que s'engage le drame des dernières campagnes, dix chapitres sont consacrés à une description de l'Auvergne du 1er siècle, à ses dieux, à sa population, à ses chefs ou rois, à Vercingétorix luimême, ami de César avant de devenir son adversaire, enfin au soulèvement général de la Gaule, qui éleva le chef de clan à une sorte de royauté. Les chapitres suivants sont autant d'actes émouvants : le passage des Cévennes, la prise d'Avaricum, la défaite des Romains devant Gergovie, la victoire de Labiénus à Paris, l'assemblée du mont Beuvray, l'écrasement de la cavalerie gauloise auprès de Dijon, le siège et le secours d'Alesia, la défaite des Gaulois, la reddition et la mort du héros, la soumission de la Gaule.

Ce beau livre vient d'obtenir de l'Académie française le premier prix de la fondation Gobert.

- 81. Loye (l'abbé L.). Histoire de l'église de Besançon. T. I<sup>er</sup>. In-16, 347 p. et carte. Besançon, impr. Jacquin.
- 82. MAIGNIEN (E.). Recherches sur les cartiers et les cartes à jouer à Grenoble. In-8, 34 p. et 10 pl. en couleur et en noir. Grenoble, impr. Allier.
- 83. Montaiglon (Anat. de) et Guiffrey (Jules). Correspondance des directeurs de l'Académie de France à Rome avec les surintendants des Bâtiments, publiée d'après les manuscrits des Archives nationales. T. II (1754-1763). In-8, 508 p. Paris, Charavay.
- 84. MORRAU-NÉLATON (E.). Les Le Mannier, peintres officiels de la cour des Valois au xvr siècle. Gr. in-8, 55 p. et portraits. Paris, impr. Marty.
  - 85. Omont (Henri). Catalogue des manuscrits Ash-

burnham-Barrois récemment acquis par la Bibliothèque nationale. In-8, 124 p.

(Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes.)

Description des soixante-neuf manuscrits du fonds Barrois, dernière épave de la collection réunie par le quatrième comte d'Ashburnham, que la Bibliothèque nationale a pu acquérir en juin 1901. Un article est rentré dans le Trésor des chartes, aux Archives nationales, un autre est allé prendre place au musée Condé, et quatre ont été attribués à des bibliothèques de province.

86. — Omont (Henri). Un bibliophile bourguignon au xvni° siècle : collection de manuscrits du marquis de Migieu, au château de Savigny-lez-Beaune (1760). In-8, 62 p. Paris, Bouillon.

(Extrait de la Revue des bibliothèques.)

Le catalogue, dressé par M. de Migieu lui-même en 1760, avec beaucoup de soin, comprend deux cent seize manuscrits, de toutes provenances et de tous les siècles, depuis le xm, et vingt-sept, sur ce nombre, ont été acquis par notre Bibliothèque nationale en 1895 et 1896. Il eût été intéressant de savoir comment était venue à un lieutenant des gardes françaises la passion qui le poussa à former, en moins de dix ans, une collection précieuse et intéressante pour tous les amateurs.

- 87. PÉROT (F.). Contigny, son histoire depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. In-8, 133 p. et grav. Moulins, Crépin-Leblond.
- 88. PÉROT (F.). Souvenirs de l'ancien collège de Moulins : les Jésuites (1606-1762); les Doctrinaires (1762-1789). In-8 carré, 40 p. Moulins, Crépin-Leblond.
- 89. PEYRON (l'abbé). La cathédrale de Saint-Pol et le Minihy Léon. Pet. in-8, 253 p. Quimper, impr. de Kerangal.
- 90. PICARDA (E.). Les marchands de l'eau (Hanse parisienne et Compagnie française). In-8, 87 p. Paris, Bouillon.

(Bibliothèque de l'École des hautes études.)

#### PROCÈS-VERBAL

DB LA

#### SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DB LA

# SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

TENUE LE 8 AVRIL 1902,

A l'École des chartes, à quatre heures un quart,
sous la Présidence de M. Delisle, Président.
(Procès-verbal adopté dans la séance du 3 juin suivant.)

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente; la rédaction en est adoptée par le Conseil.

#### Publications adressées à la Société.

Publications périodiques. — Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 15 mars 1902. — Bulletin de l'Association philotechnique, février et mars 1902. — Revue historique, mars-avril 1902. — Cinquième table générale de la Revue historique (1896 à 1900 inclusivement).

Societés Bavantes. — Mémoires de l'Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen, 1901. — Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, t. XIII, 1° fascicule. — Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, nouvelle série, t. V, 2° livraison. — Bulletin de la même Société, t. II, 5° livraison. — Eighteenth annual report of the Bureau of American ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution (1896-1897).

Ouvrages offerts par les auteurs ou les éditeurs.

Catalogue des vases peints du Musée national d'Athènes, par Maxime Collignon et Louis Couve (LXXXV fascicule de la Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome). In-8. Paris, A. Fontemoing. — Esus, par H. L. Br. in-16. Paris, Vigot frères.

# Correspondance.

M. le baron de Schickler, M. de Kermaingant et M. Servois expriment leur regret de ne pouvoir assister à la séance.

#### Travaux de la Société.

État des impressions:

Annuaire-Bulletin de 1901. Terminé, au brochage.

— de 1902. Feuilles 1 à 3 en pages.

Lettres de Louis XI. T. VIII. Feuilles 1 à 8 tirées; feuilles 9 à 13 en placards.

Lettres de Charles VIII. T. III. Feuilles 1 à 4 tirées; feuilles 5 à 9 en placards.

Le secrétaire rappelle encore une fois combien il serait urgent que les suites de publications promises et attendues, ou les copies de publications adoptées en principe fussent soumises sans retard à l'examen du Comité de publication et envoyées à l'imprimerie, qui, selon toutes les apparences, aura bientôt terminé les deux volumes en cours et complété la distribution de l'exercice actuel, sans avoir pu commencer aucun des volumes qui devraient composer l'exercice 1903.

M. le Président exprime, à ce propos, l'opinion que les diverses productions de documents nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc qui viennent de paraître ou d'être signalés impliquent, pour ainsi dire, l'obligation de donner un supplément, soit de textes, soit de bibliographie, aux cinq volumes de Quicherat, qui datent de plus d'un demi-siècle. Il ajoute que M. Germain Lefèvre-Pontalis, soit par la part qu'il a prise récemment à la publication du Morosini, soit par la communication dernièrement faite au Conseil, et, en général, par la compétence qu'il s'est acquise en tout ce qui concerne la guerre de Cent ans, se trouverait tout naturellement désigné pour entreprendre la préparation de ce supplément. — Le Conseil appuyant cette indication de M. le Président, M. Lefèvre-Pontalis déclare qu'il se sent très honoré de ce témoignage d'estime et qu'il examinera sous quelle forme la proposition pourrait être présentée au Comité de publication.

M. Bruel donne lecture du rapport des Censeurs destiné à l'Assemblée générale.

M. le Président le remercie pour cette communication.

La séance est levée à cinq heures un quart.

#### II.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- 91: Allain (l'abbé). Documents sur le chapitre de la cathédrale de Tréguier. In-8, 67 p. Vannes, impr. Lafolye frères.
- 92. Berger (Élie). Les dernières années de saint Louis, d'après les Layettes du Trésor des chartes. In-4, LXXV p. Paris, impr. Plon-Nourrit et C<sup>io</sup>.

(Introduction du t. IV des Layettes du Trésor des chartes.)

La publication des Layettes du Trésor des chartes, commencée jadis par Teulet et continuée par notre confrère M. le marquis de Laborde, va se trouver menée jusqu'à la fin du règne de saint Louis grace à un quatrième volume que l'administration des Archives nationales se dispose à mettre incessamment à la disposition du public. Nul n'était mieux préparé que le savant historien de Blanche de Castille et d'Innocent IV à publier, à analyser, à dater et à commenter les précieux documents conservés dans le chartrier de nos rois et se rapportant aux années 1261 à 1270. M. Elie Berger en a profité pour jeter sur cette dernière partie du règne un coup d'œil large et très profond, et, sans cesser de rendre hommage aux vertus du grand prince pour lequel il prosesse une admiration méritée, il a recherché, en historien sincère, si sa politique extérieure, ses entreprises lointaines, son action aux frontières du royaume avaient toujours été aussi profitables à la France qu'irréprochables par l'élévation des idées et l'absolue sincérité des intentions. « La France, conclut-il, aurait pu sortir de ses mains peut-être agrandie, en tout cas débarrassée des Anglais; mais on doit reconnaitre qu'en mourant il l'a laissée dans un état de supériorité matérielle et morale qui défie toute comparaison. A partir de ce beau règne et jusqu'à la guerre de Cent ans, elle n'a cessé d'être le véritable centre de la civilisation chrétienne. Avant saint Louis, le roi de France était plus ou moins craint, plus ou moins respecté des étrangers; après lui, ceux qui ont porté sa couronne ont été grandis par le seul fait qu'ils étaient ses successeurs. Sa réputation de justice a rempli le monde; elle est l'honneur de notre pays. Dans le royaume, son action a été si bienfaisante et si durable que, pendant des siècles, ceux qui avaient à se plaindre ont conservé l'habitude d'évoquer son souvenir. Les titres de saint Louis à notre reconnaissance demeurent entiers; il s'est trompé en appliquant à la politique extérieure les règles d'équité qu'il s'était imposées à luimême, et nous avons le droit de regretter cette erreur, mais il serait injuste d'oublier qu'elle a son origine dans les plus nobles des sentiments.

93. — Bondurand (E.). La leude et les péages de Saint-Gilles au xir siècle; textes en langue d'oc et en latin. In-8, 27 p. Nîmes, impr. Chastanier.

(Extrait des Mémoires de l'Académie de Nîmes.)

- 94. Brodut (l'abbé M.). Tonnay-Charente et le canton (étude historique, géologique, archéologique, généalogique, biographique, religieuse et commerciale), avec cartes, portraits, monuments. T. I. In-8, v-714 p. Rochefort, impr. Thèze.
- 95. CALMETTE (J.). La diplomatie carolingienne, du traité de Verdun à la mort de Charles le Chauve (843-877). In-8, xx-223 p. Paris, Bouillon.

(Bibliothèque de l'École des hautes études.)

- 96. CALMETTES (P.). Choiseul et Voltaire, d'après les lettres inédites du duc de Choiseul à Voltaire. In-16, 307 p. Paris, Plon-Nourrit et C<sup>16</sup>.
- 97. Chevalier (E.). Histoire de la marine française, depuis les débuts de la monarchie jusqu'au traité de paix de 1763. In-8, 1x-407 p. Paris, Hachette et C<sup>ie</sup>.
- 98. Coquelle (P.). L'alliance franco-hollandaise contre l'Angleterre (1735-1788), d'après les documents inédits des archives du ministère des Affaires étrangères; préface de M. Henri Welschinger. In-8, xx-391 p. Paris, Plon-Nourrit et C<sup>io</sup>.

- 99. Dubois (Edmond). Précis historique des différentes gardes des rois des François, par le sieur de la Tour, brigadier de cavalerie; réimpression textuelle de l'édition publiée vers 1775. In-16, 61 p. Paris, Dubois.
- 100. États généraux de 1789 : assemblées du Boulonnais; cahiers de remontrances et doléances des trois ordres; cahiers de doléances des paroisses et communautés. In-4, 629 p. Boulogne-sur-Mer, impr. Baret.
- 101. Picot (Émile). Les Italiens en France au xvi siècle. In-8, 144 p. Bordeaux, Feret et fils.

(Extrait du Bulletin italien de 1901 et 1902.)

Cette étude formera le premier livre d'une histoire de la littérature italienne en France au xvi siècle. L'auteur passe en revue toutes les familles italiennes dont des représentants ont pris pied sur la terre de France depuis les expéditions de Charles VIII jusque vers la fin du règne de Henri IV. « En voyant défiler, dit-il, ces princes, ces généraux, ces ambassadeurs, ces banquiers, ces marchands, ces artistes, qui tous étaient entourés de clients, d'amis, de serviteurs, on comprendra sans peine que leur littérature se soit implantée chez nous, et que cette littérature ait eu la plus grande influence sur la nôtre. »

- 102. PINVERT (A.). Clermontois et Beauvaisis. Notes d'histoire et de littérature locales. In-8, viii-239 p., avec grav., portraits, carte et plan. Paris, Fontemoing.
- 103. Porér (l'abbé). Histoire de l'abbaye du Bec. T. I<sup>er</sup>. In-8, xm-664 p. et grav. Évreux, impr. Hérissey.
- 104. Potier de la Morandière (Fernand). Augustin Potier évêque et comte de Beauvais, pair de France. In-8, 365 p. Paris, impr. Féron-Vrau.

A signaler dans cette monographie, qui trop souvent sent le panégyrique, près de deux cents pages, plus de la moitié du volume, consacrées à l'historique minutieux de la lutte de M. de Beauvais contre Mazarin pour le poste de premier ministre, devenu vacant par la double mort de Richelieu et de Louis XIII: lutte inégale, car tout le monde, à la cour et ailleurs, connaissait Augustin Potier pour une « bête mitrée, » selon l'expression du cardinal de Retz, et il paraît avoir été mieux à sa place dans un évêché secondaire qu'à la tête des conseils du jeune Louis XIV mineur. C'est le dernier épisode de la cabale des Importants.

- 105. Procès-verbal de la visite de l'église cathédrale de Saint-Pons, par Mgr l'illustrissime et révérendissime messire Pierre-Jean-François Percin de Montgaillard, évêque et seigneur de Saint-Pons (1694). In-8, 55 p. et pl. Narbonne, impr. Caillard.
- 106. Rott (Édouard). Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des cantons suisses, de leurs alliés et de leurs confédérés. T. II (1559-1610). Gr. in-8, 724 p. Paris, Félix Alcan.

On ne sait qui louer davantage du département des Archives fédérales suisses, ou de l'éditeur choisi par celles-ci, tant l'ardeur est égale de part et d'autre à poursuivre une tâche d'étendue et de proportions peu communes. Ce second volume, venant se joindre si rapidement au tome Ier publié en 1900 et aux cinq volumes de répertoires qui avaient précédé, est loin sans doute de compléter la collection; mais on se rappelle que, pour chaque règne, notre confrère donne successivement la liste et la biographie de chacun des ambassadeurs ordinaires, des ambassadeurs extraordinaires et des chargés d'affaires, puis retrace, non pas à grands traits, mais en détail et d'après les documents réunis entre ses mains, l'histoire diplomatique de chaque mission. Donc, ce n'est pas seulement un répertoire raisonné, et comme illustré, de tous nos diplomates français, c'est la suite ininterrompue, c'est l'enchaînement de toutes les révolutions que produisit la division confessionnelle entre cantons catholiques et cantons protestants, c'est leur répercussion sur nos propres rapports avec des voisins qui prenaient une si grande part à notre existence intérieure, et qui, surtout, nous fournissaient les plus précieux contingents militaires, la meilleure tête de nos armées permanentes.

Le cadre est extraordinairement vaste, mais bien rempli, solidement appuyé des références les plus minutieuses, et, avec un peu de patience, on peut espérer que l'entreprise arrivera à un parfait complément; au prix de quels efforts et de quel labeur! Dès à présent, il se peut dire que nos historiens du xve et du xvie siècle trouvent dans cette collection plus même qu'ils n'auraient jamais pu souhaiter et espérer, sans avoir besoin de se reporter soit aux documents indiqués dans les répertoires et dans l'annotation courante, soit aux copies réunies actuellement par les soins du Gouvernement fédéral, et qui forment une incomparable bibliothèque diplomatique.

#### PROCÈS-VERBAL

DE

# L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

## DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

TENUE LE 6 MAI 1902,

A trois heures, dans la salle du Cours d'archéologie, à la Bibliothèque nationale,

SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. L. DELISLE, PRÉSIDENT. (Procès-verbal adopté dans la séance du 3 juin suivant.)

- L'Assemblée entend la lecture :
- 1º Du discours de M. le Président (voir p. 80);
- 2º Du rapport de M. de Boislisle, secrétaire, sur les travaux et les publications de la Société pendant l'exercice 1901-1902 (voir p. 101);
- 3° Du rapport des Censeurs, MM. Bruel et Moranvillé, sur les comptes des recettes et des dépenses de la Société pendant l'année 1901 (voir p. 108).

Les conclusions de ce rapport, approuvant la gestion et les comptes de M. Léon Lecestre, trésorier de la Société, sont mises aux voix par M. le Président et adoptées par l'Assemblée.

# Élections.

Sont réélus membres du Conseil, pour sièger jusqu'en 1906:

MM. BAGUENAULT DE PUCHESSE, LECESTRE,

BEAUCAIRE (HORRIC DE), LUÇAY (DE),

HIMLY, OMONT,

KERMAINGANT (DE), PICOT (G.),

LA TRÉMOÏLLE (DE), VALOIS.

Est élu en remplacement de M. le comte de Puymaigre, dont les fonctions devaient expirer en 1904, M. le baron de Courcel.

Sont réélus Censeurs: MM. Bruel et H. Moranvillé. La séance est levée à quatre heures un quart.

Discours de M. Léopold Delisle, membre de l'Institut, président de la Société pendant l'exercice 1901-1902.

## Messieurs,

Par une insigne faveur vous avez daigné m'appeler encore une fois à présider la Société de l'Histoire de France. Vous m'avez par là fait un honneur dont je suis confus; vous m'avez donné un nouveau témoignage de bienveillance, dont je ne sais comment vous remercier, et auquel je suis d'autant plus sensible qu'il ravive dans ma mémoire le souvenir d'un long passé d'obligations contractées envers vous et vos prédécesseurs. J'étais, en effet, à peine sorti de l'École des chartes quand je fus accueilli dans votre Compagnie, sous la protection de plusieurs des premiers membres de votre Conseil d'administration: Benjamin Guérard, Charles Lenormant, Auguste Le Prévost, Natalis de Wailly et Jules Desnoyers. Vous ne sauriez trouver mauvais que je prononce ici des noms qui reviennent à chaque page de la première série de vos annales. Ils rappellent l'âge héroïque de notre Compagnie. C'est grâce aux efforts de ces ouvriers de la première heure que la Société, aussitôt créée, se fit reconnaître comme une institution appelée à rendre des services de premier ordre à l'étude de l'histoire nationale. Leur sagesse, leur impartialité, leur esprit critique ont créé les traditions qui nous ont permis de traverser sans encombre les périodes difficiles, qui sont, encore aujourd'hui, votre force, et dont se sont inspirées nombre de sociétés créées à votre image, à Paris et en province, pour publier, dans leur pureté originale, des textes historiques ou littéraires

dont l'édition est œuvre de désintéressement et de dévouement à la science. C'est ainsi que la Société de l'Histoire de France n'a pas seulement à son actif la publication de plus de deux cents volumes (non compris les Annuaires et les Bulletins), dans lesquels sont représentés tous les siècles de notre histoire, depuis les origines jusqu'à la fin de l'ancien régime. Ne peut-elle pas encore revendiquer une petite part dans les productions des Sociétés qui, en s'appropriant la substance de vos statuts, se sont imposé pour mission exclusive la publication de textes inédits ou connus seulement par des éditions insuffisantes 1?

L'exemple que vous avez donné a été tellement contagieux, que beaucoup de Sociétés organisées sur un type plus ancien, et qui s'étaient constituées à l'origine pour faire imprimer les travaux historiques et archéologiques de leurs membres, ont été amenées à réserver, dans leurs recueils, une place souvent très large à des éditions de textes. Ce sera bientôt par milliers qu'il faudra compter le nombre des volumes de documents à l'impression desquels ont été et sont en grande partie consacrées les ressources de Sociétés plus ou moins anciennement fondées qui ont contribué, par des éditions de textes, à mettre à l'abri de toute chance de destruction les plus importants documents de l'histoire de nos villes et de nos provinces<sup>2</sup>.

- 1. Je citerai seulement les suivantes : la Société des Anciens textes français; la Société de l'Histoire de Normandie ; la Société des Bibliophiles bretons; la Société des archives historiques du Maine; la Société des archives d'Aunis et de Saintonge; la Société des archives historiques de la Gironde; la Société des archives historiques de la Gascogne.
- 2. On pourrait énumérer au moins une centaine de ces Compagnies. Je n'en mentionnerai qu'un petit nombre à titre d'exemples : la Société des Antiquaires de France; la Société des Antiquaires de Normandie; la Société des Antiquaires de la Morinie; la Société historique de Boulogne-sur-Mer; la Société historique du Vexin; la Société libre de l'Eure; la Société archéologique de Rambouillet; la Société Dunoise; la Société archéologique du Vendômois; la

82 SOCIÉTÉ

Il est temps de venir à nos propres affaires, et de m'acquitter des devoirs de la charge dont vous m'avez honoré. Il me faut, avant tout, rendre un dernier hommage aux confrères que nous avons eu le regret de nous voir enlever par la mort pendant l'année qui vient de s'écouler. Ils sont au nombre de onze. Cette liste funèbre s'ouvre par le nom d'un des plus anciens membres de la Société.

M. le comte Théodore de Puymaigre nous appartenait depuis l'année 1844; vous l'aviez appelé, en 1874, à sièger au Conseil d'administration. Nous avons toujours eu à nous féliciter de son assiduité à nos séances et de sa sage, discrète et très utile collaboration; il nous a fait profiter largement de l'étendue et de la variété de ses connaissances, de la sûreté de son goût, des charmes de son caractère, de son empressement à obliger.

Né à Metz en 1816, il s'adonna de bonne heure à des travaux purement littéraires; mais il ne tarda guère à s'engager dans la voie qu'il devait suivre longtemps avec un véritable succès. Il appliqua une insatiable curiosité et un sens critique très développé à l'étude des littératures étrangères, à celle surtout de la littérature espagnole; ses recherches sur les vieux auteurs castillans et sur la cour littéraire de Juan II ont obtenu un légitime succès. L'un des premiers chez nous, il apprécia la valeur de la poésie populaire et de cet ensemble de traditions vivaces qu'on embrasse aujourd'hui sous le nom de folk-lore. Ses observations sur une matière encore imparfaitement connue ont été et reste-

Société archéologique d'Eure-et-Loir; la Société historique et archéologique du Gâtinais; la Société archéologique et historique de l'Orléanais; la Société historique et archéologique du Limousin; la Société des Antiquaires de l'Ouest; la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine; la Société archéologique du Finistère; la Société archéologique et historique de la Charente; la Société archéologique de Montpellier; l'Académie Delphinale; l'Académie de Lyon; l'Académie de Besançon; l'Académie de Reims; l'Académie de Troyes; la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne.

ront d'autant plus dignes d'attention qu'elles ont porté sur un champ plus vaste : la Lorraine, l'Italie, l'Espagne et le Portugal.

M. le comte de Puymaigre avait une prédilection très marquée pour les produits des littératures étrangères qui se rattachent à notre histoire. Dans cet ordre d'idées, il nous a rendu un grand service quand il s'est associé, en 1867, au comte de Circourt pour nous donner une traduction du Victorial de Gutiere Diaz de Gamez. Ce très curieux ouvrage, tout en ayant parfois les allures d'un fantastique roman d'aventures, est une vraie chronique, dont bien des pages nous rappellent les récits de Froissart. Quand MM. de Circourt et de Puymaigre se sont mis à l'œuvre, le texte original n'en avait pas encore été publié en entier; le traduire était une entreprise très délicate, qu'ils ont menée à bonne fin. Grâce à eux, nous jouissons aujourd'hui d'un livre qu'ils ont parfaitement caractérisé quand ils l'ont défini « recueil de légendes, traité de chevalerie, sérieux document de l'histoire d'Espagne et un peu de la nôtre, chronique d'un chevalier que ses aventures ont conduit des côtes de Barbarie à celles d'Angleterre, de la cour de Castille à celle de France, tableau des idées et des mœurs d'autrefois, tracé par un observateur naïf, piquant, sensé et instruit. »

MM. de Puymaigre et de Circourt ne s'exagéraient pas l'intérêt que le Victorial présentait pour nos propres annales. Depuis leur publication, un de nos archivistes, envers lequel tous les amis de l'histoire de France ont contracté, depuis plus d'un demi-siècle, de multiples obligations, M. Charles de Beaurepaire, a démontré que le chapitre du Victorial relatif au séjour de Pedro Nino en Normandie était en parfait accord avec des documents contemporains d'une incontestable authenticité.

Au cours de ses recherches sur les littératures étrangères,

<sup>1.</sup> Précis des travaux de l'Académie de Rouen, années 1872-1873.

M. le comte de Puymaigre ne pouvait rester indifférent aux traces qu'ont dû y laisser les merveilleux exploits de Jeanne d'Arc. Il avait remarqué la mention d'un écrit espagnol, intitulé: la Poncella d'Orleans, que Lenglet Du Fresnoy, au xvmº siècle, et Jules Quicherat, de nos jours, avaient regretté de ne pas rencontrer dans nos bibliothèques. Luimême l'avait vainement demandé à la bibliothèque de Barcelone et à la Bibliothèque nationale de Madrid. L'acquisition que notre Bibliothèque nationale en fit en 1878, à la vente des livres de Don José Miro<sup>1</sup>, fournit à notre confrère l'occasion de l'examiner et de constater que le profit à en retirer pour l'histoire de notre héroïne est assez mince, tant l'imagination populaire avait travesti les faits. Il n'est cependant pas tout à fait inutile de connaître les légendes auxquelles l'écho des merveilles accomplies par la Pucelle avait donné naissance en Espagne dès le milieu du xv° siècle. C'est une de ces légendes relatives à l'envoi d'un message à Juan II, roi de Castille, qui du livret de la Poncella est passée dans la Chronique de don Alvaro de Luna. Le texte de cette dernière chronique n'avait pas échappé à Quicherat, qui avait vainement essayé d'expliquer l'envoi du message en l'attribuant à une fausse Jeanne d'Arc. Il n'y a plus lieu de chercher une explication depuis que M. de Puymaigre a prouvé que l'auteur de la Chronique de don Alvaro de Luna a simplement copié une des fables accueillies par l'auteur de la Poncella.

L'Italie, elle aussi, a possèdé, à la fin du xv° siècle, une histoire populaire de Jeanne d'Arc, dont M. le comte de Puymaigre a été conduit à s'occuper par la publication faite, en 1888, de l'ouvrage de Joanne Sabadino, intitulé: Ginevera de le clare donne. La vie de Jeanne d'Arc que ren-

<sup>1.</sup> Dans ces dernières années, la Bibliothèque nationale s'est procuré une autre édition du même opuscule, publiée à Burgos, en 1562, en un volume in-quarto. L'exemplaire vient de la bibliothèque de J.-A. de Thou.

terme la Genièvre des dames illustres, et qui a été écrite un peu après l'avènement de Charles VIII, n'est point une composition romanesque comme le livret espagnol; mais il faut lui reconnaître, comme à celui-ci, le caractère d'une publication populaire. Ce qui le prouve, c'est l'existence d'une édition de colportage, imprimée en lettres gothiques à la fin du xv° siècle, composée seulement de quatre feuillets in-octavo, que M. de Puymaigre n'a pu connaître, mais dont un exemplaire, peut-être unique, est entré dans ces derniers mois à la Bibliothèque nationale. L'écrit de Sabadino est assez peu important, et M. de Puymaigre l'a très justement apprécié en faisant remarquer qu'à bien des égards il représente les traditions consignées dans le De claris electisque mulieribus de frère Jacques Philippe de Bergame. Les deux auteurs vivaient à la même époque; ils ne paraissent pas s'être copiés, mais ils doivent avoir puisé à la même source.

On voit, par ces exemples, quelle sévère critique a présidé aux travaux de notre confrère, quel qu'en fût l'objet, aussi bien dans le domaine littéraire que dans le domaine historique. Il s'est ainsi acquis des droits à l'estime de ceux qui prisent avant tout, chez un écrivain, l'amour du travail, le souci de l'exactitude, la noblesse des sentiments. Il est mort le 31 mai 1901.

M. Alexandre Sorel, né à Paris en 1826, a été inscrit sur les listes des membres de notre Société depuis 1856 jusqu'au jour de sa mort. Dans la première période de sa vie, jusqu'en 1871, il avait exercé la profession d'avocat à Paris, et s'était fait connaître par la publication de recueils juridiques et d'ouvrages de doctrine, dont quelques—uns ont eu les honneurs de la réimpression. En 1871, il fut attaché, en qualité de juge, au tribunal de Compiègne, qu'il présida à partir de 1878. Tous ses loisirs furent consacrés à des études historiques, qu'il poursuivit sur des sujets variés avec une prudente

86 SOCIÉTÉ

sagacité. Il enrichit d'excellents morceaux d'histoire locale les Mémoires de la Société historique de Compiègne. Nous lui devons deux volumes qui tiennent une place honorable dans les bibliothèques consacrées à la vie et à la glorification de Jeanne d'Arc. Le premier est une description fidèle et un historique complet de la maison où la Pucelle avait passé les années de sa jeunesse à Domremy. Le second est une minutieuse étude sur le siège de Compiègne, dont le plus émouvant épisode fut la prise de Jeanne d'Arc le 23 mai 1430. Ce qui donne une grande et durable valeur à ce livre, ce sont de longs extraits du compte des dépenses que le siège occasionna à la ville de Compiègne.

De l'École des chartes nous étaient venues deux recrues sur lesquelles nous pouvions fonder les plus légitimes espérances: M. le comte Amédée de Bourmont, né à Caen le 14 avril 1860, et M. Georges Salles, né à Auxerre le 21 mars 1870. Tous deux sont morts sans avoir accompli les tâches dont nous étions disposés à les charger et qu'ils étaient bien préparés à remplir; ils avaient, tous les deux, fait leurs preuves en sortant de l'École des chartes.

M. le comte de Bourmont a publié, en 1883, pour la Société des Antiquaires de Normandie, des recherches étendues et tout à fait neuves sur les origines et l'organisation de l'Université de Caen au xv° siècle. Son trop court passage à la Bibliothèque nationale a été marqué par la rédaction d'un inventaire de la collection des Procès de canonisation, auquel les Bollandistes ont donné l'hospitalité dans leurs Anecdota. Pendant les dernières années de sa vie, la politique lui fit un peu perdre de vue les travaux d'érudition; elle ne l'empêcha pas, cependant, de prendre une part très active aux œuvres de la Société bibliographique, pour laquelle il prépara, au Congrès de 1888, un important rapport sur les publications de paléographie et de diplomatique. Le comte de Bourmont est décédé à Paris, le 19 mai

1901, peu de jours après notre dernière Assemblée générale.

Deux mois plus tard, le 21 juillet, la mort nous enlevait, à la suite d'une longue maladie, M. Georges Salles, à peine âgé de trente et un ans.

Il avait choisi le xvi° siècle pour champ de ses études; il répondait ainsi à la confiance dont l'Académie des sciences morales et politiques l'avait honoré en l'appelant à participer à la rédaction du Catalogue des actes de François I°r. C'est en compulsant les archives de cette époque qu'il découvrit des documents jusqu'alors inconnus, à l'aide desquels il a raconté tous les détails d'un complot organisé pour l'évasion de François I°r, prisonnier de Charles-Quint. C'est aux mêmes archives qu'il a puisé les éléments d'un chapitre nouveau de notre histoire diplomatique : l'origine des consulats français dans le Levant.

L'expression de nos regrets ne doit pas s'adresser uniquement aux confrères que leur profession a rendus aptes à préparer et à mettre en œuvre les matériaux de l'histoire de France; elle s'étend à tous ceux qui s'intéressent à nos études, qui aiment à lire de belles et bonnes éditions des chroniques, des mémoires, des recueils de lettres, et qui, en s'affiliant à notre Société, lui donnent le moyen d'asseoir sur des bases solides les annales de notre pays. Autant nous mettons d'empressement à les accueillir, autant nous tenons à les remercier encore une fois et à consacrer le souvenir de leur généreux concours le jour où ils disparaissent de nos rangs.

Je me fais l'interprète de vos sentiments en adressant un sympathique et dernier adieu à tous les confrères que nous avons perdus depuis un an, et qui sont, outre ceux dont je viens de parler:

MM. Cottin, ancien conseiller d'État;

Denière, ancien président de la Chambre de commerce de Paris;

Paul Frappier, de Niort; Leclerc, notaire honoraire; Albert Millot;

Paul Roche, avoué honoraire,

et, tout dernièrement, M. Gerbidon, sous-directeur honoraire au ministère de la Marine.

Les vides que la mort laissait dans nos rangs ont été comblés par l'admission de neuf nouveaux membres, dont le Conseil a été heureux de prononcer l'admission sur les listes de la Société:

La Bibliothèque de l'Institut de France et celle de l'Université de Kiel;

- M. le duc de Broglie, en remplacement de son illustre père, que la Société avait eu l'honneur d'avoir pour président;
- M. le comte Aynard de Chabrillan, en remplacement de son père, qui était, comme M. le comte de Puymaigre, l'un de nos plus anciens confrères;
- M. de Bonnault d'Houet, de Compiègne, en remplacement de son fils, élève de l'École des chartes, moissonné par la mort à la fleur de l'âge;
  - M. Alfred Lefort, notaire honoraire à Reims;
  - M. Brun-Durand, ancien magistrat à Crest;

Son Exc. Missak Effendi, ministre de Turquie à La Haye, bien connu par une assidue fréquentation de notre Bibliothèque nationale et de nos Archives;

Le Rév. S. P. Statham, lieutenant-colonel des chapelains de l'armée anglaise à Douvres.

Je m'applaudis d'avoir à leur souhaiter la bienvenue, et je remercie au nom du Conseil les confrères zélés qui veillent au recrutement de la Compagnie et l'aident ainsi puissamment à développer en France le goût des études historiques. Tel est le but que s'est toujours proposé la Société. Le compte qui va vous être rendu de ses derniers travaux vous montrera, je l'espère, qu'elle continue à mériter la faveur

avec laquelle un public d'élite accueille depuis longtemps ses publications.

Je ne voudrais pas le moins du monde empiéter sur les fonctions que notre secrétaire remplit avec tant de zèle et de compétence. Comment cependant résister au plaisir de constater avec vous que la première année du nouveau siècle a été marquée, dans nos modestes annales, par l'achèvement de deux entreprises qui font le plus grand honneur à notre Société: l'édition de l'Histoire en vers de Guillaume le Maréchal, et celle de la partie française de la Chronique italienne d'Antonio Morosini?

Vous avez été des premiers, Messieurs, à pouvoir apprécier l'incomparable valeur de l'Histoire de Guillaume le Marechal. Beaucoup d'entre vous n'ont pas oublié la lecture que notre confrère, M. Paul Meyer, fit à notre Assemblée générale du 2 mai 1882 sur cet ouvrage, dont il avait entrevu et deviné l'importance dans une salle de vente, à Londres, au mois de février 1861, sur lequel il avait, après vingt ans d'infructueuses recherches, mis la main dans la bibliothèque de feu sir Thomas Phillipps, et dont il venait de rapporter en France la transcription complète. Ce jour-là même, vous reconnûtes que le poème découvert par M. Paul Meyer devait occuper une place d'honneur dans votre collection. De son côté, notre confrère resta sourd aux séduisantes propositions qui lui étaient faites par ses amis d'Angleterre : il voulut que, si la France était obligée de renoncer à la possession du manuscrit original de l'Histoire de Guillaume le Maréchal, elle eût au moins l'honneur d'en donner la première édition. Aujourd'hui, vous pouvez juger l'œuvre dans son ensemble. L'éditeur ne sera pas seul à la placer tout au premier rang de l'historiographie française du moyen âge. C'est, à coup sûr, un merveilleux tableau de la société féodale au temps de nos rois Louis VII et Philippe-Auguste; le cadre qui lui a été donné dans votre collection est de tout point digne du sujet.

90

Nous en pouvons dire autant de la Chronique d'Antonio Morosini. C'est dans une de vos séances de l'année 1895 que vous fut annoncée l'existence d'une vaste compilation vénitienne, dans laquelle avaient été insérées des correspondances relatives aux hauts faits de Jeanne d'Arc. Il vous suffit d'en connaître quelques pages pour vous décider à comprendre dans votre collection des textes aussi précieux. Le gouvernement autrichien consentit gracieusement à confier le manuscrit à la Bibliothèque nationale, et deux érudits, qui avaient fait leurs preuves, se chargèrent d'en extraire tout ce qui se rattacherait à notre histoire et de le publier avec une traduction et des commentaires qui devaient en augmenter singulièrement la valeur. Nul n'était mieux préparé que M. Dorez pour établir et interpréter un texte écrit dans un dialecte souvent difficile à comprendre, et copié en caractères d'un déchiffrement très laborieux. De son côté, M. Germain Lesèvre-Pontalis était samilier de longue date avec les sources de l'histoire du règne de Charles VII. L'association des deux éditeurs a donné tous les fruits que vous étiez en droit d'espérer. Les volumes qu'ils ont consacrés à l'œuvre d'Antonio Morosini seront remarqués dans votre collection. On ne pourra se dispenser d'y recourir, si on veut se faire une idée de la profonde impression et de la sympathique stupéfaction que produisit sur les étrangers la rapide propagation des nouvelles de la délivrance d'Orléans, du sacre de Charles VII et des autres succès de la Pucelle.

C'est de Cheltenham, en Angleterre, et de Vienne, en Autriche, que nous sont venues l'Histoire de Guillaume le Maréchal et la Chronique d'Antonio Morosini. Vous voyez, Messieurs, quels secours nous pouvons tirer des bibliothèques étrangères pour compléter les informations que les dépôts français fournissent à nos historiens. Ces bibliothèques, sans nous avoir encore livré tous leurs secrets, commencent à être bien connues. Indépendamment des catalogues, dont la liste s'allonge chaque année, combien de

révélations devons-nous aujourd'hui à des travaux de genres très variés, publiés dans tous les pays de l'Europe, sur des trésors dont l'existence, ou du moins l'importance, n'était pas soupçonnée il y a un demi-siècle! Je ne parle pas seulement de textes rentrant essentiellement dans votre programme; je fais aussi allusion aux conditions matérielles, s'il est permis d'employer ce mot, dans lesquelles les manuscrits se présentent à vous. Les particularités se rattachant à l'exécution des livres que le moyen âge nous a légués, à la détermination de leur pays d'origine, au caractère des peintures dont ils sont ornés, aux vicissitudes qu'ils ont subies, ne sont pas à dédaigner des historiens, même quand le sujet des livres semble tout à fait étranger à l'histoire. Le parchemin des manuscrits est un témoin du passé, non moins véridique, non moins éloquent que la pierre de nos cathédrales. Il suffit d'ouvrir quelques-uns de nos manuscrits pour avoir une idée exacte de la rudesse ou de la perfection avec laquelle les arts du dessin ont été pratiqués dans les différentes régions de l'Europe depuis la chute de l'empire romain jusqu'aux temps modernes. Ils attestent les goûts éclairés et délicats de l'élite de la société. Ils laissent entrevoir jusqu'à quel point le luxe fut porté à certaines époques dans les cours et dans les châteaux. C'est à leurs illustrations que nous devons, sur la vie intime des différentes classes de la société, sur l'habitation, sur l'habillement, sur l'armement, sur les cérémonies religieuses, sur les fêtes chevaleresques ou populaires, sur les sièges, sur les combats, des notions précises qu'on demanderait en vain aux récits des historiens, et même aux détails consignés dans les pièces d'archives. On peut, jusqu'à un certain point, les rapprocher des revues illustrées de notre époque. Ils forment le meilleur et le plus pittoresque commentaire des chroniques et des chansons de gestes.

C'est surtout par voie de comparaison que l'étude des manuscrits considérés sous cet aspect peut conduire à d'utiles

résultats. Jusqu'ici, ce genre d'études était assez difficile; les progrès de l'art photographique lui ont ouvert des voies nouvelles.

Nous assistons, Messieurs, aux débuts d'une révolution qui, à certains égards et dans des limites restreintes, peut se comparer à celle que fit éclater, au milieu du xv° siècle, la découverte de l'imprimerie. Le moyen de reproduire, sans une dépense excessive, à un nombre plus ou moins grand d'exemplaires, l'image fidèle de tout un manuscrit, texte et illustrations, a donné naissance à une classe d'éditions qui tiendra une place considérable dans les bibliotèques de l'avenir. C'est une nouvelle industrie, qui mérite d'être encouragée, puisque, entre autres avantages, elle assure, en quelque sorte, une seconde vie à des manuscrits uniques, menacés de la destruction par les injures du temps ou par des catastrophes comme celle qui, de nos jours, a anéanti l'Hortus delitiarum de Herrade de Landsberg.

La reproduction héliographique ou phototypique des manuscrits, indépendamment dé l'assurance de pérennité qu'elle promet à ces survivants du passé, est appelée à rendre de grands services à tous les genres de travaux historiques, philologiques et artistiques. Les rapprochements qu'elle permet de faire fournissent la base la plus solide à la critique des textes et des œuvres d'art.

Aussi s'est-on déjà, de toutes parts, mis à l'œuvre, aussi bien en France qu'en Angleterre, dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Belgique, dans les Pays-Bas, en Russie, en Autriche, en Suisse, en Italie et en Espagne. La section consacrée dans nos grandes bibliothèques aux éditions photographiques se composera bientôt d'autant de volumes qu'il s'en trouvait au moyen âge dans plusieurs des plus célèbres librairies ecclésiastiques ou princières. La littérature et l'histoire de tous les pays y seront largement représentées. On y trouvera l'équivalent de ce que les collections publiques et privées renferment de plus

précieux en fait de manuscrits remarquables, soit par leur antiquité, soit par l'importance des textes qu'ils nous ont conservés, soit par la beauté des miniatures qui en décorent les feuillets, et dont beaucoup sont des œuvres aussi parfaites que les tableaux les plus exquis de nos musées.

Le nombre des reproductions que nous possédons est déjà assez considérable; ce n'est pas ici le lieu d'en dresser la liste. A titre d'exemples, j'en citerai seulement trois ou quatre, dont l'exécution récente est encore peu connue, et qui ont pour objet de magnifiques manuscrits d'origine française, passés, depuis plus ou moins longtemps, à l'étranger.

Sur la limite du xIII° et du xIV° siècle, il a existé, probablement en Lorraine, un atelier d'où sont sortis des livres liturgiques de très grand luxe, dont la calligraphie et l'enluminure sont également remarquables. On y trouve des peintures de différentes grandeurs, et les marges en sont ornées d'une profusion de minuscules caricatures et de petits sujets dont les motifs consistent généralement en grotesques et en figures d'animaux réels ou fantastiques, le tout traité avec la plus rare finesse et avec une verve satirique fort amusante. Les plus curieux produits de cet atelier sont d'abord un Bréviaire, dont le premier volume est dans le très riche cabinet de M. Henry Yates Thompson, et le second à la bibliothèque de Verdun, puis un Pontifical appartenant à sir Thomas Brooke.

Le Bréviaire a été fait pour Marguerite de Bar, abbesse de Saint-Maur de Verdun (1291-1304), et les peintures en ont été décrites dans le plus menu détail par M. Montague Rhodes James. Quant au Pontifical, exécuté pour Renaud de Bar, évêque de Metz (1302-1316), sir Thomas Brooke lui a consacré tout un volume, dont le texte a été rédigé par M. E. S. Dewick et dont l'illustration comporte cent planches, quatre en or et en couleurs, le reste en noir. Toutes les pages du manuscrit sur lesquelles sont représentées les cérémonies

94 SOCIÉTÉ

pontificales, toutes celles dont les marges sont plus ou moins ornées, en un mot, toute la partie décorative du manuscrit y est reproduite avec une irréprochable fidélité. Cette reproduction forme un splendide volume in-folio, que l'heureux possesseur du Pontifical a offert, cette année même, à ses confrères du Roxburghe Club.

C'est pour la même compagnie que M. Yates Thompson a publié, en 1899, deux fascicules petit in-folio, qui ont pour objet un manuscrit sur lequel la Société de l'Histoire de Paris avait attiré, il y a une vingtaine d'années, l'attention du public : le Livre d'heures de Jeanne II, reine de Navarre, fille de Louis le Hutin, morte en 1349. Peiresc avait vu ce manuscrit, en 1621, à Paris, chez les Cordelières de la rue de l'Oursine; il en avait décrit le calendrier et fait copier et même graver une curieuse série de miniatures représentant différentes scènes de la vie de saint Louis. Notre savant confrère, M. Longnon, publia, avec un excellent commentaire, les notes et les dessins de Peiresc, en déplorant la perte des Heures de Jeanne, reine de Navarre. C'était en 1882. L'année suivante, j'eus le très grand plaisir de reconnaître ces Heures au milieu du choix de manuscrits du comte d'Ashburnham qui était déposé au Musée Britannique; elles sont, dans ces derniers temps, devenues la propriété de M. Henry Yates Thompson, qui a voulu faire profiter le public d'un des plus intéressants morceaux de son trésor. Il a publié en héliogravure trente-deux pages du manuscrit, notamment tout le calendrier et toute la série des scènes de la vie de saint Louis. Il a, par là, mis entre nos mains un document de premier ordre pour étudier l'iconographie de saint Louis et pour apprécier l'habileté des artistes parisiens vers le milieu du xIV° siècle. M. Thompson a eu le grand mérite de rapprocher son manuscrit du célèbre Bréviaire de Belleville et de montrer la frappante analogie de ces deux volumes avec deux autres manuscrits un peu postérieurs, les grandes et les petites Heures du duc

de Berri, conservées, les unes et les autres, à la Bibliothèque nationale.

Le troisième manuscrit que je crois devoir vous signaler est le Cérémonial du sacre des rois de France, conservé au Musée Britannique. On y voit peintes toutes les cérémonies du sacre, et ce qui lui donne une valeur exceptionnelle, c'est que Charles V lui-même en a ordonné l'exécution, comme il a tenu à l'attester, en écrivant ces mots, de sa propre main, sur un des derniers feuillets du volume :

Ce livre du sacre dez rois de France est a nous, Charles le V° de notre nom, roy de France, et le fimes corriger, ordener, escrire et istorier l'an M. CCC. LX. V. — CHARLES.

Toutes les peintures du Cérémonial du sacre ont été reproduites, avec de très bons commentaires de M. Dewick, dans un volume in-folio, qui fait partie de la collection de la Société Bradshaw.

Après avoir cité des livres somptueusement exécutés au xrve siècle pour un riche prélat, pour une reine et pour le roi Charles V, je voudrais vous résumer, en peu de mots, l'histoire d'un livre infiniment précieux, d'un tout autre genre, qui nous appartient à plus d'un titre, et dont nous possédons, seulement depuis quelques semaines, une fidèle reproduction. Il s'agit d'un Virgile, pouvant remonter au ve ou au vie siècle, qui est classé au Vatican sous le ne 3867. Ce manuscrit, copié en lettres capitales et orné de peintures, après avoir été conservé dans l'abbaye de Saint-Denis pendant tout le moyen âge, est passé dans la bibliothèque du Vatican vers le milieu du xv° siècle. Depuis cette date, il a fait l'admiration de tous les humanistes sous les yeux desquels il est passé. Il porte encore les marques de propriété dont les religieux de Saint-Denis l'avaient revêtu. Rendu à la France, en vertu du traité de Tolentino, il fut déposé à la Bibliothèque nationale depuis 1798 jusqu'en 1815. Nous

dûmes alors lui laisser reprendre le chemin de l'Italie; mais peu s'en fallut qu'il restât chez nous. Marino Marini, chargé par le Souverain Pontife de surveiller les restitutions qui nous étaient imposées, n'était pas resté insensible à la courtoisie et aux supplications des conservateurs de la Bibliothèque, notamment de Dacier; il avait, sans trop de peine, consenti à nous laisser plusieurs manuscrits qui offraient un intérêt tout particulier pour la France, deux recueils de poésies provençales et l'exemplaire de Nithard contenant les serments de Strasbourg, le plus ancien texte de notre langue qui nous soit parvenu. Enhardi par un premier succès, Dacier exprima le très vif désir de garder le Virgile à peintures, précieuse relique de l'antiquité que la France avait si longtemps conservée dans une de ses plus célèbres abbayes. Pie VII daigna prendre en considération l'audacieuse supplique qui lui avait été communiquée, et, par une dépêche du cardinal Consalvi, en date du 6 novembre 1815, Marini fut avisé que Sa Sainteté le chargeait d'annoncer à Dacier qu'elle faisait don du Virgile à l'établissement dont il avait la garde. Malheureusement, Marini prit sur lui de désobéir à son maître; il déclara qu'il lui était impossible de déférer aux vœux exprimés par les conservateurs, et il fallut se résigner à voir de nouveau sortir de France le fameux Virgile, connu dans le monde de l'érudition sous la dénomination de Virgile Romain (Vergilius romanus), mais auquel il serait juste de rendre au moins son véritable nom: Virgile de Saint-Denis (Vergilius Sandionysianus).

C'est l'image du Virgile de Saint-Denis qui vient de faire sa rentrée à la Bibliothèque nationale sous la forme d'une édition phototypique, savamment commentée par le R. P. Ehrle, et fort élégamment exècutée par Danesi sous la direction des administrateurs de la bibliothèque Vaticane.

La possession d'un fac-similé, si parfait qu'il soit, ne peut consoler de la perte du manuscrit original. L'amertume de nos regrets sera cependant adoucie dans une certaine mesure. N'éprouve-t-on pas quelque satisfaction à pouvoir fixer ses regards sur le portrait de l'ami qu'on a perdu?

Nous devons donc applaudir aux développements qu'a pris et que semble prendre de plus en plus le goût des reproductions complètes ou fragmentaires des manuscrits les plus dignes d'un tel honneur. Nos bibliothèques françaises recouverent ainsi, jusqu'à un certain point, des trésors que les malheurs des temps les ont empêchées de recueillir ou de conserver; elles partageront, dans une certaine mesure, la jouissance de richesses que leurs sœurs de l'étranger sont justement fières de posséder.

Avouons-le cependant. Une élite de savants et de curieux, j'emploie ce mot dans la plus noble des acceptions, est et sera toujours à peu près seule à pouvoir profiter du genre de livres dont je me suis laissé entraîner à vous parler avec un peu trop d'insistance.

Me sera-t-il encore permis de vous entretenir quelques instants d'un desideratum qui intéresse une catégorie de lettres infiniment plus nombreuse que celle des amateurs de manuscrits? Vous tous, Messieurs, vous avez eu bien des fois l'occasion de constater combien il est difficile, souvent même impossible, de trouver à se renseigner sur une foule de personnages qui ont tenu une place secondaire, mais parfois encore assez importante, dans les annales politiques, administratives, religieuses, économiques, littéraires et artistiques de notre pays. Les Biographies universelles et générales qui ont paru chez nous au xix° siècle sont, à bien des égards, d'excellents ouvrages; mais le cadre adopté par les éditeurs nous paraît aujourd'hui beaucoup trop étroit. Ce n'est pas seulement pour le présent que la curiosité du public est devenue très exigeante : elle veut être édifiée sur une foule de noms des siècles passés qui ne méritent pas l'oubli où les ont laissés les auteurs de nos recueils biographiques.

Beaucoup de ces noms ont reconquis dans la seconde moitié du xixº siècle la place à laquelle ils avaient droit; mais leurs titres à un retour à la lumière ont été généralement exposés dans des livres peu connus et dont l'accès est loin d'être commode. Pour ces noms, et surtout pour un beaucoup plus grand nombre d'autres qui sont encore complètement ensevelis dans les ténèbres, il serait indispensable de créer de toutes pièces un vaste répertoire où seraient enregistrés des milliers de Français actuellement condamnés à un oubli plus ou moins complet, plus ou moins injuste. Ce serait là, je l'avoue, une œuvre gigantesque. Mais les ressources ne manqueraient pas pour la mener à bonne fin. Que de renseignements seraient à reprendre dans le vieux Moréri! Quelles mines inépuisables nous ont ouvertes des recueils tels que ceux de Jal et du chanoine Ulysse Chevalier! On aurait à puiser à pleines mains dans des publications provinciales ou locales, comme la Bio-bibliographie bretonne de M. de Kerviler et le Dictionnaire de Célestin Port, dans les Annuaires des départements et dans les recueils de Sociétés savantes, où les recherches sont devenues faciles grâce au Répertoire de M. le comte Robert de Lasteyrie. Les éléments d'une foule de notices sont déjà réunis dans les écrits d'éminents bibliographes contemporains, entre lesquels il n'est pas besoin de vous citer, parmi les vivants, MM. Van der Haeghen, Émile Picot, Baudrier, Claudin, le R. P. Carlos Sommervogeli, l'abbé L. Bertrand, Tourneux et Vicaire. Que ne pourrait-on pas tirer des catalogues des manuscrits de toutes les bibliothèques de France, du catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, de celui des portraits, de celui des factums, des inventaires de nos différents dépôts d'archives, et de tables d'actes analogues à celle que l'Académie des sciences morales

<sup>1.</sup> Le jour même où ces paroles étaient prononcées, on rendait les derniers devoirs au R. P. Sommervogel; il n'avait pu survivre à la dispersion de ses compagnons.

et politiques a fait dresser pour le règne de François I<sup>er</sup>! Quel merveilleux résultat donnerait le dépouillement de la Gazette de France, du Mercure et des dossiers du Cabinet des titres! Quels excellents matériaux ont déjà été apportés à pied d'œuvre dans les annotations de diverses éditions critiques, comme nous en offrent un grand nombre de vos publications et plusieurs volumes de la collection des Grands écrivains de la France, notamment le Saint-Simon, dont l'éditeur a su saire, par ses notes et ses commentaires, une admirable galerie biographique du siècle de Louis XIV! Le travail n'est-il pas même fort avancé pour certaines catégories d'individualités : les écrivains du moyen âge, les membres d'ordres religieux, les militaires, les marins, les architectes, les peintres, les sculpteurs, les graveurs, les musiciens et les imprimeurs? Quelle magnifique besogne serait accomplie, si, au cours de l'entreprise, on était amené à reviser les listes contenues dans l'Art de vérifier les dates, dans l'Histoire généalogique du P. Anselme et dans la Gallia christiana, où tant de dates et de détails sont à rectifier et à compléter, à l'aide de textes que nos devanciers ne pouvaient pas connaître l

Assurément, la perfection serait difficile à atteindre pour une œuvre aussi vaste et aussi compliquée, à laquelle devraient collaborer tant d'écrivains dont l'érudition et la compétence seraient mises à contribution pour rédiger, sous une forme très substantielle et condensée, les articles se rapportant aux différentes époques de notre histoire ou aux diverses catégories de personnes à faire entrer dans le recueil. Mais le terrain est assez déblayé, et beaucoup de matériaux sont assez bien préparés pour qu'on puisse bientôt songer à enrôler les ouvriers capables d'élever le monument consacré au souvenir de tous les Français dont les noms doivent être sauvés de l'oubli. Ne se trouvera-t-il pas chez nous un groupe d'hommes éclairés pour donner son patronage à l'entreprise? Serait-il impossible de rencontrer



un jeune savant assez instruit, assez adroit et assez énergique pour recruter et diriger des collaborateurs consciencieux, dociles et dévoués? Une puissante maison de librairie
refuserait-elle son crédit et son expérience pour assurer le
succès matériel d'une publication qui lui ferait le plus grand
honneur?

Nous avons sous les yeux un exemple qui est bien de nature à nous encourager. Il n'a guère fallu qu'un quart de siècle à l'Angleterre pour se trouver dotée d'une Biographie nationale, vraiment digne de ce nom, à laquelle les historiens de tous les pays ont journellement à recourir, et qui renseigne le public sur tous ceux qui ont joué un rôle, grand ou petit, dans les annales de l'empire britannique. La France ne saurait tarder à possèder une pareille encyclopédie biographique.

La Société de l'Histoire de France a le droit de s'intéresser tout particulièrement à cette patriotique entreprise. Les volumes qu'elle a publiés, et dans lesquels les sources de notre histoire ont été mises en valeur, seraient une des bases les plus solides de la Biographie nationale dont nous devons appeler de tous nos vœux la réalisation. L'emploi qui serait ainsi fait de vos publications justifierait une fois de plus les espérances qu'avait fait concevoir la naissance d'une association créée pour développer le goût de notre histoire et pour en faciliter l'étude. C'était là le but que s'étaient proposé nos fondateurs et les hommes de bonne volonté qui répondirent à leur appel. Le programme qu'ils avaient tracé a toujours été suivi sans la moindre déviation. L'esprit de critique, d'impartialité et de tolérance dont ils étaient animés a imprimé son caractère à tous vos travaux. En y restant fidèles, nous ne contribuerons pas seulement au progrès des études historiques : faire mieux connaître le passé de la France, c'est faire acte de bon citoyen; c'est donner des racines plus profondes et plus vivaces à l'amour du pays.

RAPPORT DE M. DE BOISLISLE, SECRÉTAIRE, SUR L'ÉTAT DES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ.

#### Messieurs,

Si je proportionnais l'étendue de mon rapport au nombre et à l'importance des volumes publiés pour nous depuis l'année dernière, il serait fort long; mais, aujourd'hui, un autre souci vous a réunis et vous retient ici : permettez-moi donc de réduire mon compte rendu aux plus justes dimensions, sans que cependant les dévoués éditeurs auxquels j'ai mission d'exprimer votre gratitude y perdent par trop.

Dans ces douze mois, notre collection s'est augmentée de cinq volumes, dont deux mis en distribution à la fin de l'année passée et trois au commencement de l'année présente.

Quatre publications se trouvent ainsi achevées.

La première est cette Histoire de Guillaume le Maréchal, dont l'importance capitale vient d'être mise en relief par un juge tout autrement autorisé que je ne puis l'être. Le tome III et dernier s'était fait attendre un peu longtemps; mais il répond à tout ce que nous en pouvions espérer. En tête, M. Paul Meyer a placé une ample Introduction, où sont exposés d'abord les circonstances et les temps où fut composé le poème, de 1220 environ à 1226. Ce qui le différencie des chansons de geste de l'âge précédent, c'est son caractère nettement historique, au sens propre du mot. Les éléments en furent fournis par un certain Jean d'Erlee ou Early (Berkshire), qui, ayant été pendant trente ans, de 1189 à 1219, le compagnon inséparable du Maréchal, son homme de confiance, se fit son historiographe lorsqu'il fut mort. Sans doute, pour la partie antérieure à l'entrée en service de Jean d'Erlée, c'est-à-dire pour la jeunesse du héros, la trame est moins exacte et solide que pour les temps suivants; mais même cette partie 102 SOCIÉTÉ

défectueuse fournit des notions fort précieuses sur les hauts personnages qui y figurent, comme sur la vie et les mœurs de ces temps-là. — Quel fut le metteur en œuvre de ces matériaux et le versificateur de l'énorme poème? M. Meyer peut tout au plus dire qu'il s'appelait Jean, comme l'écuyer historiographe. Pour nous d'ailleurs, le caractère historique du texte passe avant tout. En le comparant successivement aux chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart, M. Meyer n'hésite pas à le mettre hors rang pour la variété, l'abondance et la précision des renseignements. « C'est, dit-il, un document historique de premier ordre et une œuvre littéraire de grande valeur, le type le plus remarquable d'un genre dont il ne nous est parvenu que de rares spécimens. » Étant donnée cette valeur exceptionnelle, comment se fait-il qu'un seul exemplaire, une seule copie soit venue jusqu'à nous, alors qu'il en subsiste tant des romans historiques ou d'aventures? C'est, nous répond l'éditeur, que la famille du Maréchal s'éteignit au bout de vingt-cinq ans, et qu'il ne resta plus de représentants du nom intéressés à la diffusion de ce bloc énorme de plus de 19,000 vers.

L'Introduction est complétée par une étude sur la versification, sur la langue et le style de l'auteur, par la chronologie de la vie du Maréchal, par l'itinéraire de ses déplacements.

Ensuite vient la traduction abrégée de toute l'Histoire, avec un commentaire critique presque courant et une identification minutieuse. Cette partie du volume sera d'un grand secours pour les nombreux lecteurs que rebuteraient soit la langue, quelque peu barbare, soit les longueurs du poème. Elle s'adresse plus particulièrement aux historiens, abstraction faite de la linguistique et de la prosodie, et laisse de côté les remplissages et verbiages poétiques, pour ne s'attacher qu'aux faits et à leur chronologie, à l'identification des noms de personnes et des noms de lieux.

Une Table alphabétique termine le volume. On se rappelle que le Glossaire avait trouvé place dans le tome II.

Félicitons-nous, Messieurs, d'avoir donné au monde savant cette œuvre d'une valeur hors ligne; remercions surtout le très savant confrère qui est allé chercher le texte unique sur le sol anglais pour en assurer la primeur à la France et pour faire, du même coup, une édition parfaite et définitive.

Certes, personne ne songerait à mettre sur le même rang les Mémoires du chevalier de Quincy, dont M. Léon Lecestre vient de terminer la publication<sup>1</sup>; mais personne aussi ne contestera qu'ils soient les bienvenus dans la série des documents d'histoire militaire relatifs au règne de Louis XIV. Au cours des deux premiers volumes, l'auteur de ces souvenirs, si français de cœur et d'esprit, avait suivi presque pas à pas les campagnes du duc de Vendôme, son général favori, son idole; dans le troisième, Vendôme, disgracié après Audenarde, puis envoyé en Espagne, où il mourra au lendemain d'une victoire suprême, cède la place au maréchal de Villars. Notre chevalier n'avait qu'une médiocre confiance dans les talents de ce général un peu « ratier. » Il ne conteste pourtant pas sa valeur et nous donne un tableau intéressant et piquant de la campagne de Denain. Faisant partie d'un corps d'observation, il ne suivit qu'à distance les phases de cette belle victoire; mais peutêtre son récit y a-t-il gagné en précision, et celui qu'il fait des marches et contremarches préliminaires est aussi intéressant que bien ordonné. Le chevalier n'est ni un grand écrivain ni un tacticien; ce qui recommande son œuvre, c'est, avec une certaine entente des choses de la guerre, la juste appréciation des événements, la minutie amusante des détails, la verve, la bonne humeur persistant en tous temps

<sup>1.</sup> Annuaire-Bulletin de 1901, p. 97-98.

104 SOCIÉTÉ

et en tous lieux. Grâce à M. Lecestre, les trois volumes, que nous devons à une généreuse communication de M. le général Favre, pourront figurer très honorablement dans les bibliothèques militaires et dans les collections historiques.

J'arrive maintenant aux trois volumes déjà distribués, — ce qui est une belle avance, remarquez-le, Messieurs, — pour l'exercice actuel de 1902.

Le premier est ce Perceval de Cagny depuis si longtemps annoncé, et que notre confrère M. Henri Moranvillé vient enfin de mettre au jour. Ainsi que je vous l'ai dit en 1901, ce texte, peu considérable comme étendue, mais très utile comme contribution à l'histoire du premier tiers du xvº siècle, se compose de deux parties distinctes, dont la seconde présente beaucoup plus d'intérêt que la première, parce qu'elle se rapporte aux temps mêmes où vivait l'auteur : de là, le titre de Chroniques, au pluriel, adopté par l'éditeur. Grâce à une heureuse découverte de notre collègue, M. Valois, nous savons maintenant qui était Perceval de Cagny et qu'il appartenait à la maison du duc d'Alençon. Voilà pourquoi, partial à l'égard de son maître, le compagnon et l'ami de Jeanne d'Arc, il reproche à Charles VII, sans d'ailleurs contester sa valeur personnelle, d'avoir longtemps méconnu la grande Libératrice.

Le texte de ces chroniques avait été jadis connu d'André Duchesne et communiqué par celui-ci à quelques historiens du xvir° siècle. De notre temps, Jules Quicherat, M. le marquis de Beaucourt et d'autres érudits l'avaient utilisé; mais il appartenait à notre Société d'en faire la publication intégrale et critique : le Conseil l'avait promise; il se réjouit d'avoir chargé M. Moranvillé d'acquitter cette promesse.

C'est à la même époque que se rapportent les Chro-

<sup>1.</sup> Annuaire-Bulletin, p. 98.

niques d'Antonio Morosini, dont M. Germain Lefèvre-Pontalis et M. Léon Dorez viennent de nous donner le quatrième et dernier volume. Celui-ci renferme d'abord une remarquable étude de M. Lesèvre-Pontalis sur le compilateur des Chroniques et sur son œuvre, étude divisée en cinq chapitres. Dans le premier, M. Lefèvre-Pontalis raconte comment l'on découvrit l'œuvre du Vénitien Morosini et comment elle a été déjà utilisée en partie par les historiens de Jeanne d'Arc. Le second est consacré au manuscrit original de Vienne et aux deux copies modernes, l'une totale, l'autre partielle, qui existent à Venise. Dans le troisième chapitre, M. Lefèvre-Pontalis étudie plus spécialement l'œuvre de Morosini, ses caractères et sa division en deux parties distinctes: une chronique vénitienne des xime et xive siècles, composée d'après les sources anciennes, s'arrêtant à l'an 1404; un journal ou Diario allant de 1404 à 1433, et où Morosini insérait les nouvelles de tous les points de l'Europe au moment où elles arrivaient à Venise. Comme pour le Perceval de Cagny, et même pour le Guillaume le Maréchal, c'est cette seconde partie, contemporaine, qui présente pour nous le plus d'intérêt, et un intérêt incomparable, puisque les notions nouvelles y abondent sur Jeanne d'Arc et sur sa mission providentielle.

Le chapitre IV de la Notice fait connaître tout ce qu'il a été possible de recueillir sur la vie d'Antonio Morosini, sur sa famille, sur son entourage. Et enfin, dans le cinquième et dernier, M. Lefèvre-Pontalis indique, d'une part, à quelles sources son auteur a pu puiser, d'autre part, quels textes semblent avoir dérivé de son *Diario*, tels que la Chronique de P. Delfino et les *Duchi di Venezia* de Sanuto.

Vingt-trois annexes ajoutées à cette étude ont pour but d'éclairer des points obscurs du texte vénitien. Dans le nombre, je dois signaler le texte du testament de Morosini lui-même, dont M. Dorez est parvenu à donner une traduction très consciencieuse.

Voilà donc achevé, en cinq années d'un travail ininterrompu, singulièrement fructueux, comme le prouve l'extension donnée au plan primitif, un recueil très intéressant par lui-même, mais dont la mise en œuvre et en lumière ne demandait pas moins que la féconde collaboration de nos deux éditeurs.

Le troisième volume de la distribution de 1902 est un tome I du Journal de Jean Vallier sur la Fronde parisienne, texte inédit, qui fournira d'importantes contributions pour l'histoire de ces temps troublés. Je vous en ai déjà entretenus à plusieurs reprises, et j'ai expliqué comment la publication en serait partagée entre deux éditeurs, l'un et l'autre appartenant au savant personnel des Archives nationales. Je me bornerai donc à dire aujourd'hui que le tome I, œuvre de M. Courteault, qui n'en est plus à faire ses preuves pour nous, s'étend de janvier 1648 à septembre 1649. M. de Vaissière promettant de nous livrer bientôt le tome II, il y aura sans doute, dès l'année prochaine, une occasion de revenir avec plus de détails sur cette publication.

Vous avez reçu hier même la fin de l'Annuaire-Bulletin de 1901. Je vous recommande la lecture des deux morceaux qui en composent la seconde partie. L'un est dû à notre confrère le comte Maurice de Pange, qui a demandé à répondre, au nom de sa patrie lorraine, aux mémoires publiés, il y a peu d'années, sur l'origine provinciale de Jeanne d'Arc. Les Champenois croyaient avoir prouvé d'une façon irréfutable que la vierge de Domremy était née sur leur propre territoire. Profondément versé dans l'étude des circonscriptions féodales de cette partie de l'ancienne France, M. de Pange réplique au nom de la Lorraine par une argumentation très documentée, tendant à prouver que le bailliage de Bassigny, dont Gondrecourt, et, par conséquent, Greux et Domremy faisaient partie, était un des centres administratifs du Barrois, du Barrois mouvant, il est vrai, du roi de France, mais appartenant aux ducs de Lorraine, et n'ayant jamais dépendu de la Champagne comtale. Donc Jeanne d'Arc, dit-il, doit rester pour tous la < bonne Lorraine, » et la province champenoise, qui donnait alors trop de gages au parti anglo-bourguignon, n'a aucun droit à la réclamer pour soi. Très important par la nouveauté des preuves produites, ce mémoire me paraît être de nature, non pas peut-être à concilier les opinions adverses et à clore le débat, mais plutôt à le rouvrir. Eh bien! l'histoire s'en plaindra-t-elle? Je ne le pense point, et veux croire, au contraire, qu'elle y trouvera tout son profit si la discussion fait sortir, en guise de réplique, autant de documents et d'arguments que M. de Pange en a produit pour sa part.

Les dernières trente pages de la seconde partie de l'Annuaire-Bulletin sont remplies par la très humoristique et amusante notice que M. Jules Lair vous avait lue l'année dernière sur les « Origines de l'Abrégé chronologique du président Hénault. » Notre confrère y a seulement ajouté, pour votre édification, un appendice de textes justificatifs.

Il va sans dire que le complément de l'exercice actuel est assuré par deux volumes des correspondances de Louis XI et de Charles VIII, à demi imprimés déjà l'un et l'autre. Puis, on nous promet le tome XII des Chroniques de J. Froissart, le volume complémentaire des Mémoires du maréchal de Villars, et celui de l'Histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné.

Enfin, nous avons accepté en principe deux propositions du lieutenant Maurice Sautai et de M. Germain Lefèvre-Pontalis, que l'Annuaire-Bulletin vous a fait connaître.

Néanmoins, je crois encore devoir insister sur ce point qu'il y a toujours urgence à recruter activement non seule-

ment des sociétaires, mais aussi des éditeurs capables de nous proposer soit des textes nouveaux, soit des éditions critiques de textes anciens. Il leur serait fait un accueil empressé.

RAPPORT DE MM. LES CENSEURS SUR LES COMPTES DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L'EXERCICE 1901.

## Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'examen que nous avons fait des comptes et des pièces comptables qui nous ont été soumis par M. le Trésorier et par le Comité des fonds. Nous avons constaté que la situation de votre Société au 31 décembre 1901 s'établissait comme il suit :

### Recettes.

| L'encaisse au 1° janvier 1901 était de<br>Les sommes encaissées pendant l'exer- | 8,892 fr   | 51 c.           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| cice ont été de                                                                 | 19,840     | 95              |
| Au total                                                                        | 28,733 fr. | 46 c.           |
| Les prévisions montaient au chiffre de.                                         | 27,192     | 51              |
| Différence en plus                                                              | 1,540 fr.  | 95 с.           |
| cotisation                                                                      | 600        | <b>&gt;&gt;</b> |
| dépassées que de                                                                | 940 fr.    | 95 c.           |
| La plus-value des recettes a porté sur :                                        |            |                 |
| Cotisations de l'année                                                          | 30 fr.     | »» C.           |
| Rentrée de cotisations arrièrées                                                | 210        | <b>&gt;&gt;</b> |
| Vente de volumes                                                                | 573        | <b>&gt;&gt;</b> |
| Intérêts sur divers placements                                                  | 127        | <b>95</b>       |
| Soit, en tout                                                                   | 940 fr.    | 95 c.           |

Le nombre des cotisations en retard a légèrement augmenté depuis l'année précédente. Il est de 33 au lieu de 30.

Nous avons le regret de constater que le nombre des membres est un peu moins élevé que précédemment. Il est de 515 au lieu de 520, le chiffre des décès et des démissions, qui est de 16, n'ayant été qu'en partie compensé par 11 admissions nouvelles. Toutefois, nous perdons 8 membres de moins qu'en 1900.

# Dépenses.

| Les dépenses de l'exercice 1901 ont      | été, au total, de |
|------------------------------------------|-------------------|
| 18,996 fr. 85 c., dont voici le détail : | 11 107 1          |
| Impression de cinq volumes               | 11,495 fr. 70 c.  |
| Honoraires des éditeurs                  | 3,275 <b>**</b>   |
| Frais de librairie                       | 1,146 15          |
| Frais de magasinage à l'Entrepôt         | 219 90            |
| Remises et frais de recouvrement         | 324 80            |
| Frais de distribution des volumes        | 555 15            |
| Indemnités aux secrétaire, trésorier et  |                   |
| rédacteur de l'Annuaire-Bulletin         | 925 <b>**</b>     |
| Frais de gestion                         | 700 <b>»</b> »    |
| Impressions diverses                     | 40 50             |
| Dépenses diverses                        | 314 65            |
| Total                                    | 18,996 fr. 85 c.  |
| Les prévisions étaient de                | 19,625 <b>**</b>  |
| Si de cette somme on déduit les dépenses | 18,996 85         |
| on constate une différence en moins de . | 628 fr. 15 c.     |
| Il y a eu économie sur les chapitres :   |                   |
| Impression de volumes                    | 1,004 fr. 30 c.   |
| Frais de recouvrement                    | 25 20             |
| Frais de distribution                    | 144 85            |
| Impressions diverses                     | <b>59 50</b>      |
| Dépenses diverses                        | 85 35             |
|                                          | 1,319 fr. 20 c.   |

| Mais, d'autre part, les prévisions ayant                                                                      |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| été dépassées sur trois chapitres:                                                                            |                                                                                          |
| Honoraires d'éditeurs                                                                                         | 575 fr. »» c.                                                                            |
| Frais de librairie                                                                                            | <b>4</b> 6 <b>15</b>                                                                     |
| Frais de magasinage                                                                                           | 69 90                                                                                    |
|                                                                                                               | 691 fr. 05 c.                                                                            |
| En retranchant de                                                                                             | 1,319 fr. 20 c.                                                                          |
| les dépassements de prévisions, soit                                                                          | 691 <b>05</b>                                                                            |
| on trouve sur la dépense totale effectuée, comparée aux prévisions, la différence en moins indiquée ci-dessus | 628 fr. 15 c.                                                                            |
| moins indiques ci-dessus                                                                                      | 020 H. 10 G.                                                                             |
| Nous croyons devoir faire observer qu'il<br>cet exercice, aucun achat de fonds ni aucu                        | •                                                                                        |
| de titres.                                                                                                    |                                                                                          |
| de titres.<br>En résumé, la situation financière de la                                                        |                                                                                          |
| de titres.                                                                                                    |                                                                                          |
| de titres.<br>En résumé, la situation financière de la<br>comme suit pour l'année 1901 :                      | Société s'établit                                                                        |
| de titres.  En résumé, la situation financière de la comme suit pour l'année 1901 :  Recettes réalisées       | Société s'établit<br>28,733 fr. 46 c.                                                    |
| de titres.  En résumé, la situation financière de la comme suit pour l'année 1901 :  Recettes réalisées       | 28,733 fr. 46 c.<br>18,996 85                                                            |
| de titres.  En résumé, la situation financière de la comme suit pour l'année 1901 :  Recettes réalisées       | Société s'établit<br>28,733 fr. 46 c.<br>18,996 85<br>9,736 fr. 61 c.                    |
| de titres.  En résumé, la situation financière de la comme suit pour l'année 1901 :  Recettes réalisées       | Société s'établit<br>28,733 fr. 46 c.<br>18,996 85<br>9,736 fr. 61 c.<br>7,260 fr. 28 c. |

Le nombre des volumes restant en magasin au 31 décembre 1901 était de 14,538 volumes, en augmentation de 261 volumes sur l'année précédente.

Les écritures qui établissent les chiffres ci-dessus nous ayant paru exactes, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver les comptes de l'exercice 1901.

## Les Censeurs:

A. Bruel. L.-H. Moranvillé.

## **CÉLÉBRATION**

DŪ

# CINQUANTENAIRE DE M. L. DELISLE.

A l'issue de l'Assemblée générale, les membres de la Société de l'École des chartes et un grand nombre de membres de la Société nationale des Antiquaires de France, de la Société de l'Histoire de Paris, des Sociétés normandes, et de plusieurs autres Sociétés savantes sont venus se joindre à la Société de l'Histoire de France pour célébrer le cinquantième anniversaire de l'entrée de M. Delisle dans cette Société et dans le Comité de publication de la Société de l'École des chartes.

- M. Himly, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et président du Comité du Cinquantenaire, M. Louis Passy et M. Émile Travers, au nom des Sociétés normandes, M. Jules Lair, au nom de la Société de secours de l'École des chartes, ont prononcé successivement des discours.
- M. Himly a présenté à M. Delisle les reproductions en phototypie, exécutées pour lui et en son honneur, d'un manuscrit de l'Histoire ecclésiastique d'Orderic Vital conservé au Vatican, et des miniatures d'un livre d'heures de Jean, duc de Berry, conservé à la Bibliothèque nationale de Turin.
- M. Delisle a répondu en exprimant sa profonde émotion, sa vive gratitude, et en rappelant le souvenir des fondateurs de la Société de l'Histoire de France qui furent ses premiers parrains en 1852<sup>1</sup>.
- 1. Un compte rendu, contenant les discours et la liste des adhérents, a été imprimé pour les souscripteurs qui avaient bien voulu concourir à la célébration du Cinquantenaire.

### II.

### BIBLIOGRAPHIE.

107. — STRYIENSKI (Casimir). La mère des trois derniers Bourbons, Marie-Josèphe de Saxe, et la cour de Louis XV, d'après des documents inédits tirés des Archives royales de Saxe, des archives des Affaires étrangères, etc. In-8, VII-424 p., avec un portrait en héliogravure. Paris, Plon-Nourrit et C<sup>1e</sup>.

Reprenant l'histoire d'une Dauphine sur laquelle les publications du comte Vitzhum, du P. Regnault, de M. Germain Bapst, du chanoine Gallet, pour ne citer que les plus sérieuses, avaient commencé à faire le jour, M. Stryienski, qui, on le sait, se consacre à cette partie médiane du xvine siècle, a entrepris de reconstituer toute l'histoire de la seconde femme du fils de Louis XV, traitée si dédaigneusement par Michelet. Les manuscrits de la bibliothèque Polonaise de Paris, les archives de Dresde, notre dépôt des Affaires étrangères, nos Archives nationales, notre Cabinet des manuscrits lui ont permis de donner enfin la vraie physionomie et la carrière complète de ce type bien étrange au milieu de la cour de Louis XV: « Une princesse qui est restée fidèle à son mari, qui s'est occupée de ses enfants comme une simple bourgeoise, qui a supporté sans se plaindre une existènce de tristesses et de deuils! »

108. — Valois (Noël). Jeanne d'Arc et la prophétie de Marie Robine. In-8, p. 452-467. Paris, Alph. Picard.

(Extrait des Mélanges Paul Fabre.)

Marie Robine, dite la Gasque d'Avignon, recluse et voyante réputée en son temps, mourut le 16 novembre 1399, laissant douze prophéties, de caractère patriotique et religieux, dans lesquelles divers personnages ou historiens du xvo, du xvo, du xvo, du xvo, du xvo siècle ont prétendu que la venue de Jeanne d'Arc était annoncée. Quoi qu'en aient pu dire les uns et les autres, il n'y a pas trace de cette prédiction dans le manuscrit où ont été recueillies, sans doute par un confesseur, les visions apocalyptiques de Marie Robine, presque exclusivement relatives au grand schisme. Peut-être ne les contient-il pas toutes.

# PROCÈS-VERBAL

DE LA

## SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA

# SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

TENUE LE 3 JUIN 1902,

A l'École des chartes, à quatre heures un quart,

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MM. L. DELISLE ET LE BARON F. DE SCHICKLER, PRÉSIDENTS.

(Procès-verbal adopté dans la séance du 1<sup>er</sup> juillet suivant.)

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 8 avril et de celui de l'Assemblée générale du 6 mai; la rédaction en est approuvée par le Conseil.

M. le Président souhaite la bienvenue à M. le baron de Courcel, élu membre du Conseil le 6 mai, et rappelle que M. de Courcel a témoigné hautement de sa sympathie pour les travaux historiques en fondant un prix à décerner par l'Académie française et par l'Académie des inscriptions et belles-lettres à des ouvrages portant sur les premiers siècles de l'histoire de France.

Au nom du Conseil, il félicite M. Noël Valois, secrétaire adjoint, élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 23 mai.

Il annonce que la Société a perdu trois de ses membres: M. Gerbidon, sous-directeur honoraire au ministère de la Marine, mort le 17 avril à soixante-neuf ans, et dont l'entrée remontait au 3 novembre 1851 (n° 810); M. Robert Huard, archiviste-paléographe, mort le 10 mai, à l'âge de vingt-quatre ans; M. René de Maulde, archiviste-paléographe et ancien sous-préfet, mort le 29 mai, à cinquante-trois ans. — Il rappelle que M. de Maulde laisse un nombre considérable d'ouvrages de grande valeur, consacrés plus

particulièrement aux règnes de Louis XII et de François I<sup>er</sup>, et que, entre autres publications de textes, il a fait pour la Société, de 1889 à 1895, une édition abondamment commentée, en quatre volumes, des *Chroniques de Jean d'Auton*.

Le Conseil s'associe aux regrets exprimés par M. le Président.

- M. le Président annonce que M. Servois, membre du Conseil et ancien président de la Société, a quitté ses fonctions de directeur des Archives, poste où il rendait des services éminents depuis quatorze ans. Le Conseil ne saurait oublier que M. Servois donnait une généreuse hospitalité, dans le palais Soubise, aux archives et à la bibliothèque de la Société, et il sera heureux de le conserver à la tête du Comité des fonds, qu'il préside depuis six années.
- M. le Président proclame membres de la Société, après avoir soumis ces admissions à l'approbation du Conseil:
- 2396. M. Victor de Swarte, trésorier-payeur général à Lille (Nord); présenté par MM. Delisle et de Boislisle.
- 2397. M. F. Jouon des Longrais, archiviste-paléographe, à Rennes, rue du Griffon, n° 4; présenté par MM. Valois et Lecestre.

## Publications adressées à la Société.

Publications périodiques. — Revue des Questions historiques, 1<sup>er</sup> avril 1902. — Revue historique, mai-juin 1902. — Bulletin de l'Association philotechnique, avril et mai 1902. — Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 15 avril et 15 mai 1902. — Indicateur d'antiquités suisses, 1901, 4° fascicule.

Société savantes. — Mémoires de la Société académique de l'Aube, année 1901. — Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, année 1901. — Annales de la Société académique de Nantes, 1901. — Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la Morinie, année 1902, 1° fascicule. — Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, t. XXVIII. — Bulletin de la même Société, 2° trimestre 1901. — Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, t. XIII, 2° fascicule. —

Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4° trimestre 1901. — Bulletin-Revue de la Société d'émulation du Bourbonnais, année 1901. — Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, année 1901. — Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, 3° série, t. VII. — Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, année 1901, livraisons III et IV. — Annuaire de la même Société pour l'année 1902. — Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, publié par l'Historische und antiquarische Gesellschaft de Bâle, t. I, 2° fascicule. — Proceedings of the American philosophical Society, décembre 1901. — Annual report of the American historical Association, année 1900, t. I et II.

### Ouvrages offerts par les auteurs ou les éditeurs.

Annuaire des bibliothèques et des archives pour 1902. In-16. Paris, Hachette. — Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. XXXIV, XXXVI (Carpentras) et XL (Abbeville-Brest), 3 vol. In-8. Paris, Plon. — Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par les Sociétés savantes de France, par Robert de Lasteyrie, t. III, 4º fascicule. In-4. Paris, Impr. nationale. — Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (1172-1361), publiés par Aug. Longnon. T. I: les Fiefs. In-4. Paris, Impr. nationale. — Documents relatifs aux états généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel, publiés par M. Georges Picot. In-4. Paris, Impr. nationale. — Inventaire sommaire des registres de la Jurade de Bordeaux (1520 à 1783), par Dast Le Vacher de Boisville et A. Ducaunès-Duval. T. II. In-4. Bordeaux, impr. F. Pech. — Carte archéologique de l'île de Délos, par MM. Ardaillon et Convert. In-fol. Paris, A. Fontemoing. — Mes Souvenirs, par le comte de Reiset. 2 vol. in-8. Paris, Plon. — Les Préliminaires de la guerre de Cent ans ; la Papauté, la France et l'Angleterre (1328-1342), par Eug. Déprez. (Fascicule LXXXVI de la Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome.) In-8. Paris, A. Fontemoing. — L'Institut des Frères des Écoles chrétiennes en 1902, rapport de M. le baron de Courcel. Br. in-12. Versailles, impr. Lebon. — Esus, deuxième partie, où la Bible et les Évangiles sont restitués en leur vrai sens, par H. Lizeray. Br. in-16. Paris, Vigot. — La Touraine pendant la guerre de 1870-1871, par V.-R. Aubin. In-8. Paris, J. Lefort. — Jeanne d'Arc et la prophétie de Marie Robine, par Noël Valois. Br. in-8. Paris, A. Picard. — Die Kunst- und Architektur-Denkmäler Unterwaldens, par Robert Durrer, seuilles 13

# Correspondance.

La Mairie de la ville de Bordeaux adresse un exemplaire

du tome II de l'Inventaire de la Jurade indiqué ci-dessus.

M. Lucien Auvray, bibliothécaire au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, remercie le Conseil pour la décision prise en sa faveur dans la séance d'avril.

La Société nationale des Antiquaires de France annonce qu'elle prépare un volume spécial pour l'année 1904, à l'occasion du centième anniversaire de sa fondation sous le nom d'Académie celtique.

M. Leger, de l'Institut, adresse un appel du Comité formé pour l'érection d'un monument en l'honneur de Jean de Luxembourg, roi de Bohême, sur le champ de bataille de Crécy.

# Élections.

Le Conseil procède au renouvellement de son bureau et de ses comités.

### Sont élus:

Président: M. le baron Fernand de Schickler.

1er vice-président: M. DE KERMAINGANT.

2º vice-président: M. Henri Omont.

Secrétaire adjoint: M. Noël Valois.

Trésorier - archiviste - bibliothécaire : M. Léon Lecestre.

Comité de publication.

### Sont réelus:

MM. DE BARTHÉLEMY.

DE BEAUCOURT.

HIMLY.

Longnon.

PICOT.

Est élu en remplacement de M. de Schickler, nommé président:

M. L. DELISLE.

# Comité des fonds.

## Sont réélus:

MM. SERVOIS.

DURRIEU.

LAIR.

DE LUÇAY.

M. Delisle, avant de quitter la présidence, exprime la profonde gratitude qu'il ressent, non seulement de l'honneur que le Conseil lui a fait en l'appelant, pour la troisième fois, à diriger ses travaux, mais aussi des démonstrations dont il a été l'objet à l'issue de l'Assemblée générale. Il conservera toujours un souvenir ému de cette réunion des membres de la Société qui avaient tenu, avec leurs confrères de l'École des chartes et de plusieurs autres Sociétés savantes, à fêter le cinquantième anniversaire de son entrée et à lui offrir un double hommage bien fait pour le toucher.

En prenant possession de la présidence, M. le baron F. de Schickler, très reconnaissant de la bienveillance excessive de ses collègues, ne peut cependant leur dissimuler à quel point il en est troublé, cherchant vainement ses titres personnels à occuper une place où il a eu de si savants, de si illustres devanciers. Certes, il est depuis longtemps attaché à la Société, puisque, par une coïncidence qui lui paraît singulièrement heureuse, il a été admis, il y a juste quarante ans, lors de l'Assemblée générale du 20 mai 1862. M. Léopold Delisle faisait, dans cette séance-là, comme si souvent depuis, une de ses communications si intéressantes et si appréciées. Mais le vote d'aujourd'hui, et c'en est la seule raison plausible, ne s'adresse pas à l'élu. Il y a là un témoignage de plus de l'esprit de largeur et d'impartialité dont a toujours fait preuve la Société de l'Histoire de France. Elle a voulu l'adresser à une sœur cadette, la Société de l'Histoire du Protestantisme français, qui, dès sa fondation, il y a maintenant un demi-siècle, avait sollicité le patronage de son aînée, avait été cordialement accueillie par elle, et s'est efforcée d'en suivre, de loin mais fidèlement, les nobles et scientifiques traditions. La présidant depuis plusieurs années, c'est comme son représentant qu'il ne se croit pas le droit de refuser un honneur personnellement immérité. Si les responsabilités présidentielles l'effraient, il n'en sent pas moins le privilège qui lui est accordé : c'en est un très grand, assurément, d'être appelé à redire à M. Léopold Delisle, au nom du Conseil, au nom des membres de la Société, quelle a été la joie de tous de pouvoir lui rendre un solennel hommage de respect et d'attachement. M. Léopold Delisle est de ceux auxquels une présidence n'apporte pas un honneur nouveau, mais qui en confèrent un à la compagnie qu'ils président, et de ceux qu'elle voudrait conserver indéfiniment à sa tête. Ne serait-il pas superflu d'insister sur les services qu'il ne cesse de rendre à la science par ses admirables travaux?

M. le doyen Himly voudra bien aussi accepter l'expression de la reconnaissance du Conseil pour s'être rendu, avec tant d'autorité et d'éloquence, l'interprète de ses sentiments: nul ne pouvait le faire mieux, ni plus dignement que lui. Des remerciements sont dus également à MM. Omont et Durrieu, qui ont assumé, et si bien rempli la tâche délicate de faire reproduire les deux manuscrits choisis à cette intention, et d'y joindre des notices explicatives; aux corps savants qui se sont associés à la manifestation du 6 mai, et particulièrement à la Société de l'École des chartes; enfin, à tous les amis de l'histoire qui, avec un réel empressement et en si grand nombre, sont venus spontanément y participer.

M. de Schickler termine son allocution en assurant à ses collègues que, lorsqu'ils auront oublié sa présidence d'un an, transitoire, imparfaite et insuffisante, le souvenir en restera pour lui comme un des plus lumineux de sa vie.

# Travaux de la Société.

État des impressions:

Annuaire-Bulletin de 1901. Terminé.

Annuaire-Bulletin de 1902. Feuilles 1 à 4 tirées; feuilles 5 et 6 en placards.

Lettres de Louis XI. T. VIII. Feuille 8 tirée; feuilles 9 à 14 en pages; feuilles 15 et 16 en placards.

Lettres de Charles VIII. T. III. Feuilles 4 à 10 tirées; feuilles 11 à 17 en placards.

Le secrétaire dépose deux propositions de publications: l'une, de M. Léon Lecestre, pour une nouvelle édition des Mémoires de Saint-Hilaire sur les guerres de Louis XIV, qui avait déjà été présentée, en 1870, par feu M. Tamizey de Larroque; l'autre, de M. Paul-André Lemoisne, archiviste-paléographe, pour reprendre l'édition des Mémoires de Florenges qui avait été présentée, en 1896, par feu M. Robert Goubaux. — Renvoi au Comité de publication.

La séance est levée à cinq heures un quart.

II.

#### BIBLIOGRAPHIE.

109. — Ferran (l'abbé E.). Le chapitre cathédral de Mirepoix (1318-1790); sa constitution, ses revenus et ses charges, ses divers statuts et règlements, d'après les registres des Délibérations capitulaires. In-8, 31 p. Foix, Gadrat aîné.

(Extrait du Bulietin périodique de la Société Ariégeoise des sciences, lettres et arts.)

- 110. Granges de Surgères (marquis de). Le duel et la noblesse du Languedoc, avec deux lettres de Louis XIV (1654-1655). In-8, 11 p. Vannes, impr. Lafolye frères.
  - (Extrait de la Revue des Questions héraldiques, archéologiques et historiques.)
- 111. HAUCOUR (L. D'). Conspiration de Cinq-Mars, d'après des documents inédits (1642). In-16, 123 p. Paris, Fontemoing.

- 112. LA BORDERIE (Arthur DE). Nouveau recueil d'actes inédits des ducs et princes de Bretagne (xmº et xrvº siècles). In-8, 210 p. Rennes, impr. Prost.
- 113. LEFEBVRE (L.). L'évêque des Fous et la fête des Innocents à Lille, du xive au xve siècle. In-12, 12 p. Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq.

(Extrait du Bulletin de la Société d'études de la province de Cambrai.)

- 114. LEFEBURE (L.). Le puy Notre-Dame de Lille, du xiv° au xvr° siècle. In-8, 15 p. Lille, impr. Lefebure-Ducrocq.
- 115. Lettres et souvenirs de Du Tour de Noirfosse, officier de l'armée des Indes (1753-1763), par F. B. In-8, 32 p. et portrait. Nancy, impr. Berger-Levrault et Cie. (Extrait du Carnet de la Sabretache.)
- 116. Morin (L.). Le théâtre à Troyes au xvii et au xvii siècle. In-8, 31 p. Paris, Impr. nationale.

(Extrait du Bulletin historique et philologique.)

- 117. PIDOUX (P.-A.). Histoire du mariage et du droit des gens mariés en Franche-Comté, depuis la rédaction des coutumes, en 1459, jusqu'à la conquête de la province par Louis XIV, en 1674. In-8, rv-189 p. Dôle, impr. Bernin.
- 118. Pion (J.-F.-J.). La ferme générale des droits et domaines du roi, depuis sa création jusqu'à la fin de l'ancien régime. In-8, 116 p. Paris, Giard et Brière.
- 119. Quesvers (P.) et H. Stein. Inscriptions de l'ancien diocèse de Sens, publiées d'après les estampages d'Edmond Michel. T. III: Inscriptions des doyennés de Courtenay et de Marolles-sur-Seine. In-4, 797 p. Paris, Picard et fils.
- 120. Toutey (E.). Charles le Téméraire et la ligue de Constance. In-8, 481 p. Paris, Hachette et Cie.

# PROCÈS-VERBAL

DE LA

# SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA

# SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

TENUE LE 1er JUILLET 1902,

A l'École des chartes, à quatre heures et demie, sous la présidence de m. f. de schickler, président.

(Procès-verbal adopté dans la séance du 4 novembre suivant.)

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente; la rédaction en est approuvée par le Conseil.

## Publications adressées à la Société.

Société savantes. — Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, 2° trimestre 1902. — Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers, année 1901. — Mémoires de la Société d'émulation de Roubaix, table des trois premières séries. — Mettensia, III; Mémoires et documents publiés par la Société nationale des Antiquaires de France.

Ouvrages offerts par les auteurs ou les éditeurs.

La Maison souveraine de Luxembourg, par Alfred Lefort. In-8. Reims, Michaud. — Æsus, 3° partie, par H. Lizeray. Br. in-12. Paris, Vigot frères.

# Correspondance.

- M. le marquis de Nadaillac et M. le marquis de Beaucourt, M. le comte Delaborde, M. G. Lefèvre-Pontalis expriment leur regret de ne pouvoir assister à la séance.
- M. de Swarte et M. Joüon des Longrais, admis dans la séance du 3 juin, adressent leurs remerciements au Conseil.

# Travaux de la Société.

État des impressions:

Annuaire-Bulletin. Feuilles 1 à 4 distribuées; feuilles 5 à 7 en placards.

Lettres de Louis XI. T. VIII. Feuilles 9 à 16 tirées; on compose la suite.

Lettres de Charles VIII. T. III. Feuilles 11 à 17 tirées; on compose la suite.

Le secrétaire annonce que M. le marquis de Vogüé a remis entre ses mains les éléments de la Table des Mémoires de Villars et prépare les matériaux de l'Appendice qui doit compléter le tome VI et dernier de cette publication.

- M. Delisle présente le rapport du Comité de publication sur les trois propositions qui lui ont été soumises et qui suivent :
- 1° Mémoires de Florenges, dont M. Lemoisne, archiviste-paléographe, offre de reprendre l'édition promise primitivement et préparée par feu M. Robert Goubaux, puis par feu M. Georges Salles.
- 2º Mémoires de Saint-Hilaire, dont M. Lecestre propose, dans les termes suivants, de préparer une nouvelle édition :

Ces Mémoires se rapportent à la période du règne de Louis XIV comprise entre 1661 et 1715; ils sont plus spécialement militaires, quoique ne négligeant pas les autres événements importants. L'auteur, Armand de Mormès de Saint-Hilaire, était fils de ce Saint-Hilaire qui eut le bras emporté par le boulet qui tua Turenne à Sasbach. Officier d'artillerie comme son père, il parvint de bonne heure au grade de lieutenant général de cette arme et prit part à toutes les guerres de la dernière moitié du règne. Pendant la guerre de la Succession d'Espagne, il commanda en chef l'artillerie de l'armée de Flandre. En cette qualité, il participa à toutes les opérations et connut tous les plans et les projets des généraux; son témoignage est donc précieux, d'autant plus qu'il semble très impartial.

Ses Mémoires ont déjà été publiés en 1766, en quatre volumes in-12, sous le titre de Mémoires de Saint-H\*\*\*. Ils n'ont pas été reproduits dans les collections de Mémoires. Le texte qui fut donné en 1766 ne semble pas entièrement conforme aux manuscrits, et notamment, paraît-il, à une copie qui existait jadis dans la bibliothèque du Louvre. Ces différences avaient engagé M. Tamizey de Larroque, en 1870, à proposer à la Société une nouvelle édition. Sa proposition n'eut pas de suite; je ne sais pourquoi, car, avant la disparition du manuscrit du Louvre en 1871, M. Tamizey de Larroque en avait exécuté une copie, qui a elle-même été brûlée en 1895 dans l'incendie par lequel fut détruite la bibliothèque particulière de notre confrère.

Actuellement, je ne connais que deux manuscrits de ces Mémoires. L'un porte les no 509 et 510 de la bibliothèque Méjanes à Aix. l'autre fait partie du cabinet de M. le marquis de Nicolay. Autant que j'ai pu en juger par un examen sommaire du second et par les renseignements que j'ai eus sur le premier, les différences de l'un et de l'autre avec le texte imprimé seront assez considérables.

Mais, d'un autre côté, il faut remarquer que l'édition unique de 1766 est devenue très rare, à tel point que j'en cherche depuis six mois un exemplaire sans pouvoir parvenir à me le procurer.

Il semble donc qu'une nouvelle édition ne serait pas inutile. Il faudrait y joindre une annotation restreinte, mais indispensable, et la compléter par les plus intéressantes des lettres de l'auteur qui se trouvent au Dépôt de la guerre.

J'estime que cette édition formerait quatre volumes.

Je ne comptais pas soumettre dès maintenant cette proposition au Comité, ne voulant pas encombrer de mon nom les publications de la Société; la pénurie de manuscrits dans laquelle nous nous trouvons en ce moment me fait devancer l'époque que je m'étais fixée. Si le Comité adoptait ce projet d'édition, je pourrais être en mesure de faire paraître un premier volume dans le courant de l'année prochaine.

3º Mémoires du comte de Souvigny, lieutenant général sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, dont M. Ludovic de Contenson, ancien officier d'état-major, propose la publication en ces termes :

J'ai l'honneur de soumettre à la Société de l'Histoire de France un projet de publication des Mémoires de Jean de Gangnières, 124 SOCIÉTE

comte de Souvigny, lieutenant général des camps et armées du roi, embrassant la période du xviie siècle qui va de 1613 à 1660. Ces mémoires sont absolument inédits.

L'auteur, né à Jargeau (Loiret), en 1600, était issu d'une famille bourgeoise. Entré comme volontaire, en 1613, dans le régiment du Bourg-l'Espinasse, il servit successivement dans ce corps, devenu en 1635 le régiment d'Auvergne, en qualité de cadet, d'enseigne, de lieutenant, d'aide-major et de major, et prit part aux diverses campagnes de Louis XIII contre les grands et les protestants, et à l'expédition du Pas-de-Suse, puis séjourna plusieurs années en Italie.

De 1635 à 1639, Souvigny fut aide de camp de divers officiers généraux, reçut en 1639 le gouvernement de la ville de Cherasco, et, en 1640, la commission de mestre de camp d'un régiment de son nom. En 1641, il défendit victorieusement Cherasco avec une poignée d'hommes contre les troupes du prince Thomas de Savoie, et ce fait d'armes est relaté dans toutes les gazettes du temps.

En 1640, il avait été chargé, sur l'ordre de Richelieu, de l'arrestation du comte d'Aglié, qui passait pour l'amant de la duchesse de Savoie, et il le conduisit au donjon de Vincennes.

Il ne reçut des lettres de noblesse qu'en 1643 et prit part, en qualité de sergent ou de maréchal de bataille, aux sièges de Gravelines (1644) et de Roses (1645). Gouverneur de la citadelle de Turin en 1645 et lieutenant-colonel du régiment du Plessis, qui se trouvait dans la place, il remplit toutefois fréquemment à la cour les fonctions de maître d'hôtel du roi, notamment pendant la Fronde.

Nommé maréchal de camp en 1650, Souvigny fut envoyé, en 1653, auprès du duc de Mantoue pour poursuivre les négociations conduites antérieurement par du Plessis-Besançon. A ses *Mémoires* est jointe une correspondance détaillée sur ce sujet.

Sa terre de Grézieu, en Lyonnais, fut érigée successivement en baronnie, puis en comté, et il fut nommé chambellan du duc d'Orléans.

En 1656, il prit part au siège de Valence et devint lieutenant général des camps et armées du roi dans cette même année (Chronologie militaire de Pinard). Il accompagna la cour sur la Bidassoa en 1659 et fut parmi les officiers chargés de disposer l'aménagement et les détails de l'entrevue de l'île des Faisans. De là, il suivit la cour dans le Midi. A Aix-en-Provence, il obtint la charge de lieutenant général des armées du roi en la forteresse de Monaco,

fonctions qu'il conserva jusqu'à sa mort, survenue à Lyon en 1672; mais les *Mémoires* s'arrêtent en 1660.

Le manuscrit où sont relatés les faits qui précèdent comprend environ 600 pages. Il y est joint de nombreuses lettres autographes adressées à l'auteur par des personnages importants de l'époque, et dont une soixantaine mériteraient d'être publiées.

Le tout appartient actuellement à un de mes amis, le comte de Souvigny, descendant direct de l'auteur et habitant le château du Déaulx, par Thoissey (Ain).

Je me suis occupé, depuis plusieurs années, de mettre au net et d'annoter ces mémoires 1. J'estime qu'un premier volume serait prêt pour l'impression au printemps de 1903; le second et dernier volume, accompagné de pièces justificatives, pourrait suivre à une année d'intervalle.

Le Comité donne des conclusions favorables sur ces trois projets et est d'avis qu'ils peuvent être acceptés. — Ces conclusions sont adoptées par le Conseil, qui désigne comme commissaires responsables : 1° pour les Mémoires de Florenges, M. le marquis de Laborde, désigné primitivement à cet effet le 7 février 1899; 2° pour les Mémoires de Saint-Hilaire, M. de Boislisle; 3° pour les Mémoires de Souvigny, M. Jules Lair.

Le Conseil délègue pouvoir à M. Léon Lecestre, trésorier de la Société, pour toucher le montant du remboursement de l'obligation du chemin de fer de l'Est 3 % ancien, nº 962470, appartenant à la Société, et en donner quittance et décharge valables.

La séance est levée à cinq heures un quart.

## II.

#### BIBLIOGRAPHIE.

121. — ACHARD (A.), P. LOUBARESSE, A. TARTIÈRE et A. Bresson. La commune de Saint-Dier-d'Auvergne et les

1. Voir l'article intitulé: Un régiment sous Louis XIII, dans la Revue de Paris, 15 juin 1902.

- communes environnantes. Gr. in-8, 117 p., avec gravures, cartes et plans. Clermont-Ferrand, impr. Raclot.
- 122. Advielle (V.). Le portrait de la duchesse de Fontanges, du Musée national de Madrid, et les faux portraits de la favorite. In-8, 20 p. et portraits. Paris, Rapilly.
- 123. ADVIELLE (V.). Recherches sur Nicolas Poussin et sur sa famille. In-16, 224 p., avec gravures et portraits. Paris, Rapilly.
- 124. Archives de Bretagne; recueil d'actes, de chroniques et de documents inédits, publiés par la Société des Bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne. T. X: Itinéraire de Bretagne en 1636, par Dubuisson-Aubenay. In-4, 321 p. Nantes, impr. Grimaud et fils.
- 125. ASTIER. Note sur la lettre 153 de Gerbert. In-8, 8 p. Paris, Impr. nationale.

(Extrait du Bulletin historique et philologique.)

126. — Babeau (A.). Le jardin des Tuileries au xvIII° et au xvIII° siècle, lecture faite à l'assemblée générale annuelle de la Société de l'Histoire de Paris. In-8, 39 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur.

(Extrait des Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ilede-France.)

- 127. BAGUENAULT DE PUCHESSE (comte). Lettres de Catherine de Médicis. T. VIII: 1582-1585. In-4 à 2 col., xxix-579 p. Paris, Leroux.
- 128. Beauchesne (marquis de). Le bois de Maine. In-8, 32 p., avec grav. Mamers, Fleury et Dangin. (Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine.)
- 129. Bellier-Dumaine (C.). L'administration du duché de Bretagne sous le règne de Jean V. In-8, vi-184 p. Rennes, Plihon et Hommay; Paris, Picard et fils.

(Extrait des Annales de Bretagne.)

130. — Benort du Rey (E.). Recherches sur la politique coloniale de Colbert. In-8, 278 p. Paris, Pedone.

- 131. Bertrand (L.). La vie de messire Henry de Béthune, archevêque de Bordeaux (1604-1680). 2 vol. in-8. T. I, xi-440 p. et fac-similé d'autographe; t. II, 476 p. Bordeaux, Feret et fils; Paris, Picard et fils.
- 132. BERTRAND (L.). Bibliothèque sulpicienne, ou histoire littéraire de la Compagnie de Saint-Sulpice. 3 vol. in-8. T. I (xvii° et xviii° siècles), xxiii-560 p.; t. II (xix° siècle), 616 p.; t. III (appendices), 488 p. Paris, Picard et fils.
- 133. Bertin (G.-E.). Notice sur l'hôtel de la Vrillière et de Toulouse, occupé depuis 1810 par la Banque de France. In-8, 40 p. et pl. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur.

(Extrait des Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Îlede-France.)

- 134. Bessou (l'abbé J.-B.). Notre-Dame de Chastres, ou histoire anecdote et raisonnée du culte et du pèlerinage de la Sainte Vierge à Chastres (paroisse de Bar). In-16, 311 p. et 7 pl. Tulle, Serre; Bar, par Corrèze, M. le Curé.
- 135. Boislisle (A. de). Lettres de M. de Marville, lieutenant général de police, au ministre Maurepas (1742-1747); publiées d'après les originaux. Tome I, 1742 à 1744. In-8, 107 p. Paris, Champion.

(Publication de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France.)

- 136. Bonald (vicomte de). Documents généalogiques sur des familles du Rouergue. In-8, 394 p. Rodez, Carrère; Toulouse, Brun.
- 137. Bourloton (E.). Les anciennes seigneuries du Bas-Poitou. La seigneurie de Vouvant. In-8, 63 p. Vannes, impr. Lafolye frères.

(Extrait de la Revue du Bas-Poitou.)

- 138. Bouthors (l'abbé L.). Histoire de Saint-Riquier; le Bienheureux, l'abbaye, la ville, le petit séminaire; avec une lettre de Mgr Dizien, évêque d'Amiens. In-8, xv-445 p., avec gravures dans le texte et hors texte. Abbeville, Paillart.
  - 139. Boutin (A.). Anciennes relations commerciales

et diplomatiques de la France avec la Barbarie (1515-1830); étude historique et juridique. In-8, xxv-623 p. Paris, Pedone.

- 140. Boutineau (F.-E.-M.). Les trivmphes et magnificences faictes à l'entrée de Monseigneur, filz de France et frere vnicque du Roy, en la ville de Tours, le vingthuictième iour d'aoult MDLXXVI, par les maire, eschevins, manans et habitans de ladicte ville de Tours, par Nicolas de Nancel, médecin à Tours (1569-1587). In-8 carré, xvi-41 p., avec grav. Tours, impr. Deslis frères.
- 141. BOUTRY (M.). Une créature du cardinal Dubois : intrigues et missions diplomatiques du cardinal de Tencin. In-8, 326 p. et portrait. Paris, Vivien.
- 142. Bouzige (l'abbé T.). L'église et le château de Tresques. In-8, 298 p. et une grav. Nîmes, impr. Ducros cousins.
- 143. CALMETTE (J.). Rampon, comte de Gerona et marquis de Gothie sous Louis le Pieux. In-8, 6 p. Paris, Bouillon.

(Extrait du Moyen Age.)

- 144. Camus (J.). La cour du duc Amédée VIII à Rumilly en Albanais (1418-1419). In 8, 55 p. Annecy, Abry. (Extrait de la Revue Savoisienne.)
- 145. Catalogue général des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, par Henri Omont, avec la collaboration de C. Couderc, L. Auvray et Ch. de la Roncière. Anciens petits fonds français (II, n° 22885-25696 du fonds français), par C. Couderc et Ch. de la Roncière. In-8, xvIII-673 p. Paris, Leroux.
- 146. Le chevalier Le Pelletier, lieutenant général des armées du roi (1697-1765). ln-8, 8 p. et portrait. Nancy, impr. Berger-Levrault et C<sup>ie</sup>.

# PROCÈS-VERBAL

DE LA

## SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA

# SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

TENUE LE 4 NOVEMBRE 1902,

A l'École des chartes, à quatre heures un quart,
sous la présidence de m. de kermaingant, vice-président.
(Procès-verbal adopté dans la séance du 1et décembre suivant.)

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente; la rédaction en est approuvée par le Conseil.

M. de Kermaingant, vice-président, remplaçant M. le baron de Schickler, que la maladie d'un parent retient éloigné de Paris, annonce la grande perte que la Société et le Conseil ont faite dans la personne de M. le marquis de Beaucourt, décédé subitement au château de Morainville, le 12 août 1902, dans sa soixante-dixième année. Il donne communication de la lettre par laquelle M. le comte de Beaucourt demande au secrétaire de faire part de cette mort si regrettable au Conseil, dont son père faisait partie depuis trente-sept ans. Il annonce que M. le baron de Schickler, ne pouvant venir présider la séance, lui a écrit la lettre qui suit:

- « Mes collègues comprendront mon profond regret de ne
- « pouvoir être à leur séance pour rendre hommage à la
- « mémoire d'un travailleur vaillant et convaincu, s'il en
- < fut, l'un des plus laborieux aussi et des plus infatigables.
- « A côté de l'historien définitif de Charles VII, deux fois
- « lauréat du prix Gobert, à côté du fondateur, directeur ou
- « président de la Société bibliographique, de la Société d'his-
- « toire contemporaine, de la Revue des Questions histo-ANNUAIRE-BULLETIN, T. XXXIX, 1902.

« riques et du Polybiblion, j'aurais surtout aimé à rappeler

« tout de suite, sans attendre l'Assemblée générale de 1903,

« ce que M. de Beaucourt a été pour la Société de l'Histoire

« de France. C'est à elle qu'il avait donné la primeur de ses

« recherches sur le règne de Charles VII en publiant la

« Chronique de Mathieu d'Escouchy. Il lui est cons-

« tamment resté fidèle, venant prendre part régulièrement

« aux travaux du Conseil, donnant son concours comme

« commissaire responsable d'une très grande quantité de

« publications sur le xive, le xve et le xvie siècle, ou comme

« membre du Comité de publication. Nous faisons donc une

« bien regrettable perte; cette disparition laissera un grand

« vide dans nos rangs, et le sentiment que je ne puis expri-

« mer que de loin sera certainement partagé par tous les

« collègues de M. de Beaucourt 1. »

M. le vice-président, après avoir donné lecture de cette lettre et demandé la permission d'exprimer, lui aussi, ses sentiments personnels, ajoute qu'il ne doute pas que le Conseil ne veuille, de son côté, transmettre à la famille de M. de Beaucourt le témoignage d'une sympathie et d'une condoléance unanimes. — Le Conseil prie M. le vice-président de se faire son interprète.

## Publications adressées à la Société.

Publications périodiques. — Revue historique, juillet-août et septembre-octobre 1902. — Revue des Questions historiques, 1° juillet et 1° octobre 1902. — Bulletin de l'Association philotechnique, juin-octobre 1902. — Bulletin de la Société de l'Histoire du Protes-

1. M. de Beaucourt, admis dans la Société le 29 avril 1856, fut élu membre du Conseil le 2 mai 1865, en remplacement du comte Beugnot, et sit partie du Comité de publication à partir du 10 juin 1873. Il exerça la présidence pendant l'exercice 1881-1882. Il a publié pour la Société, de 1863 à 1864, la Chronique inédite de Mathieu d'Escouchy, en trois volumes, et le Cahier de doléances des États de Languedoc en 1428, dans le volume du Cinquantenaire. Il a exercé les fonctions de commissaire responsable pour la publication des Mémoires d'Olivier de la Marche (4 vol.), de la Chronique d'Artur de Richemont (1 vol.), de la Chronique de Gaston de Foix (2 vol.), de la Chronique d'Antonio Morosini (4 vol.) et des sept premiers volumes des Lettres de Louis XI.

tantisme français, 15 juin-25 octobre 1902. — Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XIII, 4° livraison.

Sociétés savantes. — Recueil des travaux de la Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l'Eure, année 1901. - Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie, année 1902, 2º fascicule. — Regestes des évêques de Thérouanne, par l'abbé O. Bled, t. I, 1er fascicule; publication de la même Société. — Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, 1901, et Table générale des matières contenues dans les quatre premières séries (1854-1900). — Annales de l'Académie de Mâcon, 3º série, t. V. — Bulletin de la Société Belfortaine d'émulation, 1902. — Charles le Téméraire et la ligue de Constance, par E. Toutey, publication de la même Société. — Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, 3° et 4° trimestres de 1901 et 1er trimestre de 1902. — Procès-verbaux de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, août 1902; Mémoires de la même Société, octobre 1902. — Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, 3º trimestre 1902.

### Ouvrages offerts par les auteurs ou les éditeurs.

Discours prononcés à la séance générale du Congrès des Sociétés savantes, le 5 avril 1902, par MM. Vidal de la Blache et Bouquet de la Grye. Br. in-8. Paris, Impr. nationale. — Au Pays bleu (Alpes-Maritimes), par Henri Moris. In-4. Paris, Plon, Nourrit et Cie. — Relation du voyage à Reims d'Antoine-Nicolas Duchesne à l'occasion du sacre de Louis XVI, par Henri Jadart. Br. in-8. Reims, F. Michaud. — Le dossier de l'Évangéliaire slave à la bibliothèque de Reims, par le même. Br. in-8. Besançon, impr. Jacquin. — Histoire illustrée du bourg de Royat en Auvergne, par Ambroise Tardieu. Br. in-8. Clermont-Ferrand, impr. P. Raclot. — Mémoire sur l'effort de la population rurale, à partir du XV° siècle, pour acquérir la terre, par M. Edmond Charlemagne. Br. in-8. Paris, Impr. nationale. — Les forges de Bélabre au XVIII siècle, par le même. Br. in-8. Bourges, impr. Tardy-Pigelet. - Le Saint-Suaire de Turin est-il authentique? par F. de Mély. Br. in-8. Paris, Poussielgue. — Æsus, 4º partie, par H. Lizeray. Br. in-16. Paris, Vigot.

Publications de l'Académie royale de Belgique: Annuaire de 1902; — Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques et de la Classe des beaux-arts, 1901 et 1902, nos 1 à 7; — Compte rendu de la Commission royale d'histoire, t. LXX et t. LXXI, 1er et 2e bulletins.

Annales de la Société historique et archéologique de Tournai, nouvelle sèrie, t. VI. — Bulletin de l'Institut archéologique Liégeois, t. XXX, 1° et 2° fascicules. — Proceedings of the American philosophical Society, t. XLI, n° 168, 169. — Collections of the State

historical Society of Wisconsin, t. XIV. — Bulletin of the University of Wisconsin, no 30. — Proceedings of the State historical Society of Wisconsin at its forty-seventh annual meeting. — Kathlamet texts, par Franz Boos; publication de la Smithsonian Institution.

Publications du Schweizerisches Landesmuseum de Zurich: Zehnter Jahresbericht, 1901; — Indicateur des antiquités suisses, t. IV, nº 1; — Die Kunst- und Architektur-Denkmäler Unterwaldens, feuille 15.

# Correspondance.

- M. Brun-Durand adresse ses remerciements pour son admission au nombre des membres de la Société.
- M. le marquis de Nadaillac et M. Aubry-Vitet annoncent qu'ils ne pourront se rendre à la séance.
- M. le vice-recteur de l'Académie de Paris annonce que le prix attribué par la Société pour le Concours général des lycées et collèges de la Seine et de Seine-et-Oise a été attribué à l'élève Pierre Denis, du lycée Henri IV, lauréat du premier prix d'histoire en rhétorique.
- M. le ministre de l'Instruction publique adresse le programme du Congrès des Sociétés savantes qui doit s'ouvrir à Bordeaux le 14 avril 1903, et transmet, de la part de la municipalité de Barcelone, le programme du concours d'archéologie espagnole institué par Fr. Martorell y Pènez, et qui sera décerné le 23 avril 1907.

La Commission des Antiquités de la Côte-d'Or annonce qu'elle décernera dans le cours du premier trimestre de 1903 le prix quinquennal fondé par le marquis de Saint-Seine en faveur du meilleur travail publié sur l'histoire de la Bourgogne.

# Travaux de la Société.

État des impressions:

Annuaire-Bulletin. Feuilles 1 à 7 tirées.

Lettres de Louis XI. T. VIII; terminé.

Lettres de Charles VIII. T. III; terminė.

Le secrétaire fait remarquer de nouveau qu'il est regrettable que l'impression des publications soit suspendue au risque de compromettre l'achèvement des volumes destinés à l'exercice 1903. Il exprime l'espoir que quelquesunes des nombreuses promesses faites par les éditeurs aboutiront sans plus de retard à la remise de manuscrits bons pour l'impression.

Le Conseil demande à M. de Mandrot et à M. Léopold Delisle de vouloir bien remplacer seu M. le marquis de Beaucourt comme commissaires responsables de l'impression des Lettres de Louis XI et de la Chronique des Cordeliers, en préparation par M. Lesèvre-Pontalis.

Le secrétaire expose que la librairie ne possède plus que six exemplaires du tome II des Chroniques de Froissart, contre trente du tome I (reproduit en 1888 par le procédé anastatique d'Alb. Dannenberg) et trente-cinq à quarante des tomes III, IV et V. Il estime donc qu'il y aurait avantage à faire reproduire le tome II par un procédé analogue pour assurer le débit des autres, étant convenu que les tomes I à V ne seraient plus vendus séparément. Il promet de fournir les renseignements nécessaires dans la prochaine séance.

Sur l'invitation de M. le vice-président, M. Himly rend compte des opérations du Comité spécialement institué à l'occasion du Cinquantenaire de M. Léopold Delisle et déclare que, la comptabilité de M. le trésorier ayant été vérifiée et reconnue parfaitement liquide, le Comité en a donné acte. Sur son invitation, le Conseil remercie ceux de ses membres qui ont pris une part active, comme M. Omont, M. le comte Durrieu et M. le trésorier, soit à l'organisation du Cinquantenaire, soit à l'exécution des monuments paléographiques offerts à M. Delisle.

M. Himly, ajoutant que la Bibliothèque nationale, puis le Congrès international des bibliothécaires se proposent d'honorer également M. Delisle par des manifestations analogues, fait remarquer que la Société de l'Histoire de France aura eu l'honneur de la première initiative, grâce à une priorité

de date, et qu'elle a éprouvé une grande satisfaction à obtenir le concours de la Société de l'École des chartes.

Le Conseil remercie MM. Himly, Lair et Meyer d'avoir bien voulu diriger les travaux du Comité spécial et les félicite d'avoir réussi à la satisfaction de tous.

La séance est levée à cinq heures un quart.

### II.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- 147. Choussy (J.-E.). Vie de Jeanne d'Arc, avec une préface contenant des documents et raisonnements absolument nouveaux (cardinal Bourret et plusieurs autres prélats et savants) à l'appui de la thèse de l'auteur, en contradiction avec tous les historiens de Jeanne d'Arc, sans exception. In-8, viii-548 p. et grav. Moulins, Libr. bourbonnaise.
- 148. Condamin (l'abbé J.) et Vanel (l'abbé J.-B.). Martyrologe de la sainte église de Lyon; texte latin inédit du xiir siècle, transcrit sur le manuscrit de Bologne et publié avec préface, appendices, notes et table onomastique. In-8, xxxii-179 p. avec fac-similé. Lyon et Paris, Vitte.
- 149. Contenson (Ludovic de). Un régiment sous Louis XIII. In-8, 31 p. Paris, impr. Chaix.

(Extrait de la Revue de Paris.)

Dans cette notice, M. de Contenson a voulu donner un avantgoût de l'intérêt que présentera pour nous, dans un temps prochain, nous l'espérons, la première partie de la « Vie, mémoires
et histoire de messire Jean de Gangnières, comte de Souvigny. »
Le régiment aux campagnes duquel Souvigny prit part, de 1613
à 1630, eut successivement pour colonels MM. du Bourg, de la
Suze, de Lauzières, d'Estissac, de la Rochefoucauld, et enfin de
Leuville.

150. — Cottin (P.). Le roman d'amour de Sophie de Monnier et de Mirabeau (1776-1781), d'après des documents inédits. In-8, 48 p., avec grav. et portraits. Paris, impr. Plon-Nourrit et C<sup>10</sup>.

(Extrait de la Revue hebdomadaire.)

151. — COUDERC (C.). Complainte inédite sur la mort de Semblançay. In-8, 6 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur.

(Extrait du Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France.)

- 152. COYNART (C. DR). Une sorcière au xviii siècle : Marie-Anne de la Ville (1680-1725); avec une préface de Pierre de Ségur. In-16, iv-291 p. Paris, Hachette et C<sup>10</sup>.
- 153. DARBLAY (A.). Villeroy; son passé; sa fabrique de porcelaine; son état actuel. In-4, 103 p., avec grav. Paris, Picard et fils.

(Mémoires et documents de la Société historique et archéologique de Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix.)

- 154. Dast Le Vacher de Boisville et Ducaunès-Duval (Ariste). Inventaire sommaire des registres de la Jurade (1520 à 1783). Volume II. In-4, viii-781 p. Bordeaux, impr. Puech et C<sup>16</sup>.
- 155. Deberre (E.). Quid sit sentiendum de Philippi Destouches, legatorii procuratoris necnon poetæ, moribus. In-8, 66 p. Dijon, Rey.
- 156. Debièvre (E.). Chronique rimée de la fin du xvr siècle. Gr. in-8, 17 p. Lille, impr. Danel.
- 157. DELAUX (Dr). Histoire de Saint-Martin-du-Touch (banlieue de Toulouse), avec la collaboration de MM. Raymond Dorbes, Antonin Rigaud et Vincent Montet. In-8, 265 p. Toulouse, impr. Saint-Cyprien.
- 158. DESCHAMPS LA RIVIÈRE (R.). Le théâtre au Mans au xvin siècle. In-8, 278 p. Mamers, Fleury et Dangin. (Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine.)
  - 159. DESDEVISES DU DEZERT (G.). Les Archives his-

toriques nationales de Madrid; historique et inventaire provisoire. In-8, 56 p. Besançon, impr. Jacquin.

(Extrait du Bibliographe moderne.)

160. — DES FORTS (Philippe). Le château de Villebon. Pet. in-8, 36 p. et grav. Caen, Delesques.

(Extrait du Compte rendu du XLVII Congrès archéologique de France.)

161. — DIDIER-LAURENT (l'abbé A.). Saint Romary; étude sur la question de son mariage et de sa donation. In-8, 115 p. Saint-Dié, impr. Cuny.

(Extrait du Bulletin de la Société philomathique Vosgienne.)

- 162. Dollot (R.). Les origines de la neutralité de la Belgique et le système de la Barrière (1609-1830); préface de M. Émile Bourgeois, maître de conférences à l'École normale supérieure. In-8, xxv-570 p. et carte. Paris, F. Alcan.
- 163. Du Bled (V.). La société française du xvr au xx° siècle. 3° série. xvu° siècle (les diplomates, les grandes dames de la Fronde, la cour, les courtisans, les favoris). In-16, xxu-328 p. Paris, Perrin et C¹°.
- 164. Dubois (G.). Henri de Pardaillan de Gondrin, archevêque de Sens (1646-1674). In-8, xxxvii-589 p. Alençon, impr. Vve Guy et C<sup>16</sup>.
- 165. DUCOUDRAY (G.). Les origines du parlement de Paris et la justice aux xm<sup>o</sup> et xiv<sup>o</sup> siècles. In-8, xvn-1059 p. Paris, Hachette et C<sup>io</sup>.
- 166. DUMAINE (l'abbé L.-V.). Mgr Louis d'Aquin, évêque de Séez (1667-1770). In-8, x-698 p. et portrait. Paris, Amat.
- 167. DUSAUTOIR (l'abbé A.). Saint Erkembode, glorieux patron et bienfaiteur de la ville de Saint-Omer. Pet. in-8, 28 p. et grav. Saint-Omer, impr. d'Homont.
- 168. Espinas (G.). Les finances de la commune de Douai, des origines au xv<sup>o</sup> siècle. In-8, xxxv-547 p. Paris, Picard et fils.

169. — État des inventaires des Archives nationales, départementales, communales et hospitalières. In-8 à 2 col., 89 p. Paris, Impr. nationale.

(Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts.)

- 170. EUBEL (Le R. P. Conrad). Hierarchia catholica medii ævi (1431-1503). II. In-4, vn-328 p. Münster, Regensberg.
- 171. FARCY (P. DE). Aveux de la baronnie de Château-Gontier aux xv° et xvn° siècles. In-8, 198 p. Laval, impr. Lelièvre.
- 172. Foras (comte E.-A. DE). Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie. T. III. 1<sup>ro</sup> à 30° livraisons. In-fol., vπ p. et p. 1 à 499, avec grav. en couleurs. Grenoble, Allier.
- 173. FROGER (l'abbé L.). Histoire de saint Calais. In-8, vi-573 p. avec grav. Mayenne, impr. Poirier-Bealu.
- 174. GAILLARD (J.). Un prélat janséniste: Choart de Busenval, évêque de Beauvais (1651-1679). In-8, xix-287 p. et portrait. Paris, impr. Firmin-Didot et C.
- 175. GALABERT (l'abbé F.). Villages fortifiés durant le xrv siècle dans l'étendue du Tarn-et-Garonne. In-8, 16 p. Montauban, impr. Forestié.
- 176. GIARD (R.). Catalogue des actes des rois d'Aquitaine Pépin I<sup>ee</sup> et Pépin II. In-8, 24 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur.

(Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes.)

- 177. GIRAUD (V.). Une légende de la vie de Pascal: l'accident du pont de Neuilly. In-8, 20 p. La Chapelle-Montligeon, impr. de Notre-Dame de Montligeon.
- 178. Granges de Surgères (marquis de). Notes d'état civil et historiques extraites des registres des paroisses de l'arrondissement de Nantes dont les archives ont été détruites pendant la Révolution (1668-1789). In-8, 286 p. Vannes, impr. Lafolye frères.

179. — GRISELLE (E.). Le carême de Bourdaloue, à Montpellier, en 1886. In-8, 29 p. Toulouse, Privat.

(Extrait de la Revue des Pyrénées.)

180. — GRISELLE (E.). Une lettre autographe de Naudé à P.-D. Huet. In-8, 11 p. Paris, Leclerc.

(Extrait du Bulletin du bibliophile.)

- 181. Grotz (A.). Jurieu et la révocation de l'édit de Nantes. Pet. in-8, 23 p., avec portrait. Nîmes, impr. Chastanier.
- 182. GRUYER (F.-A.). Chantilly; les Portraits de Carmontelle. In-4, xix-393 p. et portraits. Paris, Plon-Nourrit et C<sup>16</sup>.
- 183. Guibert (Louis). Documents, analyses de pièces, extraits et notes relatifs à l'histoire municipale des deux villes de Limoges. T. II, comprenant : 2° série, le château (de 1373 à la transaction du 30 juillet 1566), supplément, errata et table. In-8, vi-432 p. Limoges, V° Ducourtieux. (Société des Archives historiques du Limousin.)
- 184. Guibert (Louis). Un livre sur l'abbaye de Saint-Martial de Limoges. In-8, 32 p. et grav. Limoges, V<sup>ve</sup> Ducourtieux.
- 185. Guigur (G.). Note sur la liste des doyens de l'église métropolitaine de Lyon du xv° au xvııı° siècle. In-8, 19 p. Lyon, impr. Rey.
- 186. Guillotin de Corson (l'abbé). Usages et droits féodaux en Bretagne, étude historique. In-8, 67 p. Rennes, Plihon et Hommay.
- 187. HAGENMEYER (H.). Chronologie de la première croisade (1091-1100). In-8, 344 p.

(Extrait de la Revue de l'Orient latin.)

188. — Halphen (L.). Une théorie récente sur la Chronique du pseudo-Frédégaire. In-8, 18 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur.

(Extrait de la Revue historique.)

189. — Haussonville (comte d'). Souvenirs sur M<sup>me</sup> de

Maintenon. Mémoires et lettres inédites de M<sup>116</sup> d'Aumale, avec une introduction. In-8, c1-301 p., avec portrait. Paris, Calmann-Lévy.

Tout curieux au courant de l'histoire de M<sup>me</sup> de Maintenon sait quelle place Marie-Jeanne d'Aumale occupa, pendant quelque quinze ans, auprès de la directrice de Saint-Cyr, particulièrement comme secrétaire « de la plume, » et n'ignore point qu'il était resté d'elle plusieurs manuscrits utilisés tour à tour par Lavallée, par le duc de Noailles. Ces manuscrits, après une disparition momentanée, se sont retrouvés, et ils viennent au jour, multiples même, puisqu'il paraît que, après la présente rédaction éditée par M. le comte d'Haussonville, nous en aurons une seconde, tombée aux mains de M. Hanotaux, et qui sera publiée par celui-ci.

Lavallée, dont l'œuvre est malheureusement demeurée incomplète, comptait faire paraître les Mémoires de M<sup>110</sup> d'Aumale conjointement avec ceux des dames de Saint-Cyr et avec ceux de M<sup>mo</sup> de Caylus. Il avait une copie prise pour Monmerqué sur l'exemplaire de la bibliothèque du Louvre détruit en 1871, et c'est de cette copie que s'est servi l'éditeur actuel, après en avoir constaté la parfaite similitude avec un autre exemplaire passé jadis des mains de Libri dans la collection Ashburnham, et aujourd'hui à Florence.

C'est entre 1721 et 1729 que M<sup>11</sup> d'Aumale en fit la rédaction, en même temps que M<sup>me</sup> de Caylus écrivait ses Souvenirs : d'où viennent d'étonnantes concordances entre les deux textes.

Ce qui peut paraître encore plus étonnant, c'est que deux familières qui vécurent si longtemps autour de M<sup>mo</sup> de Maintenon n'aient pas eu le bon esprit de ne raconter que ce qu'elles avaient vu ou recueilli de première main; que l'une et l'autre, mais surtout M<sup>llo</sup> d'Aumale, aient eu la fâcheuse inspiration de consacrer une bonne partie de leurs mémoires aux légendes et traditions, très contestables, presque toutes réfutées aujourd'hui, qui avaient cours sur les cinquante premières années de la vie de Françoise d'Aubigné. L'éditeur actuel en a rectifié un bon nombre, peut-être pas assez. On s'explique comment, vingt ans plus tard, La Beaumelle, de complicité avec des dames de Saint-Cyr qui n'avaient pas vécu, ou si peu, avec leur illustre fondatrice, a pu user de procédés encore moins historiques.

Où Mile d'Aumale reprend l'avantage et mérite plus de confiance, c'est quand, avec cette passion commune à toutes les femmes qui vécurent auprès de Mile de Maintenon, elle raconte les derniers temps de sa vie et met en lumière des qualités incomparables, une suite dans les idées, une grandeur d'esprit, une force de conception que l'on oserait presque appeler du génie.

Au « Mémoire sur M<sup>mo</sup> de Maintenon, » — c'est le titre adopté par M<sup>llo</sup> d'Aumale, — l'éditeur a joint une quinzaine de lettres adressées

par celle-ci à des dames ou demoiselles de la maison de Saint-Cyr, de l'année 1707 à l'année 1728. On y peut puiser des détails intéressants pris au jour le jour.

- 190. HAUTECLOCQUE (comte A. DE). Notice historique et généalogique sur la maison de Hauteclocque (1163-1901). In-4, 112 p. Abbeville, Paillart.
- 191. Hugues (A.). Le droit de champart en 1790 et la révolte des paysans du Gâtinais. In-8, 31 p. Fontaine-bleau, impr. Bourges.

(Extrait des Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais.)

192. — Hyrvoix (A.). François I<sup>er</sup> et la première guerre de religion en Suisse (1529-1531), d'après la correspondance diplomatique. In-8, 75 p. Besançon, impr. Jacquin.

(Extrait de la Revue des Questions historiques.)

- 193. Jarrassé (G.). Essai historique sur le nom en droit romain et dans le très ancien droit français. In-8, v111-216 p. Poitiers, Société française d'imprimerie et de librairie.
- 194. JOUHANNEAUD (C.). Saint-Léonard et l'Artige. In-8, 43 p. et grav. Limoges, V<sup>ve</sup> Ducourtieux.
- 195. La Borderie (A. de). La chronologie du cartulaire de Redon. In-8, 260 p. Rennes, impr. Oberthür.

(Extrait des Annales de Bretagne.)

- 196. LA BORDERIE (A. DE) et L. DE VILLERS. Essais d'histoire féodale : la seigneurie de Montauban; son château et ses premiers seigneurs. In-8, 38 p. et plan. Rennes, Plihon et Hervé.
- 197. LAIGUE (comte R. DE). La noblesse bretonne aux xv° et xvi° siècles; réformations et montres. T. I : Évêché de Vannes. In-8 carré, xiv-528 p. Rennes, Plihon et Hommay.
- 198. LAIR (J.). Études critiques sur divers textes des x° et x1° siècles. 2 vol. in-4 et pl. de fac-similés. T. I (bulle du pape Sergius IV; lettres de Gerbert), 488 p.; t. II (*His*-

toria d'Adémar de Chabannes), viii-298 p. Paris, Picard et fils.

199. — LAIR (J.). Le siège de Chartres par les Normands (911). Pet. in-8, 52 p., avec plan et carte hors texte. Caen, impr. Delesques.

(Extrait du Compte rendu du XLVII Congrès archéologique de France.)

- 200. Langlois (C.-V.). L'Inquisition d'après des travaux récents. In-18, 143 p. Paris, Bellais.
- 201. La Paquerie (C. de). La vie féodale en France du ix siècle à la fin du xv. Gr. in-8, 288 p., avec grav. Tours, Cattier.
- 202. Lecacheux (P.). Les statuts synodaux de Coutances de l'année 1479, d'après un manuscrit du fonds de la reine Christine, à la bibliothèque du Vatican. In-8, 7 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur.

(Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes.)

203. — Lecacheux (P.). Lettres secrètes et curiales du pape Urbain V (1362-1370) se rapportant à la France, publiées ou analysées d'après les registres du Vatican. 1er fasc. In-4 à 2 col., p. 1 à 160. Paris, Fontemoing.

(Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome.)

- 204. LEFEBURE (L.). La procession de Lille, du xve au xvir siècle (groupes, histoires et jeux scéniques). In-8, 12 p. Lille, impr. Lefebure-Ducrocq.
- 205. Lemoine (Jean). Mémoires des évêques de France sur la conduite à tenir à l'égard des réformés (1698), publiés avec une introduction, des appendices et des notes. In-8, xlviii-412 p. Paris, Alph. Picard.

Cette publication, la première qui paraisse sous les auspices du Comité des « Archives de l'histoire religieuse, » est consacrée à vingt-cinq mémoires que l'épiscopat français fournit, en 1698, au cardinal de Noailles, sur « tous les moyens que l'on peut employer pour tenir les nouveaux convertis dans le devoir, en quelles occasions il paraît qu'on doive user de rigueur, celles où la douceur est à préfèrer. » Le fait de cette consultation était connu, mais non l'existence des réponses des évêques, et le premier mérite de

M. Lemoine est de les avoir retrouvées dans le manuscrit original, qui appartient à la bibliothèque du ministère de la Guerre. Son second mérite est d'avoir très habilement et savamment mis en lumière, avec adjonction d'une quantité d'appendices non moins intéressants, ce tableau général de la situation religieuse de nos diocèses dans le court intervalle qui, entre deux guerres, permit à Louis XIV de se rendre compte des choses et d'étudier les remèdes. Je ne puis énumérer les vingt-cinq signataires des mémoires, en tête desquels brillent les noms de Bossuet, de Noailles, de Mascaron, de Fléchier, encore moins les appendices qui font connaître le rôle des intendants à côté de celui des évêques; mais, dans cinquante pages d'introduction, l'éditeur a traité avec autant d'impartialité que de netteté toutes les diverses faces du sujet.

On sait que les ordonnances et les déclarations qui suivirent cette consultation ne furent point des remèdes, loin de là!

206. — Leroux (A.). Les conflits entre la France et l'Empire pendant le moyen âge. In-8, 73 p. Paris, Picard et fils.

(Bibliothèque de bibliographies critiques, publiée par la Société des Études historiques.)

207. — Levillain (L.). Examen critique des chartes mérovingiennes et carolingiennes de l'abbaye de Corbie. In-8, xiii-384 p. Paris, Picard et fils.

(Mémoires et documents publiés par la Société de l'École des chartes.)

- 208. Longuemare (l'abbé E.). L'Église et la conquête de l'Angleterre; Lanfranc, moine bénédictin, conseiller politique de Guillaume le Conquérant. In-16, xix-255 p. Caen, Jouan; Paris, Champion.
- 209. Louis (J.-N.-I.). Histoire de Saint-Étienne-à-Arne. In-8, vii-628 p., avec plans, cartes et grav. Reims, Michaud.
- 210. MAILFAIT (l'abbé H.). Un magistrat de l'ancien régime: Omer Talon; sa vie et ses mœurs (1595-1652). In-8, xxx-374 p. et portrait. Paris, Société française d'imprimerie et de librairie.
- 211. MANDROT (B. DE). Mémoires de Philippe de Commynes; nouvelle édition, publiée avec une introduction et des notes, d'après un manuscrit inédit et complet

ayant appartenu à Anne de Polignac, comtesse de La Rochefoucauld, nièce de l'auteur. T. I (1464-1477). In-8, 479 p. Paris, Picard et fils.

(Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire.)

- 212. Marignan (A.). La tapisserie de Bayeux, étude archéologique et critique. In-18, xxvi-203 p. Paris, Leroux.
- 213. MATAIGNE (H.). Histoire de la commune d'Auvers-sur-Oise, depuis les origines jusqu'à nos jours. In-18, 88 p. et grav. Pontoise, impr. Paris.
- 214. MAUGRAS (G.). Le duc et la duchesse de Choiseul; leur vie intime, leurs amis et leur temps. In-8, vm-477 p., avec des grav. hors texte et un portrait en héliogravure. Paris, Plon et Nourrit.
- 215. MAUVRAUX (J.). Note sur l'occupation de Montbéliard, par les troupes françaises, au mois de janvier 1699. In-8, 11 p. Montbéliard, impr. montbéliardaise.
- 216. MERKLE (S.). Concilium Tridentinum; diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio. I. Herculis Severoli commentarius; Angeli Massarelli diaria I-IV. In-4, cxxxx-931 p. Fribourg-en-Brisgau, Herder.
- 217. MILLARD (l'abbé A.). Histoire de Sézanne. In-8, 498 p. et cartes, plans, dessins, grav. par des artistes sézannais. Sézanne, Patoux.
- 218. MOLINIER (Émile). Le mobilier royal français aux xvii et xviii siècles; histoire et description. 1<sup>re</sup> livraison. Gr. in-4, vii p. et pl. Paris, Manzi, Joyant et C<sup>10</sup>.
- 219. MORAND (Louis). Le Triomphe de la liberté royale et la prise de Beaune en 1595, par Pierre Boton; réimprimé avec une préface. In-8, 33 p. Paris, Lechevalier.
- 220. Moret (l'abbé J.-J.). Notes pour servir à l'histoire des paroisses bourbonnaises, depuis leur origine jus-

qu'à nos jours. T. I : les Origines; le Moyen âge; la Féodalité. In-8, xx11-708 p. Moulins, Impr. bourbonnaise.

221. — Morin (L.). Les Febvre, imprimeurs et libraires à Troyes, à Bar-sur-Aube et à Paris. In-8, 40 p. Paris, Leclerc.

(Extrait du Bulletin du Bibliophile.)

222. — MUGNIER (Fr.). Faictz et guerre de l'empereur Charles-Quint dans la guerre d'Allemagne (1546-1547); manuscrit publié et annoté. In-8, 141 p., avec fac-similés. Paris, Champion.

(Extrait des Mémoires de la Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie.)

223. — MUGNIER (Fr.). Thomas Pobel, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux; étude historique savoisienne (1547-1629). In-8, 36 p. Annecy, Abry.

(Extrait du Compte rendu du XVI Congrès des Sociétés savantes savoisiennes.)

- 224. Mun (G. DE). Deux ambassadeurs à Constantinople (1604-1610). In-16, 139 p. Paris, Plon-Nourrit et C<sup>16</sup>.
- 225. MUSSET (G.). Le voyage en Louisiane de Franquet de Chaville (1720-1724). In-4, 48 p. Paris, hôtel de la Société nationale d'acclimatation, 41, rue de Lille.

(Journal de la Société des Américanistes de Paris.)

226. — Omont (Henri). Catalogue des manuscrits Ashburnham-Barrois acquis en 1901 par la Bibliothèque nationale. In-8, 124 p. Paris, Leroux.

(Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes.)

227. — Omont (Henri). Inventaires du trésor de l'abbaye de Saint-Denys en 1505 et 1739. In-8, 52 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur.

(Extrait des Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Îlede-France.)

## PROCÈS-VERBAL

DB LA

### SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA

## SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

TENUE LE 2 DÉCEMBRE 1902,

A l'École des chartes, à quatre heures un quart, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE BARON F. DE SCHICKLER, PRÉSIDENT. (Procès-verbal adopté dans la séance du 6 janvier 1903.)

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente; la rédaction en est approuvée par le Conseil.

- M. le Président annonce que la Société a perdu dans la personne de M. Cresson, ancien bâtonnier, ancien préfet de police de Paris et membre du Conseil de l'ordre des avocats, un très dévoué adhérent, dont l'inscription remontait au 3 février 1863.
- M. le Président proclame membre de la Société, après avoir soumis cette admission à l'approbation du Conseil:
- 2398. M. Dejran, directeur des Archives, au palais des Archives nationales; présenté par MM. Delisle et Servois.

### Publications adressées à la Société.

Publications périodiques. — Revue historique, nov.-déc. 1902. — Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 25 novembre 1902.

Société savantes. — Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, 2° trimestre 1902. — Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2° trimestre 1902. — Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, 4° trimestre 1902. — Annuaire de la Société philotechnique, année 1901. — Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, 2° série, t. IV, 2° livraison, et t. V (le Trésor de la cathédrale de Lausanne, par J. Stammler). — Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles,

ANNUAIRE-BULLETIN, T. XXXIX, 1902.

année 1902, livraisons 1 et 2. — Bulletin de la Classe des lettres et de la Classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique, 1902, nº 8. — Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire, t. LXXI. — Le registre de Franciscus Lixaldius, trésorier général de l'armée espagnole aux Pays-Bas (1567-1576); publication de la même Commission. — Documents pour servir à l'histoire des prix de 1381 à 1794, par Hubert Van Houtte; publication de la même Commission. — Basler Zeitschrift, t. II, 1º fascicule. — Proceedings of the American philosophical Society, avril 1902.

### Ouvrages offerts par les auteurs ou les éditeurs.

Les comtes de Ponthieu; Gui 1er (1053-1100), par Ernest Prarond. In-4. Paris, Picard. — De Abbavilla, excerptum ex Historia Picardix Nicolai [Rumet]; suivi d'extraits de la Chronique du pays et comté de Ponthieu de François [Rumet]; publiés par le même. In-4. Paris, Picard. — Monographie de la commune de Lhuitre, par Arsène Thévenot. In-8. Arcis-sur-Aube, impr. L. Frémont. — La vie privée d'autrefois : la vie de Paris sous Louis XVI, par Alfred Franklin. In-12. Paris, Plon.

## Correspondance.

MM. le marquis de Laborde, le comte Baguenault de Puchesse, le marquis de Nadaillac, Delisle et Omont expriment leur regret de ne pouvoir assister à la séance.

Le Bureau du Congrès international des bibliothécaires annonce qu'une souscription est ouverte pour contribuer à la rédaction et l'impression d'une bibliographie générale des ouvrages et articles publiés par M. Léopold Delisle, cette bibliographie devant être offerte en hommage à M. Delisle à l'occasion du cinquantième anniversaire de son entrée à la Bibliothèque.

### Travaux de la Société.

Annuaire-Bulletin. Feuilles 6 et 7 tirées; feuille 8 en placards; 2° partie : feuilles 11 et 12 en pages.

Lettres de Charles VIII. T. IV. Feuilles 1 à 5 en placards.

Le secrétaire fait observer que ce dernier manuscrit a été envoyé à l'impression dès le dépôt par l'auteur, et qu'il pourra compléter la première distribution de l'exercice 1903 avec le volume terminé du tome VIII des Lettres de Louis XI.

Il annonce qu'une proposition lui a été transmise pour la publication intégrale du journal d'Antoine Dubois, valet de chambre des rois Louis XIII et Louis XIV, mais que cetté proposition n'est pas encore en état d'être examinée par le Comité.

Il donne les renseignements promis sur les conditions dans lesquelles pourrait se faire la reproduction par procédé anastatique du tome II des *Chroniques de J. Froissart*, et le Conseil décide que cette reproduction sera exécutée par les soins de la maison Dannenberg, au chiffre de 40 exemplaires.

La séance est levée à quatre heures trois quarts.

PRIX DÉCERNÉS PAR L'INSTITUT AUX OUVRAGES HISTORIQUES.

L'Académie française, dans sa séance publique annuelle du 20 novembre 1902, a décerné les prix suivants :

Prix Gobert. — Premier prix à M. Camille Jullian, pour son histoire de Vercingétoria.

Second prix à M. Cultru, pour son ouvrage intitulé: Dupleix, ses plans politiques, sa disgrâce.

Prix Thérouanne. — Trois prix, de 1,000 fr. chacun, à M<sup>me</sup> la comtesse de Beaulaincourt, pour son Journal du maréchal de Castellane; à M. Prentout, auteur d'une étude sur l'Île-de-France sous Decaen, et à M. Jusserand, pour son ouvrage intitulé: les Sports et jeux d'exercice dans l'ancienne France. — Deux prix, de 500 fr. chacun, à M. Couzard, pour son histoire d'Une ambassade à Rome sous Louis XIV, et à M. Gachon, pour son livre intitulé: Quelques préliminaires de la révocation de l'Edit de Nantes en Languedoc.

Prix Montyon. — Quatre prix, de 500 fr. chacun, à M. Léo Claretie, pour son étude sur la Jeune fille au XVIII siècle; à M. Richard, pour son ouvrage intitulé: Pierre d'Épinac; la Papauté et la Ligue française (1573-1599); à M. J. Delfour, pour son étude sur les Jésuites à Poitiers (1604-1762); à M. le comte Fleury, pour son livre intitulé: le Palais de Saint-Cloud.

Prix Juteau-Duvigneaux. — Un prix de 1,000 fr. à M. Bernard, auteur du livre intitulé: le Sermon au XVIII° siècle. — Trois prix, de 500 fr. chacun, à M. Horn, pour son histoire de Sainte Élisabeth de Hongrie; à M. l'abbé Griselle, pour son étude sur Bourdaloue, et à M. Nicolaÿ, pour son Ilistoire des croyances, superstitions, mœurs et coutumes.

Prix Sobrier-Arnould. — Partagé entre M. Montlaur, pour son étude sur Angélique Arnauld, et M. Ferté, pour son livre sur Rollin, sa vie et ses œuvres.

Prix Fabien. — Un prix de 1,000 fr. à M. Martin Saint-Léon, pour ses ouvrages intitulés : Histoire des corporations de métiers, le Compagnonnage.

PRIX CHARLES BLANC. — Deux prix, de 800 fr. chacun, à MM. Champier et G. Roger-Sandoz, auteurs du livre intitulé: le Palais-Royal, d'après des documents inédits (1629-1900), et à M. Dimier, auteur d'une étude sur le Primatice.

Prix Halphen. — Un prix de 1,000 fr. à M. Monceaux, pour son Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne; un prix de 500 fr. à M. Marion, pour son ouvrage intitulé: l'Impôt sur le revenu au XVIII siècle.

Prix Guizot. — Un prix de 1,500 fr. à M. Pocquet, auteur du livre intitulé: le Duc d'Aiguillon et la Chalotais; deux prix, de 500 fr. chacun, à M. Guiraud, pour son

étude sur l'Église et les origines de la Renaissance, et à M. Champion, pour son étude intitulée : Jeanne d'Arc écuyère.

Prix Marcelin Guérin. — Un prix de 1,000 fr. à M. Lamarre, pour son Histoire de la littérature romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la fin du gouvernement républicain; un prix de 500 fr. à M. Bossert, pour son Histoire de la littérature allemande.

Prix Saintour. — Un prix de 2,500 fr. à l'ensemble des travaux de feu M. Marty-Lavaux sur le xvr siècle. — Un prix de 500 fr. à M. Hamon, pour son étude sur Jean Bouchet (1476-1557).

Prix Berger. — Un prix de 6,000 fr. à M. Ducoudray, pour son Histoire du parlement de Paris; un prix de 4,000 fr. à M. Lenôtre, pour ses Études sur le Paris du XVIII siècle et de la Révolution; deux prix, de 2,000 fr. chacun, à M. Franklin, pour ses travaux sur le Paris du moyen âge, et à M. Chevalier, pour son Histoire de l'Hôtel-Dieu de Paris.

Prix de Courcel. — Décerné à M. Gourdon, pour son volume intitulé: Chansons de geste.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres, dans sa séance publique annuelle du 14 novembre 1902, a décerné les prix suivants :

Prix Gobert. — Premier prix à M. Guilhiermoz, pour son Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen âge.

Second prix à M. Poupardin, pour son ouvrage intitulé: le Royaume de Provence sous les Carolingiens.

Antiquités de la France. — Première médaille à

M. C. Pallu de Lessert, pour son ouvrage intitulé: Fastes des provinces africaines sous la domination romaine.

Seconde médaille à M. le chanoine Porée, pour son Histoire de l'abbaye du Bec.

Troisième médaille à M. Calmette, pour son étude sur la Diplomatie carolingienne du traité de Verdun à la mort de Charles le Chauve.

Quatrième médaille à M. Charles de Lasteyrie, pour son ouvrage intitulé: l'Abbaye de Saint-Martial de Limoges.

La première mention à M. l'abbé Chamton, pour son Histoire de l'église Saint-Bénigne de Dijon; la seconde à MM. J. Gauthier et le comte de Sainte-Agathe, éditeurs d'un Obituaire du chapitre métropolitain de Besançon; la troisième à M. l'abbé Dubarat, pour son étude sur le Missel de Bayonne de 1543; la quatrième à M. Cazalis de Fondouce, pour ses études intitulées : l'Hérault aux temps préhistoriques et la Cachette du fondeur de Launac; la cinquième à M. Roger Rodière, pour son étude sur les Corps saints de Montreuil; la sixième à M. le chanoine A. Auvergne, pour son Histoire de Morestel.

Prix de numismatique. — Mention honorable à M. le comte Charles de Beaumont, pour son étude sur les Jetons tourangeaux.

Prix Bordin. — Décerné à MM. Léon Dorez et G. Le-fèvre-Pontalis, éditeurs de la *Chronique d'Antonio Morosini*, publiée pour la Société de l'histoire de France.

Prix Louis Fould. — Partagé entre M. Georges Durand, pour le tome I<sup>er</sup> de sa Monographie de l'église de Notre-Dame, cathédrale d'Amiens, et MM. Kœchlin et Marquet de Vasselot, pour leur ouvrage consacré à la Sculpture à Troyes et dans la Champagne méridionale au XVI<sup>e</sup> siècle.

Prix la Fons-Mélicocq. — Un prix de 1,200 fr. à M. Levillain, pour ses Études critiques sur les chartes carolingiennes de l'abbaye de Corbie. — Un prix de 600 fr. à M. J. Depoin, pour ses ouvrages intitulés : le Livre de raison de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise (XIV-XV siècles), et : Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise.

Prix de la Grange. — Décerné à M. Gaston Raynaud, pour son édition des Œuvres d'Eustache Deschamps.

Prix Saintour. — Prix de 2,500 fr. à M. Ch. Diehl, pour son ouvrage intitulé: Justinien et la civilisation byzantine au VI siècle. — Prix de 500 fr. à M. F. de Mèly, pour son étude sur les Reliques de Constantinople au XIII siècle, et pour l'ensemble de ses travaux archéologiques.

Prix Estrade-Delcros. — Décerné à M. le chanoine Ulysse Chevalier, pour l'ensemble de ses travaux historiques et bibliographiques.

Prix Gabriel-Auguste Prost. — Décerné à M. l'abbé Eugène Martin, pour son Histoire des diocèses de Toul, de Nancy et de Saint-Dié.

L'Académie des sciences morales et politiques, dans sa séance publique annuelle du 6 décembre 1902, a décerné les prix suivants:

Prix du budget. — Décerné à MM. Georges Saint-Yves et Jules Chavanon, auteurs d'un mémoire manuscrit sur le sujet mis au concours : Histoire, de 1800 à 1810, d'un des départements faisant partie d'une des anciennes provinces d'Alsace, de Lorraine, Champagne, Picardie et Flandre.

PRIX DROUYN DE LHUYS. — Un prix de 1,500 fr. à M. Albert Waddington, pour le tome XVI, consacré à la Prusse, du Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française.

Prix François-Joseph Audiffred. — Quatre récompenses, de 500 fr. chacune, à M. Louis Bréhier, pour son étude sur l'Égypte de 1798 à 1900; à M. Henri Sée, pour son livre sur les Classes rurales et le régime domanial en France au moyen âge; à M. J. Tchernoff, pour son étude sur le Parti républicain sous la monarchie de Juillet, et à M. Georges Weill, pour son Histoire du parti républicain en France de 1814 à 1870.

#### II.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- 228. Nolhac (P. de). Études sur la cour de France: Louis XV et Marie Leczinska, d'après de nouveaux documents. In-18 jésus, 349 p. Paris, Calmann-Lévy.
- 229. Parseval (les) et leurs alliances pendant trois siècles (1591-1900). 3 vol. in-4. T. I (les Parseval), xxvIII-345 p., avec 118 armoiries dans le texte et 53 pl. phototypiques hors texte; t. II (les Descendants des Parseval par les femmes), 324 p., avec 200 armoiries dans le texte et 32 pl. phototypiques hors texte; t. III (Pièces justificatives), 427 p. Bergerac, impr. Castanet.
- 230. PASQUIER (F.). Confiscation et donation du fief de Varennes à l'occasion de la succession de Foix, sous Archambaud de Grailly (1398-1399); étude d'après des documents inédits. In-8, 11 p. Foix, Gadrat aîné.

(Extrait du Bulletin périodique de la Société Ariégeoise des sciences, lettres et arts.)

- 231. Prister (C.). Histoire de Nancy. T. I. Gr. in-8, xxrv-751 p., avec 153 grav. dans le texte, 30 illustrations hors texte, 3 pl. dont deux en couleur et 3 plans. Nancy et Paris, Berger-Levrault et C<sup>10</sup>.
- 232. RAUNTÉ (E.). Épitaphier du vieux Paris, recueil général des inscriptions funéraires des églises, couvents, collèges, hospices, cimetières et charniers depuis le moyen àge jusqu'à la fin du xviii° siècle. T. III: Chartreux; Saint-Étienne-du-Mont; n° 981 à 1511. In-4, xv-673 p., avec grav. Paris, Champion.
- 233. SACKEBANT (l'abbé X.). Fénelon et le séminaire de Cambrai, d'après des documents la plupart inédits. In-8, 136 p. Cambrai, impr. Deligne et C<sup>10</sup>.
- 234. SAINT-YVES (G.). Quelques documents sur les Antilles et la Guyane au xVII° siècle. In-8, 23 p. Paris, Impr. nationale.

(Extrait du Bulletin de géographie historique et descriptive.)

- 235. SAUVAGE (H.). Une anecdote sur Pierre-Daniel Huet, évêque d'Avranches, In-8, 10 p. Avranches, impr. Durand.
- 236. Stouff (Louis). La description de plusieurs forteresses et seigneuries de Charles le Téméraire en Alsace et dans la haute vallée du Rhin, par maître Mongin Contault, maître des comptes à Dijon (1473): Bergheim, Brisach, Ensisheim, Hauenstein et la Forêt-Noire, Landser, Laufenbourg, Ortemberg, Rheinfelden, Seckingen, Thann, Waldshut, etc. In-8, 97 p. Paris, Larose.
- 237. STROWSKI (F.). Comment Bossuet composait une oraison funèbre. In-8, 23 p. Paris, impr. de Soye et fils. (Extrait de la Revue Bossuet.)
- 238. TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE (A.). Livre de raison d'un bourgeois d'Abbeville (xvur siècle), Georges Mellier. In-8, 78 p. Abbeville, impr. Paillart.

(Extrait du Bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville.)

239. — Tower (C.). Le marquis de La Fayette et la

révolution d'Amérique; traduit de l'anglais par M<sup>mo</sup> Gaston Paris. T. I. In-8, v-475 p. et portrait. Paris, Plon-Nourrit et C<sup>10</sup>.

- 240. UBALD D'ALENÇON (le R. P.). L'obituaire et le nécrologe des Cordeliers d'Angers (1216-1790). In-16, 118 p. Angers, Germain et Grassin.
- 241. Vacandard (l'abbé E.). Vie de saint Ouen, évêque de Rouen, 641-684 (étude d'histoire mérovingienne). In-8, xxi-396 p. et un fac-similé. Paris, Lecoffre.
- 242. Vallée (E.). Documents historiques sur le Maine et le Bas-Vendômois. In-8, 63 p. Vendôme, impr. Empaytaz.

(Extrait du Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois.)

- 243. VAUVELLE (E.). Documents sur les Malateste d'Italie, ancêtres des Patras de Campaigno; suivis de notices abrégées sur le Chevalier noir et les sept sénéchaux du Boulonnais appartenant à cette famille. Gr. in-8, 27 p. et grav. Boulogne-sur-Mer, impr. Baret.
- 244. VERNIER (J.-J.). Le duché de Bourgogne et les Compagnies dans la seconde moitié du xive siècle. In-8, 106 p. Dijon, impr. Darantière.

(Extrait des Mémoires de l'Académie de Dijon.)

245. — Vidier (A.). Notes et documents sur le personnel, les biens et l'administration de la Sainte-Chapelle, du xiir au xv siècle. In-8, 175 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur.

(Extrait des Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ilede-France.)

246. — VILLETTE (J.). Deux Sedanais oubliés : le colonel Esdras Bauda (1608-1673); le capitaine de vaisseau Isaac Bauda (1633-1682). Paris, Picard et fils.

(Extrait de la Revue historique Ardennaise.)

## TABLE DES MATIÈRES

**CONTENUES** 

#### DANS LA PREMIÈRE PARTIE

## DE L'ANNUAIRE-BULLETIN

DE L'ANNÉE 4902.

Décret reconnaissant la Société de l'Histoire de France comme établissement d'utilité publique, 5.

Règlement de la Société, 6.

Liste des membres de la Société, 9.

Bibliothèques associées, 37.

Bociétés correspondantes, 41.

Liste des membres du Conseil d'administration, 43.

Bureau de la Société nommé en 1901, 43.

Comité de publication, 44.

Comité des fonds, 44.

Jours des séances de la Société, 44.

Ordre de publication des ouvrages édités par la Société, 45.

### I. - Analyse des procès-verbaux.

Assemblée générale, 79.

Boislisle (M. DE), secrétaire. — Rapport à l'Assemblée générale, 101-108.

Censeurs: MM. Bruel et H. Moranvillé. — Rapport à l'Assem-

blée générale, 75, 108-110.

Circulaires: du ministre de l'Instruction publique, 50, 66, 132; de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre, 66; de la Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l'Eure, 66; de la Société nationale des Antiquaires de France, 116; de M. Leger, membre de l'Institut, 116; de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, 132.

Comité des fonds, 67.

Comptes rendus des publications de la Société, 51.

Deliste (M. L.), président. — Discours à l'Assemblée générale, 80-100. — Cinquantenaire de son entrée dans la Société, 111,

133. — Cinquantenaire de son entrée à la Bibliothèque nationale, 146.

Don d'exemplaires, 50.

Élections: des membres du Conseil, 79; des censeurs, 80; des membres du Bureau et des comités, 116.

LEFÈVRE-PONTALIS (M. Germain). Communication au sujet des passages concernant Jeanne d'Arc dans la chronique allemande d'Eberhart Windecke, 50.

NÉCROLOGIE: M. DENIÈRE, 65, 87; M. Paul Frappier, 65, 88; M. Leclerc, 65, 88; M. le comte de Puymaigre, 82-85; M. Alex. Sorel, 85; M. le comte A. de Bourmont, 86; M. Georges Salles, 87; M. Cottin, 87; M. Albert Millot, 88; M. P. Roche, 88; M. Gerbidon, 113; M. Robert Huard, 113; M. René de Maulde, 113; M. le marquis de Beaucourt, 129; M. Cresson, 145.

Ouvrages offerts, 49, 57, 65, 73, 114, 121, 130, 145.

Pouvoirs donnés au trésorier, 125.

Présentation de membres nouveaux, 49, 57, 65, 114, 145.

Prix décernés par l'Institut aux ouvrages historiques, 147.

Prix d'histoire donné au Concours général, 67, 132.

Procès-verbaux des séances: 7 janvier 1902, 49; 4 février, 57; 4 mars, 65; 8 avril, 73; 6 mai, 79; 3 juin, 113; 1er juillet, 121; 4 novembre, 129; 2 décembre, 145.

Publications de la Société: Propositions, 74, 119, 147. — Exercice 1902, 107. — Exercice 1903, 147.

Annuaire-Bulletin, 50, 58, 66, 67, 74, 106, 118, 122, 132, 146.

Calendrier des guerres de Tournay, 50.

Chronique d'Antonio Morosini, 50, 58, 67, 105.

Chronique de Perceval de Cagny, 50, 58, 67, 104.

Chronique des Cordeliers, 133.

Chroniques de J. Froissart, 107, 133, 147.

Documents nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc, 74.

Histoire de Guillaume le Maréchal, 58, 101.

Histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné, 67, 107, 116.

Journal d'Antoine Dubois, 147.

Journal de Jean Vallier, 50, 58, 67, 106.

Lettres de Charles VIII, 50, 58, 67, 74, 107, 119, 122, 132, 146. Lettres de Louis XI, 50, 58, 67, 74, 107, 119, 122, 132, 133, 147.

Mémoires de Saint-Hilaire, 119, 122, 125.

Mémoires de Florenges, 119, 122, 125.

Mémoires du chevalier de Quincy, 103.

Mémoires du comte de Souvigny, 123-125.

Mémoires du maréchal de Villars, 107, 122.

Reproduction des ouvrages de la Société par le procédé anastatique, 133, 147.

Servois (M. G.), directeur honoraire des Archives, 114.

Valois (M. Noël), élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 113.

## II. — Bibliographie.

Abbayes, 59, 60, 62, 68, 77, 127, 138, 142, 144. Abbeville, 153. Académie (l') de France à Rome, Adémar de Chabannes, 141. Allemagne (l'), 142, 144. Alsace (province d'), 153. Ambierle (Saint-Martin d'), 63. Amérique (l'), 68, 144, 154. Angers, 154. Angleterre (l'), 76, 142. Anjou (province d'), 61. Antilles (les), 153. Antin (duc d'), 62. Aquin (Louis d'), 136. Aquitaine (rois d'), 137. Archevêques, 127, 136. Archives, 62, 135, 137. Armagnac (comte d'), 59. Artige (l'), 140. Auge (pays d'), 63. Aumale (M11e d'), 139. Auvers-sur-Uise, 143. Avranches, 61, 153.

Barbarie (pays de), 127. Batiments (comptes des), 62. Banda (Esdras), 154. — (Isaac), 154. Bayeux (tapisserie de), 143. Beauce (chevalier de), 69. Beaune, 143. Beauvais, 77, 137. Beauvaisis (pays de), 77. Bec (abbaye du), 77. Belgique (neutralité de la), 136. Besançon, 62, 71. Béthune (Henri de), 127. — (Philippe de), 54. Béziers, 60. Bibliothèques, 51, 54, 60, 71, 72, 128, 144. Bigars de la Londe (A. de), 62. Blanc (Guillaume le), 60. Bordeaux, 63, 127, 135. Bossuet (J.-B.), evêque de Meaux, 153. Bossuet (J.-B.), évêque de Troyes, 63.

Boulonnais (pays de), 77, 154.
Bourbonnais (province de), 60, 143.
Bourdaloue (L.), 60, 138.
Bourgogne (Charles le Téméraire, duc de), 120, 153.
Bourgogne (duché de), 154.
Boylesve (famille de), 61.
Bretagne (ducs et princes de), 120.
— (Jean V, duc de), 126.
— (province de), 126, 138, 140.
Brie (province de), 64.
Buzenval (Nicolas Choart de), 137.

Cambrai, 153. Cardinaux, 128. Carmontelle (Louis de), 138. Carolingiens (les), 76, 137, 142. Cartes à jouer, 71. Cartulaires, 59, 68, 140. Catherine de Médicis, 126. Catinat (N.), 59. Césy (Philippe de Harlay, comte ae), 69. Chabannes (maison de), 52. Champagne (province de), 64. Champart (droit de), 140. Chantilly, 51, 138. Charles IV le Bel, roi de France, **69**. Charles-Quint, empereur, 144. Chartres, 63, 141. Chastres, 127. Château-Gontier (baronnie de), Châtelaillon (seigneurie de), 59. Châtillon (maréchal de), 64. Chaville (Franquet de), 144. Chesnoy-lez-Sens (le), 55. Choiseul (duc de), 76, 143. — (duchesse de), 143. Cinq-Mars (conspiration de), 119. Clermontois (pays de), 77. Colbert (J.-B.), 126. Commerce (histoire du), 70, 127. Commynes (Ph. de), 142.

Compagnies (les), 154. Constance (ligue de), 120. Contigny, 72. Corbie (abbaye de), 142. Cordeliers (les), 60, 154. Coutances, 141. Croisade (la première), 138.

Dante Alighieri, 60.
Destouches (Philippe), 135.
Dieppe, 62.
Dôle, 64.
Douai, 136.
Droit (histoire du), 61, 420, 140.
Droits et domaine du roi (ferme des), 120.
Dubois (cardinal), 128.
Dubuisson - Aubenay (Fr.-N.), 126.
Duel (le), 119.

Eau (marchands de l'), 72. Éon (chevalier d'), 64. Erkembode (saint), 136. Erlach (J.-L. d'), 69. Espérandieu (famille d'), 68. Étampes, 64. États généraux, 55, 77. Évêques, 60, 61, 63, 77, 78, 136, 137, 141, 144, 153, 154.

Fénelon (B. de Salignac de la Mothe-), 153.
Féodalité (la), 138, 140, 141.
Fermes générales, 120.
Foix (comtes de), 59, 152.
Foix-Rabat (maison de), 61.
Fontanges (duchesse de), 126.
Fous (l'évêque des), 120.
Franche-Comté (province de), 120.
François Ier, roi de France, 140.
Frédégaire (le Pseudo-), 138.
Fronde (la), 136.
Front (saint), 61.

Gaétan (saint), 54. Gardes du roi (les), 77. Gâtinais (pays de), 140. Gautray (domaine de), 60. Gerbert, pape, 126, 140. Gironde (département de la), 62.

Gothie (marquis de), 128.

Grandmont (abbaye de), 60.

Grand Schisme (le) d'Occident, 56.

Grasse, 60.

Grenoble, 71.

Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre, 142.

Guyane (la), 153.

Hagiographie, 54, 61, 75, 127, 134, 136, 154.

Hauteclocque (maison de), 140.

Henri IV, roi de France, 54.

Hollande (la), 76.

Hôtel-Dieu (l'), 59.

Huet (P.-D.), 61, 138, 153.

Imprimerie (histoire de l'), 59, 144.
Innocents (la fête des), 120.
Inquisition (l'), 141.
Italiens (les), 77.

Jansénisme (le), 61, 137. Jeanne d'Arc, 112, 134. Jésuites (les), 69, 72. Jurieu (P.), 138.

La Fayette (marquis de), 153. Languedoc (province de), 119. La Tour (sieur de), brigadier de cavalerie, 77. La Ville (Marie-Anne de), 135. La Vrillière (hôtel de), 127. Leczinska (Marie), reine de France, 152. Le Mannier (les), 71. Le Pelletier (le chevalier), 128. Lérins (îles de), 54. Levacher (les), 62. Lille, 120, 141. Limoges, 138. Littérature, 63, 127, 135. Louis (saint), roi de France, 75. Louis XIII, 134. Louis XIV, 60, 62, 419. Louis XV, 63, 69, 112, 152. Louisiane (pays de), 144. Luxeuil (abbaye de), 68. Lyon, 134, 138.

Madrid, 136. Maine (bois de), 126. — (province du), 154. Maintenon (M=• de), 54, 139. Maire (Jean le), 53. Maitres d'armes (les), 63. Malateste (les), 154. Mans (le), 135. Mansart (J. Hardouin-), 62. Marche (Thomas de la), 69. Mariage (histoire du), 120. Marine (histoire de la), 63, 70, 76. Marville (M. de), 127. Maurepas (M. de), 127. Medecine (histoire de la), 62. Mellier (Georges), 153. Merovingiens (les), 142. migieu (marquis de), 72. Mirabeau (marquis de), 135. Mirepoix, 119. Mobilier royal (le), 143. Mœurs (histoire des), 61, 120, 136. Molinet (Jean), 63. Monnier (Sophie de), 135. Montauban (seigneurie de), 140. Montbéliard, 143. Montpellier, 138. Moret (les chevaliers de), 64. Moulins, 72. Moyenmoutier (abbaye de), 62.

Nancel (Nicolas de), 128. Nancy, 153. Nantes, 70, 137. Naudé (G.), 138. Noblesse (origine de la), 53. Nom (histoire du), 140. Normands (les), 141.

Obituaires (les), 62, 154. Omont, 64. Ouen (saint), 154.

Pamiers, 68.
Papauté, 62, 140, 141.
Pardaillan de Gondrin (H. de), 136.
Paris, 59, 62, 126, 127, 136, 153, 154.
Parlement (le), 62, 136.

Parseval (les), 152.
Pascal (Blaise), 68, 137.
Patin (Guy), 59.
Patras de Campaigno (les), 154.
Percin de Montgaillard (P.-J.-F.), 78.
Philippe le Bel, roi de France, 55.
Pobel (Thomas), 144.
Poitou (province du Bas-), 127.
Police de Paris, 127.
Potier (Augustin), 77.
Poussin (Nicolas), 126.
Protestantisme, 138, 141.

Rampon, comte de Gerona, marquis de Gothie, 128.
Redon, 140.
Renaissance (la), 112.
Rhin (haute vallée du), 153.
Robine (Marie), 112.
Rohan (ducs de), 68.
Romary (saint), 136.
Rosnay, près Reims, 59.
Rouen, 154.
Rouergue (province de), 127.
Rugles, 64.
Rumilly, 128.

Baint-Calais, 137. Saint-Contest, 61. Saint-Denis (abbaye de), 144. Saint-Dier-d'Auvergne, 125. Saint-Etienne-à-Arne, 142. Saint-Gilles, 76. Saint-Jean-d'Angely, 68. Baint-Leonard, 140. Saint-Martin-du-Touch, 135. Saint-Omer, 136. Saint-Paul-Trois-Châteaux, 144. Saint-Pol-de-Leon, 72. Saint-Pons, 78. Saint-Riquier, 127. Saint-Sulpice (comte de), 127. Sainte-Chapelle (la), 154. Savoie (Amédée VIII, duc de), **128.** — (duché de), 137. Saxe (Marie-Josèphe de), 112. Sedan, 64, 154. Séez (Jean de), 60. Semblançay (J. de), 135.

Sens (diocèse de), 120.
Sergius IV, pape, 140.
Sézanne, 143.
Soissons (comte de), 64.
Sorcellerie (la), 135.
Souvigny (J. de Gangnières, comte de), 134.
Spitzberg (le), 70.
Statuts synodaux, 141.
Suisse (la), 78, 140.

Talon (Omer), 142.
Tarn-et-Garonne (département de), 137.
Tencin (cardinal de), 128.
Terre-Neuve (île de), 68.
Théâtre (histoire du), 120, 135.
Tonnay-Charente, 76.
Tour de Noirfosse (Ch.-Th. du), 52.
Tours, 128.
Tréguier, 75.
Trente (concile de), 143.
Tresques, 128.
Troyes, 63, 120, 144.
Tuileries (les), 126.

Tulle, 60, 61. Turquie (la), 70, 144.

Urbain V, pape, 141. Urfé (H. d'), 59. Uzerche (abbaye d'), 59. Uzès (duc d'), 68.

Valois (François de), duc d'Alençon, 128.

Vannes (diocèse de), 140.

Varennes (fief de), 152.

Vence, 60, 61.

Vendômois (pays de), 154.

Venise, 54.

Vercingétorix, 71.

Vigneulles (Philippe de), 63.

Villebon (château de), 136.

Villeneuve-Arifat(marquise de), 69.

Villeroy, 135.

Voltaire (F.-M. Arouet de), 76.

Vouvant (seigneurie de), 127.

Yvetot (rois d'), 64.

# ANNUAIRE-BULLETIN

DR LA

# SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

SECONDE PARTIE.

DOCUMENTS ET NOTICES HISTORIQUES.

### ESSAI DE RESTITUTION

## D'ANCIENNES ANNALES AVIGNONNAISES

(1397-1420.)

L'Avignonnais Henri Suarès ou de Suarès, qui mourut, nous dit-on, vers 1669, s'exprime ainsi dans une de ses compilations manuscrites :

c Chronicon manuscriptum res hujus civitatis annuatim describens, quod geminum invenitur, licet titulis tantum diversum, hoc anno [1397] incipit. Illud quidem quod fuit alias domini Puputii ita inscribitur: Brief des chroniques et choses mémorables et singulières qui son[t] arrivées en Avignon et aux lieux circonvoisins, tant du temps des papes qu'en autre temps, de plusieurs livres anciens dignes de foy premièrement attreuvés en la dicte cité d'Avignon, 1558. Illud vero quod apud se servat dominus de Laurens titulum præfert: Faits mémorables advenus en la présente cité d'Avignon dès 1397 jusques à l'année 1420, auquel temps fut la guerre contre le pape Benoist 13, appellé Petrus de Luna. Verba ipsa manuscripti vernacula refferre, dum se occasio præbuerit,

<sup>1.</sup> Bibl. nat., ms. latin 8975, p. 166.
ANNUAIRE-BULLETIN, T. XXXIX, 1902.

non pudebit, quia nunquam visa, nec, si forsan translatione aliquid adderetur aut minueretur, aliunde corrigi, ut fieri potest in typis mandatis, (non) valeret. »

Il existait donc encore, au xvii siècle, deux manuscrits contenant une relation française des événements avignonnais de 1397 à 1420. L'un, intitulé Brief des chroniques, etc., avait appartenu à un personnage que, sous la forme latinisée de son nom, « Puputius, » il est aisé de reconnaître : Gabriel Pupus, né vers 1535, auditeur de rote, docteur agrégé, puis doyen de l'Université d'Avignon, vivait peut-être encore en 1623; il se livra à des recherches historiques sur sa patrie; les anciens historiens d'Avignon, et Henri Suarès lui-même<sup>2</sup>, citent souvent ses notes. L'autre manuscrit, intitulé Faits mémorables, etc., se trouvait, à l'époque de Henri Suarès, chez « M. de Laurens, » autrement dit « de Laurens de l'Olive<sup>3</sup>, » c'est-à-dire, sans doute, Henri des Laurents de l'Olive, autre auditeur de rote, dont le mariage eut lieu, à Avignon, le 4 novembre 1636. Ces deux manuscrits, sous des titres différents, contenaient, au dire de Henri Suarès, une seule et même chronique.

En cela, Henri Suarès se trompe, ou plutôt il s'exprime de façon à induire ses lecteurs en erreur. Nous en pouvons juger; car, à défaut des manuscrits de Pupus et de Henri des Laurents de l'Olive, le Brief des chroniques et les Faits mémorables nous sont parvenus, on va le voir, sous forme d'extraits, sinon de copies intégrales.

Et d'abord, en ce qui concerne le Brief des chroniques, les érudits le plus au fait de la bibliographie avignonnaise ignorent ce qu'ont pu devenir les manuscrits de Pupus; à peine serait-il permis de conjecturer qu'ils ont passé aux mains d'un M. des Rolands, gendre de Pupus, et qui, dit-on, continua ses recherches ; on a perdu, dans tous les cas, leurs traces. Par bonheur, le compilateur des annales avignonnaises dont j'ai déjà cité les travaux

<sup>1.</sup> Pithon-Curt, Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, t. II, p. 463; Barjavel, Dictionnaire historique du département de Vaucluse, t. II, p. 280.

<sup>2.</sup> Bibl. nat., ms. latin 8971, fol. 158 r<sup>2</sup>; ms. latin 8974, p. 151; ms. latin 8975, p. 132, etc.

<sup>3.</sup> Une copie des Faits mémorables dont je vais parler plus loin porte cette indication : « Copié sur un manuscrit de ce tems-là donné à M. l'Archidiacre par feu M. de Laurens de l'Olive, l'an 1712, »

<sup>4.</sup> Barjavel, t. II, p. 280.

manuscrits, Henri Suarès, a reproduit un grand nombre d'extraits du Brief des chroniques!. Ils se lisent, par exemple, dans le ms. latin 8975 de la Bibliothèque nationale, mêlés à des pièces d'archives ou à des passages de livres imprimés, rangés par ordre chronologique et reconnaissables à des rubriques telles que les suivantes: « Au Brief des chroniques de M. Pupus. In Brevi chronico manuscripto. Brief des chroniques. In Brevi chronico vernaculo manuscripto. In manuscripto Brevi chronicorum, etc. » Tantôt ces extraits remplissent le milieu de la page, tantôt ils sont relégués en marge, et la place d'honneur est alors occupée par une traduction latine du même texte, due à Henri Suarès; car le digne doyen de l'Université d'Avignon se piquait de littérature, et il jugeait singulièrement archaïque et barbare la langue originale du Brief des chroniques3. D'autres extraits, moins nombreux, du Brief des chroniques se trouvent dans le ms. latin 8972 de la Bibliothèque nationale (p. 6, 7, 18), provenant aussi de Henri Suarès, et, à Rome, dans le ms. XXXVIII 71 de la bibliothèque Barberini, recueil de notes composé par un autre membre de la même famille 3.

Quant aux *Paits mémorables*, sans parler des quelques citations qu'en a faites Henri Suarès<sup>3</sup>, il en subsiste une copie, que j'ai tout lieu de croire complète, dans un manuscrit d'Avignon<sup>4</sup>. L'exem-

- 1. Il n'était pourtant point devenu le possesseur du manuscrit Pupus; du moins aucune chronique de ce genre ne figure dans l'inventaire de sa bibliothèque (Bibl. nat., ms. latin 13070, fol. 258).
- 2. Il écrit quelque part à propos de ce texte : « In codice manuscripto satis rudi hæc notantur, quæ germanis (sic) verbis, licet inelegantibus, legere non pudeat favore vetustatis » (ms. latin 8972, p. 6). Quelques passages du Brief des chroniques sont également traduits en latin dans un autre volume de Henri Suarès, qui les y donne comme empruntés à un « manuscriptum diarium Scismatis » (ms. latin 8971, fol. 152 v°, 153 r°).
- 3. Un recueil inédit de notes et de transcriptions formé par le marquis de Cambis-Velleron (ms. d'Avignon 2781, fol. 160 r° et v°) contient quelques passages du Brief des chroniques probablement copiés d'après Henri Suarès. Ils sont précédés de ce titre : « Extrait d'une chronique manuscrite des choses mémorables et singulières arrivées dans la ville d'Avignon et lieux circonvoisins depuis 1397 jusques en 1420, auquel temps fut la guerre contre le pape Benoist XIII, apellé Pierre de Luna, cité dans le ms. d'Henri Suarès intitulé Schisme. » Le même Cambis-Velleron cite, d'après Suarès, le Brief des chroniques dans deux autres mss. (ms. 2778 d'Avignon, fol. 185 r°, 186 v°, 198 v°; ms. 2779, fol. 24 r° et v°).
  - 4. Voy., par exemple, ms. latin 8975, p. 184, 191.

plaire de la famille des Laurents de l'Olive avait passé, par donation, en 1712, soit à l'archevêque d'Avignon François-Maurice de Gontieri<sup>4</sup>, soit à son vicaire général, Pierre-François Pertuis<sup>2</sup>; celui-ci, en tout cas, en fit une copie<sup>3</sup>, qui fut ensuite reproduite par Massilian; cette dernière transcription nous reste<sup>4</sup>.

Or, en rapprochant les deux textes, il est facile de se rendre compte que les Faits mémorables ne sont point identiques au Brief des chroniques; ils en constitueraient plutôt l'abrégé incomplet. S'ils relatent seuls diverses particularités, bien plus nombreux sont les faits qui ne se trouvent rapportés que par le Brief des chroniques. Lors même que les deux récits concordent dans l'ensemble, ils diffèrent par certains traits, par certaines dates, par le choix des mots. Le tremblement de terre du 27 mai 1397, par exemple, n'a pas la même durée dans les deux relations. La fourniture des torches aux funérailles de Clément VII n'est pas imputée dans la même proportion à la ville, au Comtat et aux exécuteurs du défunt. Lors de l'assaut du Palais du mois de février 1411, le chiffre des morts est quatre fois plus élevé dans un récit que dans l'autre, etc. Il n'en existe pas moins, entre le Brief des chroniques et les Faits mémorables, une ressemblance indiscutable, un frappant air de famille; ces deux textes semblent dériver d'une ou de plusieurs sources communes.

J'opterais volontiers pour la pluralité des sources, et le titre développé du Brief des chroniques paraît bien en être la preuve.

- 1. Ms. 2394 (t. XVI de la collection Massilian), fol. 59-62.
- 2. C'est ce que donne à entendre Massilian dans sa Bibliothèque avignonnoise ou Catalogue des ouvrages tant imprimés que mss. concernant l'histoire civile et ecclésiastique d'Avignon (ms. 2387 d'Avignon, fol. 20 v°): « Ce ms., dit-il en parlant d'un exemplaire des Faits mémorables, avoit appartenu à M. Pierre-François Pertuis, second archidiacre de l'église d'Avignon, vicaire général et official, qui l'avoit copié sur un ms. du temps donné à Mgr de Gonteri, archevêque, par seu M. de Laurens de l'Olive, l'an 1712. »
- 3. On lit, en effet, en tête de la copie conservée dans le ms. 2394 d'Avignon: « Ms. de M. Pierre-François Pertuis, archidiacre d'Avignon, vicaire général. Copié sur un ms. de ce tems-là donné à M. l'archidiacre par feu M. de Laurens de l'Olive, l'an 1712. »
- 4. Il ne vivait pas, comme le prétend Barjavel (t. II, c. 248), dans la première moitié du xvii siècle, mais mourut sans doute, de la peste, en 1722 (voy. le ms. 2474 d'Avignon). Ses mss. auraient été, après sa mort, achetés par l'archevêque François-Maurice de Gontieri, puis réunis à la bibliothèque du collège Saint-Martial d'Avignon.

Le récit, tel qu'il subsistait au xvir siècle dans le manuscrit de Pupus, n'était, d'après son titre, qu'une compilation « de plusieurs livres anciens dignes de foy » découverts à Avignon en 1558. Et c'est ce que confirme une note accompagnant, dans le ms. Barberini, les extraits du Brief des chroniques : « Ex diariis repertis Avinione anno 1558. »

Quels pouvaient être ces journaux ou ces livres dignes de foi dont l'existence fut révélée aux Avignonnais vers le milieu du xviº siècle? Il est presque inutile de faire observer que cette « découverte » n'a laissé aucune trace dans l'histoire avignonnaise. Je suppose qu'en faisant le récolement de quelque fonds d'archives municipales ou judiciaires, ou encore en inventoriant des livres provenant de la succession de quelque notaire ou greffier du xvº siècle, des amateurs éclairés auront remarqué, vers 1558, un certain nombre de mentions historiques, d'allusions aux événements locaux, insérées, au jour le jour, au milieu de procèsverbaux ou de transcriptions d'actes judiciaires. C'est ainsi, par exemple, que les greffiers du Parlement, Nicolas de Baye et Clément de Fauquembergue, entremêlaient, vers la même époque, dans le compte rendu des délibérations de la haute cour de justice des notes sur les événements parisiens ou autres. Nos amateurs avignonnais du xvi siècle se seront livrés exactement au genre de travail qu'a accompli, de nos jours, M. Tuetey sur les registres du Parlement tenus par Nicolas de Baye. Ils auront relevé, dans les manuscrits mis au jour en 1558, ces mentions, ces notes historiques, les auront transcrites bout à bout et dans l'ordre chronologique, de manière à en former des sortes de chroniques locales plus ou moins étendues. Ainsi durent être composés, peu après 1558, le Brief des chroniques et les Faits memorables; récits décousus, comportant de grandes et nombreuses lacunes, - on est étonné, par exemple, du peu de place qu'y occupe un événement essentiellement avignonnais, le siège du Palais des papes de 1398, — mais récits authentiques, je veux dire composés de notes contemporaines, prises au jour le jour<sup>4</sup>, et par là-même précieux aux yeux des historiens.

Je n'ai pas cru inutile de faire connaître ces débris d'annales du xve siècle. Tout en regrettant de ne point savoir au juste à quelle sorte de registres ils sont empruntés, et tout en déplorant

<sup>1.</sup> Les erreurs de date qu'ils présentent peuvent provenir de la faute des compilateurs.

la perte des manuscrits originaux du Brief des chroniques et des Faits mémorables, il m'a semblé que, faute de mieux, les copies ou extraits de ces textes dus à Henri Suarès, à Massilian, etc., méritaient d'être recueillis, confrontés, publiés.

On trouvera ci-après ce que j'ai pu reconstituer du Brief des chroniques, grâce aux mss. latins 8972 et 8975 de la Bibliothèque nationale, au ms. 2784 d'Avignon et au ms. XXXVIII 71 de la bibliothèque Barberini; en plus petit texte, on lira le récit parallèle dit des Faits mémorables, copié sur le ms. 2394 de la bibliothèque d'Avignon.

Ces fragments, rédigés en un français du xvie siècle, doivent avoir été écrits originairement en latin ou en provençal, comme, par exemple, la chronique de l'Arlésien Bertrand Boysset. Tels quels, ils fourniront d'utiles renseignements, non seulement sur des phénomènes physiques, crues, gelées, ouragans, grêles, éclipses ou tremblements de terre, mais aussi sur des incidents ou des événements de la vie municipale d'Avignon, processions, feux de joie, exécutions, constructions ou démolitions de monuments, funérailles, envois d'ambassades, etc., tous détails qui ont leur importance dans l'histoire avignonnaise et dans l'histoire générale des années 1397 à 1420.

N. VALOIS.

[Ms. latin 8975, p. 1664.] Premierement, en l'année 1397, et le dimanche 27 du mois de may, vint un grand tremblement de terre, un temps fort terrible et espouventable, et dura depuis dix heures de nuict jusques à une.

L'an 1397, et le 27 du mois de may, fut un grand tremblement de terre en Avignon, jour de dimanche, qui dura depuis .x. heures jusques à .xj. de nuict.

- [P. 467<sup>2</sup>.] Item, au susdit an 4398, allerent les ambassadeurs d'Avignon à Paris le .ix. decembre, y estant M. Pierre Candor, sire Jean Trochin<sup>3</sup> et sire André Resipondi<sup>4</sup>. Ces trois
  - 1. Et ms. d'Avignon 2781, fol. 160.
  - 2. Et ms. d'Avignon 2781, fol. 160.
  - 3. Ms. d'Avignon : « Tronchin. »

١

4. Suivant Pithon-Curt (t. II, p. 320), la famille de Rapondi ou de Raspondi, originaire de Lucques, se confondrait avec la maison de Panisse.

allerent à Paris pour la ville d'Avignon; et, pour le Colleige des cardinaux, allerent M. de Pesquier<sup>1</sup>, M. de Thurins et M. de Saluces, cardinaux.

Le 7 juin 1401<sup>2</sup>, l'ambassade d'Avignon partit pour aller à Paris, au conseil qui se tint; et furent deputés pour la ville M. Pierre Candor et le sire Jean Trochin et André Rampande, et, pour le Coliege des cardinaux, MM. de Pesquieres, de Thurins, de Saluces.

- [P. 469.] Item, 1398, le 4 d'octobre, M. illustrissime cardinal de Neuscastel moreut au Petit Palais, et est enseveli aus Chartreux de Villeneusve<sup>3</sup>.
- [P. 470.] Item, audict an 4398, et le 40 dudict octobre, furent les eaux plus grande[s] que jamais ne furent, et en mesme temps estoit la grande dissension du pape Benoist 43, lequel auparavant estoit nommé Pierre de Lune, catallan. Par laquelle dissension moreurent plusieurs gens du pont du Rosne.

L'an 1398, et le .x. d'octobre, les eaux furent si grandes que, à vie d'hommes, n'avoient esté telles. En ce temps commença la discension entre le pape Benoît XIII et la ville d'Avignon.

Item, dict ledit autheur qu'il a veu crever deux fois le pont du Rhosne; la premiere fut quand furent les reals de France, là où estoit le duc de Bourgongne, le duc de Berri, le duc d'Orleans<sup>4</sup>, et l'autre fois quand fut la dissension du Palais, en lequel temps le dict pape Benoist fist crever le dict pont et

- 1. Ms. d'Avignon : « Presquiere. » Déformation du mot « Préneste; » il s'agit de Guy de Malesset, cardinal-évêque de Préneste, dit aussi le cardinal de Poitiers. Les deux autres cardinaux sont Pierre de Thury et Amé de Saluces. Cf. N. Valois, la France et le Grand Schisme d'Occident, t. III, p. 209.
- 2. Cette phrase, qui est donnée par Suarès (ms. latin 8975, p. 184) comme empruntée aux Faits mémorables, ne se trouve pourtant pas dans la copie de la collection Massilian. On remarquera la divergence des dates dans cette phrase et dans le passage correspondant du Brief des chroniques.
- 3. Sur la mort du cardinal Jean de Neuschâtel, voy. la France et le Grand Schisme, t. III, p. 205.
  - 4. Dans la nuit du 20 juin 1395 (voy. ibid., p. 56).

168 SOCIÉTÉ

deux fois les deux arcades qui estoint de bois, et ce fut l'an 13981.

[P. 484.] Item, le noble M. Estienne Candol et M. de Poitiers allerent aussi à Paris pour le conseil qui se devoit faire à Mets, et partirent le 7 juin 4404.

Item, ledit an 1401 et le 17 de juin, s'en allerent les ambassadeurs d'Avignon, qui estoint MM. Pierre Candol et Jean Cabassole, au conseil qui se tenoit à Paris.

[P. 432.] Item, audict an 4401, et le 46 de septenbre, fut translaté pape Clement 7 de Nostre Dame des Dons, lequel estoit en depost jusques que l'eglise des Celestins fut achevée; en laquelle eglise fut ensevely avec grande solemnité, accompagné de 400 torches, à sçavoir cent d'Avignon, cent du Comté et deux cent des heritiers par ses exequuteurs.

Le 13 du mois de septembre de la meme année<sup>2</sup>, fut translaté le corps de pape Clement 7, de Nostre Dame de Dons, où estoit en depost jusques à ce que l'eglise des Celestins fut parachevée, et fut mis son corps en l'eglise neuve des dits Celestins, accompagné de 400 torches, à sçavoir 200 d'Avignon et 200 du Contat.

[P. 485.] L'an 4404, le 4 d'octobre, qui fut un mardi, M. François de Cario<sup>3</sup>, docteur ès loix et assesseur pour lors d'Avignon, fut prisonier pour ce qu'il vouloit trahir la ville et faire crier: « Vive le pape Benoist 43! » et faire abolir la gabelle et faire mourir plusieurs personnes; dont le dit de Cario, assesseur, eust la teste tranchée le 26 de novembre et mis en quatres quartiers, et le quartier du bras droit mis au portal Saint Lare; et au portal Imbert la jambe droite; et à la porte Saint Michel le quartier du bras senestre; et à la porte des Miracles la jambe senestre; et le reste fut mis sur un bas-

<sup>1.</sup> La France et le Grand Schisme, t. III, p. 197.

<sup>2.</sup> Ainsi le Brief des chroniques donne la date du 16 septembre, les Faits mémorables celle du 13. Une troisième date, celle du 18, est fournie par Martin d'Alpartil et par une note insérée dans le ms. latin 1478 (fol. 1 v°) de la Bibl. nat. (cf. Baluze, Vitæ paparum, t. I, c. 538).

<sup>3.</sup> Sur la famille de Cayres ou de Cario, voy. Barjavel, t. I, c. 349. Cf. la France et le Grand Schisme, t. III, p. 245, 246.

ton au milieu de la place de Saint Didier; et ses entrailles furent mises à la forche de Saint Pierre, dans un cabas.

Ledit an, et le 28 de novembre, M. Raymond Tranquier et le prieur de Saint Antoine furent mis à l'eschelle, et mitrés, et puis portés à cheval par toute la ville avec sa mitre et une toile peinte devant eux, où estoit peint le Palais et cité d'Avignon et ceux qu'il devoit faire mourir, pour ce que ledict prieur vouloit trahir la ville.

Ce mesme jour, 26 novembre, qui estoit un lundi<sup>2</sup>, les ambassadeurs furent de retour du conseil de Paris.

L'an 4401, et le 7 decembre, fut decapité M. Augustin Vanat, procureur<sup>3</sup>, et son corps fut pendu au gibet, pour ce qu'il meintenoit le dict pape Benoist, et, à son instigation, vouloit tra-hir la ville et la mettre à sac; et la teste mise sur un pilier.

- [P. 487.] L'an 4402, et le mardi 24 d'avril<sup>4</sup>, moreut Mgr l'illustrissime cardinal d'Amiens Joannes de Grangia, du couvent de Cluny, evesque d'Amiens, après cardinal du tiltre de Saint Marcel; et fut enseveli le lendemain au Cluni qui est près de l'Estude. A son monument au collège de Saint Martial<sup>5</sup>.
  - [P. 4886.] Le .x. de juin 4402 sont venus du conseil de
- 1. Henri Suarès ajoute, eu marge, la remarque suivante : « Hesc ibi verbatim : Cave tamen ne, ubi Tranquier et le prieur, sit legendum Tranquier, prieur de Saint-Antoine, rejecta copula. » D'ailleurs, le scrupule de Henri Suarès n'est nullement justifié. Les actes du concile de Perpignan distinguent Raymond Tranquier du prieur de Saint-Antoine (Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte, t. V, p. 437), et le nom de ce dernier nous est même révélé par la chronique de Martin d'Alpartil : on l'appelait frère Jean Gilbert du Bos (Gilberti de Bosco).
- 2. Un lapsus a fait substituer ici la date du 26 novembre à celle du 28, jour mentionné plus haut et qui était bien un lundi en l'année 1401.
- 3. Le même que les actes du concile de Perpignan désignent sous le nom d'Augustin « de Volgueria » (Archiv für Literatur..., t. V, p. 437), et que Martin d'Alpartil appelle Augustin « de Biqueria. » D'après ce dernier chroniqueur, il aurait péri victime de son dévouement au bien public, et le maréchal de Brancacci serait le principal auteur de sa condamnation.
  - 4. Le 24 avril 1402 était un lundi.
- 5. Cf. E. Müntz, le Mausolée du cardinal de Lagrange à Avignon, dans l'Ami des monuments, 1890, p. 92.
  - 6. Et ms. d'Avignon 2781, fol. 160.

Paris MM. les cardinaux de Poitiers et de Saluces. Et en après firent faire une procession en Avignon<sup>4</sup>, en laquelle porterent les bandieres. Et tous MM. les cardinaux allerent après; et fit l'office à la dicte procession M. le cardinal de Freiuls<sup>2</sup>; dirent la grand messe au couvent des freres Prescheurs, et M. le cardinal de Poitiers fit le sermon sur le fait de l'Eglise.

L'an 1402, à 26 d'aoust, le roy Louis retourna à l'obeïssance de pape Benoit XIII<sup>3</sup>, et toute la France (sic) aussi, et firent en Avignon procession.

[P. 494.] L'an 4403, le vendredi 27 febvrier<sup>4</sup>, à la gache de la nuict, furent ostés les cartiers dudit M. François de Cario et reposés en certaine maison, et le lendemain fut enseveli fort honorablement en l'eglise des Carmes, et le Coleige des cardinaux retourna tout son bien à ses enfans pour l'honeur de Dieu.

Et le .xj. d'avril, en Avignon, furent bruslées toutes les escritures et procedures que furent faites contre ledit François de Cario; et ce à l'instance de ses parens; et furent portées par toute la ville d'Avignon, à voix de trompe, par le bourreau sur un baston, et furent bruslées dans la cour de Saint Pierre, où estoient MM. l'evesque de Maguelonne<sup>8</sup>, de Basas<sup>6</sup>, le vicomte du Palais<sup>7</sup>, l'abbé d'Antrennes, l'Estude et toute la ville.

Item, lundi matin, 22 de mars<sup>8</sup>, ledit pape sortit d'Avignon par la porte de Limas et alla disner à Chasteau Renard.

L'an 1403, à 22 de mars, jour de lundi, le pape Benoît XIII sortit d'Avignon sans que personne s'en aperceut, et, passant par le portail de Lymas, s'en alla diner à Chateaurenard.

- 1. Le 25 juin, date assignée à cette procession par Martin d'Alpartil, ne coïncide pas, comme le dit ce chroniqueur, avec la vigile de l'Ascension, mais avec le sixième dimanche après la Pentecôte.
- 2. Aucun cardinal n'était alors désigné sous le nom de cardinal de Fréjus. Il s'agit peut-être de l'espagnol Pierre de Frias.
  - 3. Cf. la France et le Grand Schisme, t. III, p. 273.
  - 4. Le 27 février était un mardi en 1403.
  - 5. Antoine de Lovier.
  - 6. Le frère Mineur Pierre « Sulpini. »
  - 7. Bernard de Son, vicomte d'Evoli.
- 8. La date véritable est le 12 mars, qui tombait bien un lundi en 1403. Cf. la France et le Grand Schisme, t. III, p. 326.

[P. 492.] En ce mesme an, 25 de mars, les cardinaux s'en allerent à Berbentane, et MM. les cardinaux de Poitiers et de Saluces, pour le Collège des cardinaux, allerent vers le roy Louys; et, pour la ville, allerent M. Pierre Candor, M. Estienne Cabril, sire Jean Tronchin et sire Jean Cabassole avec le cardinal de Pampelune.

En la meme année, à 25 de mars, des cardinaux s'en allerent à Barbentane et d'autres au roy Louis sur le fait du pape Benoît.

Ledit an 1403, le Comté de Venisse rendit obeyssance au pape Benoist, et fut fait grand procession le 28 de mars à Carpentras, où fut portée la banniere du pape, lequel estoit alors au Chasteau de Rhenard, en Provence.

Le 28 du meme, le Conté Venisse rendit obeïssance au pape Benoit 13, et firent procession à Carpentras et porterent la bandiere du pape, qui estoit à Chasteaurenard, et la ville d'Avignon se mit d'accord avec le dit pape.

Ledit an et jour que dessus, MM. les cardinaux de Poictiers, de Saluces, d'Oberas¹, d'Omma² et de Saint Ange³ allerent parler au dict pape, et de là s'en allerent du tout; et lendemain vendredy⁴, MM. de la ville allerent treuver le dit pape, estant encore au dit Chasteau Rhenard, et furent tous d'accord; et, le dernier de mars audit an, la dite ville d'Avignon rendit obeïssance audit pape Benoist 43.

Le 31 mars sus dit, la cité d'Avignon retourna à l'obeïssance du pape Benoit.

[P. 493.] Le jeudy .v. avril, audit an 4403, fut faite procession generale audit Avignon et portée la banniere dudit pape; et allerent de Nostre Dame des Doms aux Freres Mineurs; et l'evesque d'Avignon<sup>8</sup> fit l'office, et le sermon M. François de

- 1. Corruption sans doute pour Brancacci.
- 2. Pierre de Frias, cardinal d'Osma.
- 3. Pierre Blau, cardinal de Saint-Ange.
- 4. C'est un lundi, le 28 mars, que les gens d'Avignon se présentèrent à Châteaurenard, suivant Martin d'Alpartil. Cf. la France et le Grand Schisme, t. III, p. 329-331.
  - 5. Gilles Bellemère.

Mont; et aussi porterent la banniere de la ville, ledit pape estant encore à Chasteau Reynard.

Et le jeudi, 5 avril suivant, firent une grande procession pour le pape, porterent sa banniere; partirent de Nostre Dame de Dons et s'en allerent aux Freres Mineurs, où M. d'Avignon fit l'office, et messire François de Mont fit le sermon; et porterent les bandieres de M. d'Avignon, le pape estant à Chasteaurenard.

Item, audit an, le 42 de may, feut fait grand feu de joye et, le lendemain, procession generale, portant les dictes bannières, pour ce que le roy d'Hespagne rendit obeyssance audit pape Benoist 43.

Le samedi 8 may, firent grand feu de joye à Avignon et grande procession generale.

Item, le lundi 8 de may<sup>2</sup>, à 4 après midy, vindrent nouvelles que le roy de France rendoit obeyssance [au pape], qui estoit alors à Carpentras; et en Avignon fut fait procession generale et feu de joye le samedy suivant, et allerent de Nostre . Dame aux Augustins.

Le lundi 24 may, le roy de France retourna à l'obeïssance du pape Benoit. Le[s] nouvelles lui en vinrent, estant à Carpentras. Et le samedi suivant, qui fut le 2 de juin, firent grand feu de joye; et, le jeudy suivant, firent grande procession generale, où furent toutes les bandieres; et partans de Nostre Dame de Dons, allerent aux Augustins.

[P. 199.] Item, le 1<sup>er</sup> jour de febvrier 1404, le dit pape Benoist fit raser et abbatre toutes les maisons qu'estoint devant le Palais.

L'an 1404, et le 1er de fevrier, le pape Benoit fit rompre toutes les maisons qui estoint autour du Grand Palais.

Item, l'an 4404, le 44 febvrier, fut pausée la premiere pierre

- 1. L'ordonnance de restitution d'obédience du roi de Castille Henri III est datée de Valladolid, le 29 avril 1403 (voy. la France et le Grand Schisme, t. III, p. 334).
- 2. Ces dates et les suivantes sont à corriger, sauf celle du 2 juin. Le 8 mai était un mardi en 1403 et le 24 un jeudi. D'ailleurs, la restitution d'obédience de Charles VI n'eut lieu que le lundi 28 mai. Cf. la France et le Grand Schisme, t. III, p. 337 et suiv.

de la muraille qui part de Nostre Dame des Doms et finist au Petit Palais; et cest ouvrage fist faire le dict pape Benoist 13.

Le 14 du dit mois, le pape Benoit fit pauser la premiere pierre de la muraille qui part de Nostre Dame de Dons et va finir au Petit Palais.

[P. 201.] Item, le 2 decembre 1404, le dit pape Benoist partit de Marseille allant à Nisse, accompagné de plusieurs cardinaux, sçavoir : MM. de Viviés<sup>1</sup>, du Puy<sup>2</sup>, d'Aux<sup>3</sup>, de Pampelonne<sup>4</sup> et de deux cardinaux nouveaux, l'un M. de Panpalone, l'autre M. de Chalon<sup>5</sup>.

Le 2 de decembre, partit le pape de Marseille pour aller à Nice, et le suivirent quelques cardinaux.

Item, ledit an et jour, sire Jean Rassaut, venant de Marseille pour la dite ville d'Avignon, fut tué entre Orgon et Senas; le samedy 6 dudit moys fut porté et ensepvely en Avignon.

[P. 202.] Item, l'an 1405, 13 janvier, M. le mareschal du pape Benoist partit d'Avignon avec sa cour et audience, et allerent demeurer à Nice avec le dit pape.

Item, 1405, et le 27 janvier, un mardy à heure de vespres, tomba le clocher de Nostre Dame des Doms<sup>6</sup>, et l'on disoit que pour seur les Catalans l'avoint fait tomber.

Le 27 janvier 1405, à l'heure de vespres, tomba la cloche de Nostre Dame de Dons, de quoy en furent cause les Catalans.

- [P. 206.] Item, l'an 4405, le 26 decembre, le Rhosne demeura 45 jours gelés si tres fort qu'on y marchoit dessus jusques en Argenton<sup>7</sup> à leur plaisir, et avoit des prismes de 45 pans <sup>8</sup>.
  - 1. Jean de Brogny, cardinal de Viviers.
  - 2. Pierre Gérard, cardinal du Puy.
  - 3. Jean Flandrin, cardinal d'Auch.
  - 4. Michel de Salva, cardinal de Pampelune.
- 5. Antoine de Chalant. Cf. la France et le Grand Schisme, t. III, p. 401, note 1.
- 6. Cet accident est rapporté par Bertrand Boysset (éd. Fr. Ehrle, Archiv für Literatur..., t. VII, p. 373) à la date du 12 janvier 1405.
  - 7. Peut-être pour Aramon.
- 8. Suivant Bertrand Boysset (p. 378), le Rhône fut pris le 13 décembre et dégela vers le 7 janvier.

Le 26 fevrier de ladite année 1405, fut le Rosne gelé de tout en tout, tellement que les gens passoient par dessus et alloient jusques à Argenton; les glaces avoint dix pous d'espaisseur, et dura quinze jours.

Le 24 de juin 1406, l'on estrait l'eau de la Sorgue pour la faire curer, et la cura si profond qu'on trouva les bores (?); car la dite Sorgue est toute bordée devant les orsmes (?) du Cheval blanc. Et on demerra deux ans à faire la dite curée.

L'an 1409, le 5 de juin, fut donné à Pise la sentence contre les deux papes, celuy de Rome et celluy d'Avignon. Celuy de Rome fut deposé, et, le 15 du meme mois, entra à Pise 24 cardinaux pour faire un autre pape.

Le 26 du mois de juin fut faict un pape nouveau, qui estoit cardinal de Rome, de l'ordre des Freres Mineurs, qu'on appelloit le cardinal de Milan; il fut esleu à Pise et s'appella Alexandre V.

Le 7 juillet fut coronné le dit pape Alexandre à Pise, et y eut pour lors trois papes, Benoît 13 à Avignon, Boniface 9<sup>me</sup> à Rome et Alexandre 5 à Pise.

Le 22 du meme mois, à minuit, porterent de Nostre Dame de Dons à la livrée de M. le cardinal de Poitiers, qu'estoit au devant de Saint Agricol<sup>4</sup>, l'image de Nostre Dame, là où se tindrent les chanoines; et dans Nostre Dame de Dons se tenoient les Catalans.

Le 23 decembre, le pape Benoit envoya une bulle contre toutes les armes qui estoint à la livrée, qui furent ostées<sup>2</sup>.

La dite année, à 26 janvier, fut publiée la bule que le pape Benoit acorda (?), par laquelle denonçoit pour excommuniés tous les cardinaux, patriarche et toute l'Université de Paris comme heretiques et schismatiques<sup>3</sup>.

- 1. La livrée de Guy de Malesset comprenait les hôtels actuels de la Préfecture et de Baroncelli (Fantoni-Castrucci, Istoria della città d'Avignone. Venise, 1678, in-4°, t. I, p. 290; P. Achard, Guide du voyageur ou dictionnaire historique des rues et places de la ville d'Avignon. Avignon, 1857, in-8°, p. 53).
- 2. Peut-être s'agit-il d'une bulle datée de Barcelone, le 21 novembre 1409, par laquelle Benoît XIII ordonnait de faire démanteler les palais et de faire gratter les armoiries des cardinaux qui l'avaient abandonné (la France et le Grand Schisme, t. IV, p. 160).
- 3. Sans doute la bulle du 21 novembre 1409 ordonnant la continuation des poursuites contre Simon de Cramaud, patriarche d'Alexandrie, l'Université de Paris, etc. (ibid., p. 148). Un vidimus en fut donné, à Avignon, par Martin d'Alpartil et Diego Navarrez le 16 janvier 1410 (H. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. III, p. xxiii).

[P. 263.] Item, le 8 d'avril 1410, le roy Louys, venant de Paris, passa soubs le pont allant à Tarascon 1.

Item, le 26 d'avril 1410, M. Rodigo print .xij. hommes d'estat et les fit prisonnier[s] dans le Grand Palais, à sçavoir : Poncet Astoaud, Bertrand, son frere, Jean Cabassole, Louys Cabassole, George de Grin, Huguet Malespine, Gailard Caput Rayne, Remondon de Geri, Franson Renaudet et M. Remolin, notaire; et alors la guerre comencea contre le Palais.

Item, le dernier d'avril 1410, M. de Joyeuse, dit l'Hermite<sup>2</sup>, et l'archevesque de Lyon<sup>3</sup> et le seneschal de Beaucaire entrerent dans Avignon avec mille hommes arbarestriers, gens de guerre, pour la ville. Et, ce jour, Poncet Astoaud sauta du Palais, et n'y retourna plus.

[P. 264.] Item, le dit an et le .ix. de may, on fit venir la grosse bombarde d'Aix, et fut tirée par trente six chevaux de charrette jusques à la livrée du cardinal de Thuri, qui demeuroit devant Sainte Claire; et M. le cardinal de Thury, vicaire du pape Alexandre V, la fit tirer contre la tour du pont du Rhosne le 23 de may.

Le 19 de may entra la grosse bombarde d'Aix en Avignon, pour tirer à l'encontre du Palais, y ayant 36 chevaux pour la tirer, et elle commença à tirer contre la tour de Celle (?), à 23 de may.

[P. 267.] Le 24 may 1410, le cardinal de Bolongne fut esleu pape à Bologne, et fut appellé Jean 22<sup>4</sup>, là où tous nos cardinaux y allerent.

L'an 1410 fut esleu le cardinal de Bollonha, qui s'appella Jean 23, et feut esleu à Bologne, y ayant 9 cardinaux<sup>5</sup>.

- 1. L'arrivée de Louis II d'Anjou à Tarascon est rapportée par Bertrand Boysset (p. 387) à la date du 9 avril.
- 2. Le chroniqueur confond ici Randon, seigneur de Joyeuse, avec l'Ermite de la Faye, sénéchal de Beaucaire. Cf. la France et le Grand Schisme, t. IV, p. 162.
  - 3. Philippe de Thury.
- 4. Il s'agit, non de Jean XXII, mais de Jean XXIII, qui fut élu, à Bologne, non pas le 21, mais le 17 mai 1410.
- 5. Le nombre des cardinaux présents dans le conclave était, en réalité, de dix-sept.

[P. 268.] 1440, le 45 de juin, le cardinal de Thury, vicaire du pape, sit dire une grande messe aux Cordeliers, où y avoit grand nombre d'evesques et autres; sit saire le sermon à un frere Vidal, evesque de Tholon; et surent saits seus de joie.

Durant la continuation de la guerre entre la ville et le Palais, furent mis à quatre quartiers deux hommes qui vouloint mettre le feu en Avignon en sept ou huit parts par l'instigation de Rodigo<sup>2</sup> et de ceux du Palais, lesquels vouloint faire entrer au dit Palais le seigneur de Saranove pour saccager la ville; les menbres d'iceux mis par les portes de la ville le .xiv. juin M CCCC X.

Item, le .xiij. decembre M CCCC X<sup>3</sup>, fut abbatue la tour du pont du Rhosne, estant dessoubs minée par les gens de la ville et la dite tour gardée par Catalans, et rompirent grandement dudit pont.

Le 13 decembre, tomba la tour du pont du Rosne, minée par ceux d'Avignon, dans laquelle estoint les Catalans, et fit rompre une partie du pont.

- [P. 269<sup>4</sup>.] Le dit an 4440, le .ix. decembre, moreut le cardinal de Thury, legat d'Avignon, à Saint André; et feut ensepveli aux Chartreux de Villeneufve, avec toutes les solemnités, le samedy .xx. decembre.
- [P. 270<sup>8</sup>.] Le 46 decembre, fut menée la grande bombarde que fit faire la ville d'Avignon devant le Palais, et comencea à tirer contre le mur neuf la veille de Nohe, 24 decembre 4440.

Le dernier (?) decembre fut tirée la grosse bombarde que fit faire la ville d'Avignon, et la mirent devant le Grand Palais, sur la muraille nove, et commença à tirer la veille de Noël à l'encontre du mur nouveau.

[P. 2716.] Item, l'an 1411, moreut dans le Grand Palais

- 1. Vidal Valentin.
- 2. Rodrigue de Luna.
- 3. Bertrand Boysset (p. 388) rapporte cet événement sous la date du 12 septembre 1410.
  - 4. Et ms. Barberini XXXVIII 71.
  - 5. Et ms. Barberini XXXVIII 71.
  - 6. Et ms. Barberini XXXVIII 71.

George de Grin<sup>4</sup>, Galard Rayne Capus<sup>2</sup> et Louys Cabassole, tous prisoniers, et furent ensepvelis le dit George aux Augustins, le 7 janvier, et le dit Galard à Saint Pierre, le 24 dudit moys, et Louys Cabassole aux Jacobins, le 22 janvier.

Le dimanche 5 febvrier<sup>3</sup>, feut publiée la bulle du pape Jean 23 de la croisade contre ceux du Palais qui tenoint pour Benoist.

- Le 12 fevrier 1411 fut publiée la bulle de pape Jean 8 de la croisade contre tous ceux du Palais qui tenoint le parti de Pierre de la Lune, Benoît 13.
- [P. 271<sup>4</sup>.] Item, le 42<sup>5</sup> febvrier 4444, la ville donna un assaut au Grand Palais et à la Roque des Dons, laquelle tenoit M. Rodigo pour le cardigal de Lune, là où furent blecés plusieurs, et y moreurent quatre mille personnes sur la place.

Le 15 fevrier, jour de dimenche, la ville d'Avignon bailla l'assaut au Grand Palais et à la Roque de Dons, que tenoit M. Rodigro, qui tenoit le parti de Pierre de Lune, son frere, là où il resta plus de 1,000 hommes sur la place.

Le samedy 24 sebvrier, furent decapités deux hommes d'armes freres, l'un legitime et l'autre bastard<sup>6</sup>, qui portoint vivres au Grand Palais; les testes mises sur<sup>7</sup> la Roque, vers Saint Fenoulhet.

[Ms. Barberini.] Item, le 23 dejuing 4444 fut sacrée la chapelle de Saint Nicolas, qu'est sus le pont par la ville d'Avignon. Et fit

- 1. On lisait en marge de ce passage, dans le ms. Pupus : « Voyés que ne soit Tigrin, celuy qui a fait faire la chapelle de Sainte Barbe aux Augustins. »
  - 2. Ms. Barberini : « Gallard Capus. »
- 3. Le 5 février était un jeudi en 1411. Peut-être faut-il lire « le 15 février, » qui était un dimanche. Les bulles de la croisade remontaient au 1° septembre 1410 (Arch. du Vatican, Reg. 342, fol. 46 v°).
  - 4. Rt ms. Barberini XXXVIII 71.
- 5. Ms. Barberini: « Le 15 febvrier. » Henri Suarès remarque que Valadier place cet assaut, à tort, le 14 février. Cf. la France et le Grand Schisme, t. IV, p. 165, 166.
  - 6. Ces huit mots sont supprimés dans le ms. Barberini.
  - 7. Ms. Barberini : « Soubs. »

l'office M. l'evesque de Palmas, et fut dite la messe en musique du Saint Esprit fort honorablement. Et reparerent ce que les Catalans avoient rompu.

Le 23 juin, la ville d'Avignon fit sacrer la chapelle de Saint Nicolas sur le pont, et la sacra l'evesque de Palmas, et firent dire une messe en note formellement (?) de Saint Esprit. Recommencerent à reparer le pont, que les Catalans avoint rompu par le moyen de pape Benoit.

[Ms. latin 8975, p. 273.] 30 septembre 1411, qui feut un mercredy, feut fait le traitement de ceux du Grand Palais et de la Roque de Dons et du Petit Palais, desquels estoit capitaine M. Rodigue et le Viscomte, et aussi ceux d'Opede, avec les gens d'Avignon; et de là à cinquante jours, et auroint tous jours cinq moutons pour vivre et huit barraux de vin vieux, et devoint avoir à 8 florins de poissons ou des œufs quand on ne mange pas de chair 1. Ce mesme jour, s'en alla par devers Pierre de la Lune Jaques de Talais et M. Jean Diegue et Remons, qu'estoint capitaine de la Roque de Dons, avec deux pages, pour ambassade vers le dit de Lune.

[P. 283.] Item, le 6 novembre 1411 fut si bien reparé le pont du Rhosne que gens à cheval et à pied pouvoint aller et passer dessus seurement.

A 6 de novembre 1411 fut racoché (?) le pont du Rosne, et commencerent à passer par dessus pour aller à Villeneuve.

Le 23 novembre 1411, le Palais feust baillé à ceux du pape Jean 23, et les Catalans qui estoint dedans s'en allerent à Villeneufve, et ceux de la ville rompirent la muraille nove, et la tour nomée Quiquengrongne, et toutes les autres murailles qu'estoint sur la Roque de Dons, tellement que l'on applana tout. Les Catalans se retirerent à Villeneufve<sup>2</sup> le lundy qui fut le 23 novembre, le jour de Saint Clement. La muraille nove tomba par terre, pour cause qu'estoit minée par dessoubs, le 5 de decembre, à midy.

Le 23 novembre fut baillé le Grand Palais à ceux du pape

<sup>1.</sup> Voy. la France et le Grand Schisme, t. IV, p. 169.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 170.

Jean et la Roque, et les Catalans, qui tenoint pour le pape de la Lune en sortirent; et ceux de la ville rompirent la muraille nove et la tour et toutes les murailles qui estoint sur la Roque de Dons, tellement que l'on applana tout. Et les Catalans se retirerent à Villeneuve.

[P. 287.] 1412, le 20 febvrier, seut reconciliée l'eglise de Nostre Dame des Dons, et sit l'office l'evesque de Cambray, et y estoit le Camerlin du pape et plusieurs autres prelats. Et lendemain, qui seut dimanche, seust saite procession generale, et porterent Nostre Dame de Dons et toutes les banieres; et l'on partit de la livrée de Poitiers, qui est devant Saint Agricol, et s'en irent aux Freres Mineurs, là où M. de Valence, qui estoit recteur de la Comté de Venisse, sit l'office, et M. l'Inquisiteur sit le sermon, et ce seut le temps du pape Jean 23.

Le samedi 20 fevrier, l'on reconceilha l'eglise de Nostre Dame de Dons, ce qui fut fait par l'eveque de Cambray, là où fut le Chamberlant de pape et plusieurs prelats. Le lendemain, 21 fevrier, fut faitte une grande procession generale, en la quelle on porta Nostre Dame de Dons et toutes les bannieres, et l'on partit de la livrée de Poitiers, qui estoit devant Saint Agricol, et s'en irent aux Freres Mineurs, là où M. de Valence, qui estoit recteur de la Conté de Venisse, fit l'office, et M. l'Anquisiteur fit le sermon, et ce fut le tems du pape Jean 23.

[P. 294<sup>2</sup>.] Le 8 de julliet 4442, le pape Jean manda nouvelles en Avignon coment il avoit fait apointement avec le roy Lancelot, et que le pape Gregoire avoit renoncié à la papalité<sup>3</sup>, le dit pape estant à Rome, et en firent grand seu de joie en Avignon.

Le 14 juillet 1412, le pape Jean manda à Avignon qu'il avoit fait apointement avec le roy Lancelot et que le pape Gregoire avoit renoncé à la papauté, le dit pape estant à Rome.

Item<sup>4</sup>, un dimenche, jour de Nohe, 25 decembre 4412, après

- 1. Pierre d'Ailly.
- 2. Et ms. Barberini XXXVIII 71, avec quelques variantes.
- 3. Sur cette prétendue renonciation, voy. la France et le Grand Schisme, t. IV, p. 145.
  - 4. Le passage suivant ne se trouve que dans le ms. Barberini XXXVIII 71.

180 SOCIÉTÉ

que vespres furent dittes aux Freres Mineurs, et que le maistre regent dudit convent vouloit prescher, fut oui de l'assemblée un bruit si horrible qu'on pensoit que l'eglise deubt tomber par terre. Et là estoient plus de quatre mille personnes, lesquelles eurent si grand peur que ung chaqu'un fuioit hors pour sauver sa vie; là où s'affoulerent plusieurs femmes ençaintes et autres gens dudit tremblement. Se cognoit encore une fendasse de la muraille d'haut en haut, laquelle fut depuis fermée de gip.

Le 25 decembre 1412, le jour de Noël, après vespres des Cordeliers, il s'esleva un vent, comme l'on commença le sermon, que l'eglise allat tomber, où il y avoit plus de 4,000 personnes, et, chacun voulant fuir, plusieurs y perirent.

[P. 296<sup>4</sup>.] Item, le 7 mars<sup>2</sup> 1413, du temps que M. Marin, nepveu du pape Jean 23, s'y tenoit, le feu brusla le Palais et tout le consistoire, le grand tinal, la cuisine secrette et la bouteillerie d'haut en bas; et feut alors audit Palais un grand et horrible feu, et portoit le dit Marin en sa devise une bluette<sup>3</sup>. Et, la nuit suivante, la ville fit grande sentinelle par tout.

L'an 1413, et le 7 de may, jour de dimenche, au matin, le feu se prit au Grand Palais, qui brusla tout le concistoire et le grand tinel et la cuisine secrete et la depence tant d'ault que de bas.

- [P. 3044.] 1414, et le 17 avril, M. Antoine Viron et Jean Cabassole allerent en ambassade pour la ville d'Avignon à Boulogne, vers le pape Jean 23, accompagnés les dicts ambassadeurs de dix chevaux.
  - [P. 305<sup>8</sup>.] 4444, le 45 juin, fut mise la premiere pierre du

Henri Suarès en a donné seulement une traduction latine (ms. latin 8971, fol. 153 r°), dans laquelle je relève la variante suivante : « Mulieres quamplures aut timore perculsæ vel turba compressæ immaturos fætus ediderunt. »

- 1. Et ms. Barberini XXXVIII 71.
- 2. Ms. Barberini : « Le .vij. de may. »
- 3. Ms. Barberini : « Unes lunetes. »
- 4. Et ms. Barberini XXXVIII 71.
- 5. Le ms. Barberini contient aussi ce passage, moins les noms des consuls.

fondement de la tour du pont, qu'avoit esté rompeue du temps de la guerre du Palais; les consuls la poserent, estant consuls Catalan de l'Arche, Jean Carri et Pierre de Vos, et assesseur M. Pierre de Sainte Croix. La ville fit bastir ladicte tour entierement.

Le 15 juin de 1414 fut mise la premiere pierre pour le fondement de la tour du pont, qui avoit esté rompue du tems de la guerre du Grand Palais, et les consuls de la ville la pauserent.

- [P. 308.] L'an 1414, et le 2 decembre , partirent d'Avignon les ambassadeurs pour aller querir le dict pape Jean 23, à sçavoir : Jean Cabassole, Jaques Pelegrin, Jean Tronchin, avec trois galeres, l'une aux despans dudit pape, une de la ville et l'autre du Chamberlan.
- [P. 310.] Item, le dit an 1414, le .xj. decembre, le roy Louys fit trancher la teste à M. Refossat, pour estre traistre à Sa Majesté, et feust ensevely aux Cordeliers<sup>2</sup>.
- [P. 3113.] Le 12 de janvier 1415, le Camberlan du pape 4 partit d'Avignon pour aller à Constance, où estoit le pape Jean et aussi les sieurs de la court de l'Empereur pour tenir le concile. Le 27 juing, ledit Chamberlan du pape fut de retour de Constance et fut conduit par eau.
- Le 21 mars 1415, le pape Jean s'enfuit de Constance et s'en alla à Savone<sup>5</sup>, et laissa tout le concile à l'Empereur.
- 4445, 7° junii. A sexta ad septimam horam matutinam sol eclypsim passus tanta obscuritate ut faces accendi necess[ar]ium fuerit.

Le 7 juin de la susdite année 1415, entre six et sept heures du matin, fut l'eclipse du soleil, et fut si obscur comme s'il fut esté

- 1. A la place de cette date, j'ai cru devoir proposer celle du 2 septembre (la France et le Grand Schisme, t. IV, p. 245).
- 2. L'exécution de Réforciat d'Agout est rapportée à la même date par Bertrand Boysset (p. 393); mais, suivant ce chroniqueur, il aurait été enterré dans le couvent des Frères Mineurs de Tarascon.
- 3. Et ms. Barberini XXXVIII 71. Ce ms. est même seul à contenir la seconde proposition.
- 4. François de Conzié, archevêque de Narbonne; il arriva à Constance le 17 février. Voy. la France et le Grand Schisme, t. IV, p. 259.
  - 5. Lisez: « Schaffouse. »

de nuict du tout, et estoit prez de tierce, et fermerent les cambres, et firent de lumiere; mais ce ne dura guieres.

Le 8 decembre, le roy d'Aragon, le roy de Navarre et le roy de Portugal laisserent l'obeïssance du pape de la Lune et se tinrent au concile qui se tint à Constance<sup>1</sup>.

Le 17 decembre firent en Avignon grande procession generale pour les bonnes nouvelles qu'ils avoint heues et partirent de Nostre Dame de Dons et finirent aux Augustins.

[P. 347.] Item, l'an 4445, le 22 decembre, l'empereur Sigismond entra en Avignon par la porte Saint Michel, et estoit jà nuict; et seut accompagné de cinquante huit torches; et luy portoint le pali, auquel estoint ses armes et les armes de la ville, M. de la Baume, viguier, M. Pons Tranquier, assesseur, M. Anthoine Viron, Poncet Astoaud, Guilleron Geraut et Nery Busassy<sup>2</sup>, consuls; et furent tous vestus d'escarlatte rouge; et le descendirent M. le mareschal Bonfilhe, M. Louys de Saint Valier, tous deux freres de M. l'evesque de Valence. Et feut logé à la livrée de Poictiers, proche de Saint Agricol, la quelle estoit moult richement parée. Auquel Empereur la ville fit un beau present de vivres. Et lors n'y avoit point de pape en Avignon. Et le dict Empereur venoit de Perpignan pour les affaires de la saincte Eglise. Et demeura en Avignon vingt trois jours; et eust pour estrene deux mille florins d'or. Partit d'Avignon le 13 janvier 1416, et s'en alla dormir au Pont de Sorgue.

Le 22 decembre 1415, l'Empereur vint à Avignon et entra par le portal Saint Michel, auquel la ville fit grand honneur. Et d'autant qu'estoit nuict quand il entra, l'on lui fit compagnie avec cinquante torches, et lui mirent dessus un moult riche poile, en lequel estoint ses armes et les armes du Colliege, qui sont deux chef, et les armes de la ville; et portoint le poile le viguier, le seigneur de la Baulme, M. Antoine Viron, M. Pons Tranquier, qui estoit assesseur, et le sieur Ponce Estoaud et Guilhermin Grida (?) et René Sirenfe (?), qui estoint consuls

<sup>1.</sup> Allusion à la célèbre convention connue sous le nom de « capitulation de Narbonne, » qui fut passée le 13 décembre 1415.

<sup>2.</sup> Sur ce personnage, voy. ms. latin 8975, p. 265, 266; Fantoni-Castrucci, t. I, p. 296.

d'Avignon, et estoint tous vestus d'escarlate rouge. Et le descendirent M. le marechal que l'on nommoit Bumphilhe et M. Louis de Saint Valier, qui estoit frere de l'evesque de Valence. Et [fut] loger à la livrée ou collège de Poitiers, auprès de Saint Agricol, laquelle estoit moult richement parée. Et ceux de la ville lui firent un somptueux don de vivres. En ce tems là n'y avoit point de pape. Ledit empereur, qui s'appelloit Sigismond, venoit de Perpignan pour les affaires de l'Eglise. Et la ville lui donna 2,000 francs en or; et en partit le 13 de janvier 1416 et s'en alla dormir au Pont de Sorgues, ayant demeuré en Avignon vingt trois jours.

Item, le 9 janvier 1416, seut envoyé audict Empereur, par les roys d'Aragon, de Portugal, d'Hespagne et de Navarre, les comtes d'Armagnac et de Foix, qu'il s'advence d'aller au Concile de Constance, là où seust ostée obeyssance audit Pierre de Lune, jadis pape Benoist 43, lequel, du tout scandalisé et desolé, alla sinir ses jours malheureusement à Panischole.

Le 4 de janvier 1416 vinrent nouvelles à l'Empereur de par le roy d'Aragon et le roy d'Espagne et le roy de Navarre et le roy de Portugal, le comte d'Alemagne (sic), le comte de Fois et d'autres seigneurs : leverent l'obeïssance du tout à Pierre de Lune, et l'on fit crier que personne ne lui eut apporté obeïssance; lequel s'en alla à Peniscolle, à son pays de Catalogne.

Le dict jour, l'Empereur fit faire procession generale et seus par la ville, pour la bonne nouvelle qu'avoit envoyé le roy d'Aragon; sit dire la messe à Nostre Dame, et vint la procession aux Cordeliers; l'Empereur suivit à pied; un abbé sit le sermon. Puis sit dancer l'aprèsdiner pour les dames, auxquelles bailla à chascune un diamant enchassé en or.

Au 8 de janvier susdit, l'Empereur fit faire procession generale et grands seus de joye par la ville d'Avignon, et sit saire une messe solempne à Nostre Dame de Dons; et vint la procession aux Cordeliers, et là un abbé sit le sermon, et l'Empereur suivit tousjours la procession à pié. Et, après diner, sit danser chez le sire Anthoine de Mardoche avec les dames de la ville, en donnant à chacune ung diamant enchassé en aneaux d'or.

Le 18 de janvier susdit, jour de dimenche, fut sacrée l'eglise

184 SOCIÉTÉ

des Freres Mineurs d'Avignon, et la consacra l'evesque d'Avignon.

En<sup>2</sup> ce mesme temps, au 20 de novembre, vindrent nouvelles en Avignon, au Camerlan et au[x] consuls de la ville, comment on avoit esleu en pape, le jour de Saint Martin, que fut un dimanche<sup>3</sup>, le cardinal de Colomna, que l'on nomoit paravant le cardinal Saint George; et fut esleu par le Concile general de Constance. Le 23 de novembre, on s'en alla après disner à Nostre Dame de Dons, accompagné de trompettes à plusieurs instrumens. Et ce jour tomba une grande pluie.

Le vinrent nouvelles en Avignon au Camerlen et aux consuls de la ville comment on avoit esleu en pape, le jour de Baint Martin, que fut un dimenche, le cardinal de Colompne, que l'on nommoit paravant le cardinal de Baint George; et fust esleu par le concile general de Constance. Le 23 de novembre et (sic) s'en alla après disner à Nostre Dame de Dons accompagné de trompetes et plusieurs instruments.

Ledict pape fut coronné à Constance le 24 de novembre 1417, un dimanche; et pour les bonnes nouvelles que furent apportées en Avignon et au Camerlan, firent faire crier par toute la ville à sons d'instruments et de trompette, le 24 de novembre, faire grands feus de joie, la veille de Saint André. Pour lors estoint consuls Jean Tronchin, Ortiga Ortigo 4, George Beriton, et accessor messire Antoine Viron.

Le 2 decembre firent en Avignon une grande et solemnelle procession pour le coronement du pape Martin V, en faisant grand feste, et les consuls porterent les bandieres, partans de

- 1. Guy de Roussillon.
- 2. Les passages qui suivent sont fournis par le ms. latin 8972 (p. 6) et accompagnés de la note suivante : « In codice manuscripto gallico satis rudi hæc notantur... Ex manuscripto Brevi Chronicorum. »
- 3. L'élection de Martin V eut bien lieu le 11 novembre, mais c'était un jeudi.
- 4. Sur cette famille d'Ortigue, de l'Ortigue ou de l'Ortie, qui a donné son nom à une rue d'Avignon, la rue Ortigue, voy. P. Achard, p. 7; Barjavel, t. II, c. 221. Il y eut un Ortigue d'Ortigue premier consul d'Avignon dans la dernière moitié du xv° siècle.

Nostre Dame des Dons pour aller aux Cordeliers, et accompagnés de trompettes et à grand nombre d'instrumens.

Le dit pape fut couronné à Constance le 21 de novembre 1417, un dimenche; et l'on fit crier à Avignon que toutes les boutiques fussent fermées durant une semaine entiere. Et, le 2 decembre, firent en Avignon une grande et solempne procession pour le couronnement du pape Martin V; et firent grand feste, et les consuls porterent les bandieres, partants de Nostre Dame de Dons pour aller aux Cordelliers, accompagnés de trompetes et à grand nombre d'instruments.

L'an 1448, le 23 de janvier, l'ambassade d'Avignon s'en partit pour aller à Constance querir le pape Martin, et estoit ambassadeur messire Antoine Viron, assesseur le sire Jean Tronchin, Hortigou Hortigo et Angelin Bertomieu et messire Pierre Alemand, lequel estoit viguier d'Avignon.

Le 8 janvier 1418, l'embassade d'Avignon s'en partit pour aller à Constance querir le pape Martin.

Faut icy noter que, le 14 de febvrier 1418, et le Dimanche gras<sup>2</sup>, environ sept heures de nuict, se leva une tempeste avecq veens, pluye et gresle, comme de noix estant especes que les rues en estoint toutes couvertes; mais ne dura guieres.

Le 14 de fevrier, susdite année, jour de Dimenche gras, se leva, sur les sept heures de nuict, une tempeste avecque vent, pluye et gresle grosse comme de noix, et tant especes que les rues estoint toutes couvertes; mais ne dura gueres.

Le 7 avril 4448, les ambassadeurs d'Avignon s'en retournerent de Constance, horsmis messire Antoine Viron, que le pape Martin retint.

Le 7 avril 1418, les ambassadeurs d'Avignon s'en retournerent de Constance de la cour du pape Martin.

Le<sup>3</sup> 23 de juin, M. le Camerlan et l'ambassade departirent

- 1. Les passages suivants sont fournis par le ms. latin 8972 (p. 7) et empruntés au « Breve chronicorum manuscriptum. »
  - 2. Le Dimanche gras, en 1418, était le 13 et non le 14 février.
  - 3. Le passage suivant se trouve également dans le ms. Barbe-

d'Avignon pour aller à Gennes envers le pape Martin, et furent messire Antoine Viron, messire Pons Tranquier, messire Jordain, J. de Saure, Jean de Cary, messire Jean de Cassaignes, Georges Beriton, Jacques Vuiosti; en (?) tout furent sept hommes vestus de verd gay.

Le 25 de juin, M. le Carmelan et l'ambassade s'en departirent d'Avignon pour aller à Gennes pour conduire le pape Martin V; estoit l'ambassade composée en tout de sept hommes vestus de verd gay.

1420<sup>1</sup>, 11 aprilis. In hanc urbem advenit regina uxor Ludovici regis; paratum ei hospitium in ædibus Nerii Basassi.

L'an 1420, et le .xj. d'avril, vint en Avignon la reyne femme du roy Louis; et fut logée en la maison de René de Souze (?).

rini XXXVIII 71, mais avec quelques variantes: « Le 25 jung 1418, M. le Chambellan et huit ambassadeurs allerent querir le dit pape Martin V° à Genne, et furent messire Antoine Viron, messire Pons Tranguier, messire Jourdan, Jean de Sauze, Jean de Cary, messire Jean de Cassaignes, Georges Beriton, Jaques de Dinos. »

1. Cette phrase est donnée par le ms. latin 8972 (p. 18).

## LES BAUDRICOURT

Autant le nom de Robert de Baudricourt est connu, autant on est peu fixé sur son origine, et, quand il faut préciser, dire de quel fief les Baudricourt étaient seigneurs, de quel village ils tiraient leur nom, on se trouve en face d'assertions contradictoires et de revendications insuffisamment établies.

Je vais d'abord énumérer les documents par lesquels est démontrée, d'une façon qui ne laisse place à aucun doute, l'origine vosgienne des Baudricourt; j'y joindrai ensuite l'indication des pièces concernant leurs alliances, leur filiation, les événements auxquels ils ont pris part et la destinée ultérieure de la terre dont ils portaient le nom.

I. Devant la cour du duc de Lorraine, de son tabellionnage de Châtenois, messire Érart, sire du Châtelet, chevalier, dame Eude, sa femme, Jean et Philippe, leurs fils, vendent à Jean de Baudrecourt, escuier, pour lui et ses hoirs, tout ce qu'ils ont en la ville de Baudrecourt, avec justice haute, moyenne et basse, pour une somme de 140 petits florins d'or. Ils se soumettent pour cette vente à la juridiction de M. le Duc. L'acte est scellé du sceau du duc de Lorraine en son tabellionnage de Châtenois, le dimanche après la Saint-Pierre-et-Baint-Paul, 2 juillet 1363.

(Arch. nat., AB XIX 243, layette 143. Fonds Bassompierre donné par le marquis de Chantérac.)

II. Dame Laure de Hennemont, veuve de Jean de Baudrecourt, écuyer, cède à messire Liébaud de Baudrecourt, chevalier, et à Geoffroy, dit le Moine, écuyer, tous deux fils du dit Jean, ses droits sur diverses acquisitions faites, les unes du vivant de son mari et de la première femme de celui-ci, qu'une de ces pièces nomme Jeanne, les autres durant le second mariage de Jean de Baudrecourt avec elle-même, tant à Baudrecourt qu'aux environs. L'acte, daté du jeudi après la fête de Sainte-Catherine 1387, est passé sous le sceau du tabellionnage de Mirecourt aux armes

de Lorraine. Cette pièce énumère les nombreuses acquisitions par lesquelles Jean de Baudricourt a fait de son domaine une importante seigneurie.

(Arch. nat., AB XIX 243, layette 143.)

III. Didier de « Monstruel » [Monthureux-sur-Saône], seigneur de Hardelmont, reconnaît être homme lige du duc de Lorraine pour divers biens situés à Hardelmont, Charmes et Mirecourt, et, de plus, pour la maison et ville de Baudricourt, que Jean de Baudricourt tenait.

(Bibl. nat., ms. fr. 4881, layette Charmes, nº 52.)

IV. « Joffrois de Baudrecourt, escuiers, filz Jehan de Baudrecourt, escuier, que fut, et demoiselle Agney de la Tour, femme au dit Joffrois, li quelle est licencié et auctorisié dou dit Joffrois, son mari, quant à ceu, ont recognu et confesséi... qu'il, pour eulx et pour lour hoirs, ont vendu et acquittei... à noble homme monseigneur Liébault de Baudrecourt, chevalier, frere au dit Joffrois..., tout ceu entierement que li dessus dis vendours ont... à cause dou dit Jehan de Baudrecourt, comme ceu que dame Lore de Heinnemont, meire à la dite demoiselle Agney, avait donnei au dis monseigneur Liébault et au dit Joffrois, c'est assavoir : en la fort maison de Baudrecourt, etc...; que lor est encheu de part ledit Jehan de Baudrecourt en la ville de Baudrecourt, on ban on finaige et territoire, en justices, en signorie haultes, baices et moyne, etc. » Cette vente est faite pour 112 francs d'or du roi de France. Ils supplient le duc de Lorraine et marquis et les autres seigneurs de qui ils tiennent les choses vendues en foi et en hommage de confirmer cette vente. Sceau du duc de son tabellionnage de Mirecourt (perdu), 28 mars 1393.

(Arch. nat., AB XIX 243, layette 143.)

V. Charles, duc de Lorraine et marquis, fait savoir que son amé et féal Liébaud de Baudrecourt, chevalier, a acquis de Geoffroy, dit le Moine de Baudrecourt, son frère, la part du dit Geoffroy dans la maison de Baudrecourt, dans la basse-cour, dans toutes les dépendances, dans tout ce que dame Laure de Hennemont avait donné au dit Geoffroy, et généralement tout ce que le dit Geoffroy possédait de la succession de feu Jean de Baudrecourt, leur père, par lettres passées sous le scel du tabellionnage de Mirecourt (voy. le numéro précédent). Comme ces biens meuvent en fief du duc, celui-ci, à la supplication de Liébaud,

et « pour contemplacion des boins et loyaulz services qu'il nous ait fait on temps passei et puet faire on temps advenir, » accorde son consentement. Donné le 1er septembre 1393.

(Original sur parchemin. Fragment de sceau enveloppé. Ibid.)

VI. « René, par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, per de France, duc de Bar et de Lorraine, conte de Prouvence, de Forcalquier et Pymont..., savoir faisons que aujourdh'huy est venu devers nous nostre amé et feal conseillier Robert de Baudricourt, chevalier, bailly de Chaumont, lequel nous a fait les foy et hommaige telle qu'il nous peut estre tenu par raison de ses places, forteresse, terre et seigneurie de Baudricourt, tenuz et mouvans de nous au regart de nostre duchié de Lorraine. A laquelle foy et homaige nous l'avons receu, sauf nostre droit et l'autruy, et lui avons enjoigné bailler son denombrement et adveu vers nostre court dedens temps deu. Si donnons en mandemens, par ces mesmes presentes, à nostre bailly de Vosges et autres noz officiers en nostre dit pais de Lorraine à qui il pourra appartenir, que, se, pour occasion de la dite foy et hommaige non faiz, les dites place et forteresse, terre et seigneurie de Baudricourt ou aucunes de ses appartenances avoit esté prinse ou saisie en nostre main, la lui mettez incontinent et sans delay à plaine delivrance... Donné à Velort, près Chinon, le 23º jour de may, l'an de grâce mil CCCC quarante et six.

Par le Roy, Ferry, monsieur de Lorraine, le tresorier d'Anjou et autres présens.

TOURNEVILLE. >

(Original sur parchemin. Fragments de sceau. Ibid.)

Il est donc bien établi que c'est de Baudricourt, en Vosges, que le capitaine de Vaucouleurs tirait son nom. Jean de Baudricourt, son grand-père, avait considérablement accru le domaine qu'il y possédait, et en avait formé une seigneurie qui, plus tard, devait être qualifiée de baronnie dans les titres des xvi° et xvii° siècles.

A la mort du maréchal de Baudricourt, survenue le 11 mai 1499, sa succession fut partagée entre les fils de sa sœur Jac-

<sup>1.</sup> Jean de Baudricourt, le futur maréchal de France, signe Baudry-court en 1465, 1468, 1469, et Baudricourt en 1473, 1480, 1484. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 222, Baudricourt; Arch. nat., AB XIX 243, layette 143.)

quette<sup>4</sup>, mariée à Henri de Lénoncourt, d'une part, et Marguerite<sup>2</sup> de Baudricourt, dame de Saxefontaine, également sœur germaine du maréchal.

La terre de Baudricourt échut aux Lénoncourt, la dame de Saxefontaine n'ayant eu que des filles, dont l'une, Catherine de Saint-Belin, avait épousé Jean d'Amboise et fut l'aïeule du célèbre Bussy d'Amboise.

Par actes des 29 septembre 1547, 23 et 28 décembre 1550, Henri, seigneur de Lénoncourt, comte de Nanteuil, petit-fils de Jacquette de Baudricourt, vendit « la terre, seigneurie, maison forte et domination de Baudrecourt » à son cousin germain messire François de Bassompierre, chevalier, seigneur dudit lieu, bailli de Vosges, et à dame Marguerite de Dommartin, sa femme. L'acte consacrant définitivement cette vente est scellé du scel du duc de Lorraine, de son tabellionnage de Mirecourt.

La maison de Bassompierre prit fort à cœur de perpétuer dans les Vosges le souvenir de ses illustres prédécesseurs. Elle alla même jusqu'à faire place dans sa généalogie à une prétendue héritière de Baudricourt qui lui aurait apporté cette terre. Constatons cet hommage et hâtons-nous de reconnaître que les Bassompierre se sont montrés les dignes successeurs de ceux dont ils se disaient les descendants.

Aussi le duc Léopold pouvait-il déclarer, par ses lettres patentes du 8 novembre 4749, que, « voulant perpétuer dans

- 1. Sur Jacquette de Baudricourt, voy. Histoire de Metz, t. VI, p. 223. Thierri de Lénoncourt, son fils, combattit vaillamment à la bataille de Nancy. Elle était demi-sœur, par Alarde de Chambley, sa mère, de Jeanne de Manonville, femme de Jean de Beauvau, sénéchal d'Anjou. (Titre du 17 mars 1459, v. st. Arch. dép. de la Moselle, G. 8, fol. 14 v. Original au château de Manonville.) La maison de Beauvau, encore existante, descend de cette sœur du maréchal de Baudricourt.
- 2. Cabinet des titres, vol. reliés 33092, p. 186, 15 octobre 1473; f. fr. 4881, layette *Choiseul*, pièce 68; ms. fr. 4883, layette *la Mothe et Clinchamps*, n° 1. Une autre sœur du maréchal, Bonne de Baudricourt, avait épousé Érard de Gumigny ou Gimnich, chevalier du Luxembourg; mais elle mourut sans postérité.
- 3. AB XIX 243, layette 143; copies, AB XIX 220, layette 23, anciennement 28.
- 4. Mémoires du maréchal de Bassompierre. Généalogie fabuleuse des Bassompierre sur parchemin avec blasons coloriés (Cabinet des titres, doss. bleus, au mot Bassompierre).

nos États le nom de Baudricourt, » et la terre de Baudricourt étant « une des plus considérables baronnies de nos États, possédée héréditairement par ledit sieur Jean-Claude de Bassompierre, terre de nom et d'armes, autant distinguée par l'illustration de deux maréchaux de France, qui l'ont possédée, que par son ancienneté, » le marquisat ainsi érigé aura pour armes « celles de la maison de Baudricourt, telles qu'elles sont figurées et blazonnées au bas des présentes, sçavoir : d'or au lion de sable armé, lampassé et couronné de gueules, avec la couronne de marquis 4. »

Après avoir démontré, pièces en main, l'origine vosgienne des Baudricourt, il convient de dresser un tableau des premiers degrés de la famille. On verra ces Vosgiens devenir dès la première génération, grâce à une alliance jusqu'ici ignorée, vassaux du duc de Bar dans le Barrois mouvant, et, par conséquent, arrière-vassaux du roi de France. Ce premier pas vers la monarchie nationale est aussitôt suivi d'un rapprochement beaucoup plus direct. Liébaud, sire de Baudricourt, épouse en 4389 Marguerite d'Aunoy, fille et sœur de secrétaires du roi, seigneurs de la Vaudoire près du château royal de Saint-Germain-en-Laye. Cette alliance vaut au sire de Baudricourt de figurer, en 4390, parmi les chambellans du roi. Dès lors, nous n'avons plus qu'à suivre les Baudricourt jusqu'à la haute fortune militaire qui vint, en 4488, couronner leur carrière et en marquer le terme.

Jean, seigneur de Baudricourt, qui forme le premier degré de la famille, s'est marié deux fois. Sa première femme, Jeanne

<sup>1.</sup> Arch. nat., AB XIX 220, layette 23, anciennement 28. Impr. à Nancy, chez Cusson, 1720, in-4°.

<sup>2.</sup> Pièces orig., vol. 222, Baudricourt, vol. 143, doss. 2833; Aunoy, pièce 29. — Cette pièce montre que le roi Charles VI avait fait à son secrétaire l'honneur de résider chez lui, à la Vaudaire, le 1<sup>er</sup> juin 1389, ainsi que les ducs de Touraine, de Bourbon et le sire de Coucy. Le duc de Bourgogne s'y trouvait aussi et y dina avec le roi. (Petit, Itinéraires..., p. 211.) Ces d'Aunoy, d'une famille de l'Île-de-France, portaient d'azur à trois rocs d'échiquier d'or. Jean d'Aunoy, le bailli de Chaumont, brisait, comme n'appartenant pas à la branche ainée, d'une bordure de gueules. (Ms. fr. 10469, fol. 20.) Liébaud était veuf, en premières noces, d'Isabelle de Malgrey, d'une famille du comté de Chiny.

(de Dombasle<sup>4</sup>, suivant Mathieu Husson), lui donna deux fils, Liébaud et Geoffroy, dit le Moine; mais, dès l'an 43642, il était remarié à Laure de Hennemont, dame de Chaumont-sur-Aire, veuve d'un chevalier nommé Baudoin de la Tour-en-Voivre. C'est, à ce qu'il semble, cette alliance qui a attiré les Baudricourt dans l'orbite des ducs de Bar. La seigneurie de Chaumontsur-Aire<sup>3</sup> était en Barrois mouvant, tout près de la frontière du royaume. Laure de Hennemont apporta à Jean de Baudricourt, son second mari, cette seigneurie, qu'elle possédait en douaire, et qui resta dans leur postérité par le mariage d'Agnès de la Tour-en-Voivre, fille de Laure, avec Geoffroy le Moine de Baudricourt, fils de Jean. Les Baudricourt s'établirent ainsi dans l'entourage du duc de Bar, beau-frère de Charles V. Ils y firent assez bonne figure, car on trouve, dès le 20 février 4368, Jean de Baudricourt commandant à Étain pour le duc de Bar, et ce prince lui donna une marque de haute faveur en lui confiant la garde, en son nom, de la cité de Verdun. Il exerçait ces importantes fonctions l'an 4373 et les années suivantes 4. Dans l'intervalle, on trouve Jean de Baudricourt dans le corps d'armée que le comte de Ligny et de Saint-Paul conduisit, en 4374, contre le duc de Juliers pour le service du duc de Brabant, oncle du roi de France et de la duchesse de Bar.

Baudricourt fut pris à la bataille de Baswiller. Quelques années plus tard, il donna quittance au duc de Brabant pour les dommages qu'il avait subis par le fait de sa captivité. C'est à la suite de cette lointaine expédition qu'on rencontre, pour la première fois, dans la sigillographie le lion de Baudricourt.

Tels furent les débuts de cette race de soldats.

- 1. Les Dombasle, branche des comtes de Salm, possédaient des terres à Baudricourt dès l'an 1343. (AB XIX 243, layette 143.)
- 2. Il dit « son fillastre » l'enfant de Baudoin, frère de Jean, sire de la Tour-en-Voivre, chevalier en 1364. (Inventaire des archives du roi de France à Metz, 1° registre, n° 876.) Laure vivait en 1343 avec son premier mari. (Revue historique nobiliaire, 1873, p. 279. Cf. Clouet, Hist. de Verdun, t. III, p. 307, note.)
- 3. Cette seigneurie appartenait déjà aux La Tour-en-Voivre en novembre 1262. (Ms. fr. 4880, layette Bar-Signeulles, n° 16.)
  - 4. Clouet, Hist. de Verdun, t. III, p. 306, note; 307, note; 355 à 360.
- 5. Archives générales du royaume à Bruxelles, Chartes des ducs de Brabant; Raadt, Sceaux armoriés, t. I, p. 210.

Les descendants de Jean sont, comme lui, mêlés aux événements militaires de leur temps. Liébaud est pris au château de Solgne, en 4372<sup>4</sup>, en guerroyant contre les Messins. Il fut depuis gouverneur du marquisat de Pont-à-Mousson. Geoffroy le Moine, son frère, servait la France en 4383, parmi les écuyers de la compagnie du duc de Lorraine, contre les Anglais<sup>2</sup>. Robert de Baudricourt, fils de Liébaud, est le célèbre capitaine de Vaucouleurs. Enfin Jean, deuxième du nom, fils de Robert, est le premier Lorrain qui eut l'honneur de porter le bâton de maréchal de France.

Avant de parvenir à cette haute fortune, il avait, lors de la conquête de la Lorraine par Charles le Téméraire, en 1475, vu sa terre de Baudricourt confisquée par le duc de Bourgogne, « son ennemi<sup>3</sup>. »

En terminant cette esquisse, il convient d'insister sur un point jusqu'ici trop peu mis en lumière.

Avant d'être appelé par Charles VII au poste de bailli de Chaumont, le 17 octobre 1437<sup>4</sup>, Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, était fort en faveur auprès de René d'Anjou. Ce prince l'avait fait son conseiller et chambellan et paraît l'avoir armé chevalier entre le 18 décembre 1428 et le 14 mai 1430<sup>3</sup>. Baudricourt exerçait effectivement les fonctions de conseiller du roi René, comme on le voit par les titres suivants :

- 1. Hist. de Metz, t. IV, p. 272.
- 2. Ms. Clairambault 1202, page 143.
- 3. AB XIX 228, layette 69, anciennement 76. Doullens, pénultième jour de juillet 1475 (copie). Comp. Lepage, Commentaires, p. 55, n.
- 4. Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, novembre 1902, p. 260.

   On pourrait trouver bien tardive la nomination de Baudricourt au poste de bailli de Chaumont. Mais le titulaire, Jean d'Aunoy, vivait encore. D'ailleurs, dès le 8 avril 1434 après Pâques, un acte passé sous le scel royal de la prévôté de Vaucouleurs donne à Robert de Baudricourt la qualité de « cappitaine et gouverneur pour le roy monseigneur ou baillage de Chaumont. » (Archives de Clervaux à Metz; original.) Par cette extension de pouvoirs, Charles VII avait sans doute voulu récompenser les services du capitaine de Vaucouleurs, sans porter atteinte aux droits de son fidèle bailli de Chaumont, Jean d'Aunoy.
- 5. Il était encore écuyer le 18 décembre 1428. (Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. 232.) Il était chevalier le 14 mai 1430. (F. de Chanteau, le Château de Montbras, p. 117.)

Dijon, 4 mai 1436 (arch. de Condé, à Chantilly). — Verdun, 24 novembre 1436 (Clouet, Histoire de Verdun, I, 414, 415). — Bar-le-Duc, 24 février 1437 (n. st.) (arch. de Meurthe-et-Moselle, layette Foug., I, pièce 34). C'est dans cet acte que René d'Anjou dit Robert de Baudricourt son amé et féal chevalier, conseiller et chambellan.

Sa nomination au poste de bailli de Chaumont ne change en rien sa situation vis-à-vis du duc de Bar.

Les 3 mars, 11 et 26 juin 1445, on voit le bailli de Chaumont contresigner, comme conseiller, les lettres patentes de René d'Anjou. On a vu plus haut que, dans l'acte de foi et hommage du 23 mai 1446 rendu à René d'Anjou, duc de Lorraine, Robert de Baudricourt est, en même temps, désigné comme conseiller de René et comme bailli de Chaumont. Il en est de même dans un acte de René d'Anjou, daté de Carentan, le 25 mai 1450, où il est dit conseiller et chambellan'.

Liébaud, Robert et Jean de Baudricourt furent de père en fils capitaines de Foug pour les ducs de Bar; le dernier, Jean, est dit, le 5 octobre 1456, « especial serviteur » de René d'Anjou<sup>2</sup>.

Aussi le nom de Baudricourt est-ll resté en grand honneur dans le pays de Vosges.

Les guerres qui, pendant le xvn° siècle, ont désolé la Lorraine n'ont pas épargné la maison forte des Baudricourt. Elles en ont fait un amas de ruines³. Et, si l'on songe aux origines lointaines qui rattachent au village de Baudricourt la famille de Victor Hugo, ne doit-on pas se demander si ces souvenirs de gloire et le contraste lamentable des misères de la guerre ne sont pas entrés pour quelque chose dans les éléments heurtés d'où jaillit l'âme d'un grand poète?

Comte M. DE PANGE.

<sup>1.</sup> Arch. de Meurthe-et-Moselle, layette Foug., I, p. 34.

<sup>2.</sup> Bibl. nat., Pièces orig., vol. 222, Baudricourt.

<sup>3. «</sup> Le château du seigneur à présent réduit en ruines, avec ses fossez tout autour, avec un jardin à présent en nature de pré. » (AB XIX, 219, layette 21, anciennement 26.) « Audit Baudricourt est la place d'un ancien chatteau, lequel est actuellement valé et démolit. » (Ibid., 221, layette 29.) « Le château aiant été ruiné et démoli entièrement pendant le malheur des guerres. » (Ibid., liasse 30.)

# TROIS PRINCES DE CONDÉ

#### A CHANTILLY.

Deux beaux livres viennent de paraître, apportant, chacun en son genre, d'importantes contributions à l'histoire de Chantilly et de ses illustres créateurs. Dans l'un¹, M<sup>mo</sup> la comtesse Berthe de Clinchamp a retracé les fastes du château depuis le xv° siècle et consigné les souvenirs qui s'y conservent pieusement du dernier héritier des Condés. Dans l'autre², M. Gustave Macon, désigné par M. le duc d'Aumale pour être le conservateur adjoint du Musée, a réuni tout ce que les archives confiées à ses soins depuis près de vingt ans peuvent fournir pour l'histoire du château lui-même en ses divers états et surtout de sa décoration². Le livre de M. Macon implique la promesse d'une étude complète sur Chantilly et sur ses possesseurs successifs; nous avons même l'espoir que, déjà préparé en partie et mené avec autant d'activité que de compétence, ce grand travail viendra avant long-

- 1. Chantilly, 1485-1897; les d'Orgemont, les Montmorency, les Condé, le duc d'Aumale; avec portraits et vues. Chez Hachette et C'e, 1902.
- 2. Les Arts dans la maison de Condé. A la librairie de la revue l'Art ancien et moderne, 1903. Cent portraits et héliogravures dans le texte et hors texte.
- 3. Dans une étude précédente sur les Architectes de Chantilly au XVI<sup>o</sup> siècle (extrait des Mémoires du Comité archéologique de Senlis, 1900), dont il a été rendu compte ici même (Annuatre-Bulletin de 1901, p. 129-130), M. Macon avait restitué les dates de la construction du château par le connétable Anne et le nom de l'architecte, Pierre Chambiges, très employé par le roi François I<sup>or</sup>. Depuis, en 1902, il a consacré une étude spéciale à l'Historique des édifices du culte à Chantilly (extrait des mêmes Mémoires), c'est-à-dire aux oratoires du château, aux sept chapelles élevées par le connétable sur certains points du voisinage immédiat, à l'église paroissiale créée sur l'ordre du grand Condé, et à l'hospice qui porte le nom de cette illustre race.

temps prendre place à côté du monument consacré aux Condés par le prince à qui nous devons le Chantilly moderne. Aussi les notes que je présente ici à mes confrères de la Société ne tendent-elles ni à devancer l'œuvre prochainement attendue, ni à revenir sur ce qui a été dit, et très bien dit, par M<sup>me</sup> la comtesse de Clinchamp ou par M. Macon, mais seulement à exposer avec quelque précision, d'après les documents mêmes, et en une sorte d'abrégé chronologique, je dirais presque un livre de raison, comment une série d'événements politiques se succédant les uns aux autres, — guerres de religion au xvr siècle, guerres européennes au xvn°, avènement de la branche ainée de Bourbon au trône vacant par l'assassinat du dernier Valois, fin tragique de l'héritier des connétables de Montmorency, deux minorités, deux régences, un grand règne enfin, — fit peu à peu, en trois générations, la fortune, la grandeur, l'illustration de la branche cadette de Bourbon; comment ensuite deux autres princes de Condé, le Héros et son fils, — je ne dois pas aller plus loin, — s'attachèrent avec une passion toujours croissante à la formation, l'agrandissement et l'embellissement de ce domaine de Chantilly qui, grâce à eux et à leurs héritiers, devint un des joyaux de la France, et est rentré aujourd'hui dans le patrimoine national de par la généreuse volonté du dernier possesseur.

Le cadre sera à peu près celui dans lequel Saint-Simon a fait tenir les pages consacrées par lui à la « progression de la fortune des Condés, » et plus particulièrement à celui de ces princes qui mourut en 4709 après avoir beaucoup ajouté à l'œuvre du Héros, son père, et avoir préparé celle de son petitfils, le duc de Bourbon du règne suivant.

Une grande partie des documents sera empruntée au lot de pièces de premier ordre, presque toutes originales, que les premiers créateurs des Archives nationales avaient prélevé, depuis la Révolution, sur les papiers confisqués de la maison de Condé, en les répartissant, à raison de leur « importance historique, » dans les cartons dits des Rois ou Monuments historiques, dans la série Papiers des Princes<sup>2</sup>, et ailleurs encore.

<sup>1.</sup> Kd. nouvelle, t. XVII (sous presse), p. 230-278.

<sup>2.</sup> Inventaire méthodique de 1871, p. 637-638.

La dispersion de ces pièces, faite d'ailleurs sans grande méthode et sans ordre rationnel, a empêché qu'elles ne revinssent au Trésor de Chantilly lorsque l'ensemble de celui-ci fut retiré des Papiers séquestrés et rendu aux Bourbons le 8 juin 4844.

I.

#### LES DEUX PREMIERS PRINCES DE CONDÉ.

Descendant de saint Louis au neuvième degré, septième fils du duc de Vendôme mort en 1538 avec un très mince patrimoine à partager entre treize enfants, frère cadet du duc Antoine qui devint roi de Navarre par son mariage avec Jeanne d'Albret, et des deux comtes d'Enghien morts prématurément alors qu'ils semblaient l'un et l'autre appelés à de hautes destinées, Louis de Bourbon (1530-1569), le premier de cette race qui prit le titre de Condé, n'avait à compter ni sur la richesse, ni sur la faveur, tout étant perdu pour eux depuis la rébellion du connétable de Bourbon<sup>2</sup>.

Il avait sept ans lorsque son père mourut; son oncle, le premier cardinal de Bourbon, archevêque de Rouen, le prétendu Charles X des ligueurs, lui fut donné comme tuteur. Arrivé à l'âge d'action, et ne pouvant entrer dans le parti de Guise, Louis Monsieur de Bourbon, comme on l'appelait alors, se jeta dans la faction adverse, celle des Montmorency et des Châtillon; c'est sans doute à eux qu'il dut un emploi de gentilhomme de la chambre du roi, avec douze cents livres de gages, en 4550, et, l'année suivante, il épousa une de leurs parentes, Léonor de Roye, dans des conditions qui n'amélioraient guère sa fortune de cadet<sup>3</sup>. Au même temps, il débuta dans les armées et gagna

- 1. Elles avaient servi à André du Chesne, puis aux historiens du siècle suivant, Pinard, Désormeaux, aux continuateurs du P. Anselme, etc.
- 2. Le tableau des générations précèdentes depuis saint Louis et le xur siècle n'est plus à refaire après celui qui ouvre l'Histoire des princes de Condé.
- 3. Léonor de Roye, que Louis de Bourbon épousa par contrat du 22 juin 1551 (Arch. nat., K 538, n° 30; Histoire des princes de Condé, tome I, p. 340-341), à Nizy-le-Châtel, en Vermandois, était petite-fille

198 SOCIÉTÉ

vaillamment le commandement d'une compagnie d'ordonnance, mais sans obtenir le gouvernement de Picardie, qu'il visait dès lors.

C'est en 4556 ou 4557 qu'on le voit, pour la première fois, prendre le titre de prince de Condé, non point de la terre de ce nom sise en Hainaut, comme bien des historiens l'ont cru, mais de Condé-en-Brie<sup>4</sup>, petit fief noble dans la vallée du Surmelin, avec justice haute, moyenne et basse, qui lui venait de son père, et non de sa femme, comme l'ont dit certains auteurs<sup>2</sup>.

En 4557, la mort de son frère le comte d'Enghien, tué à la bataille de Saint-Quentin, lui sit revenir ce nom déjà illustré par un autre frère, le vainqueur de Cérisoles, mais non la terre<sup>3</sup>. Dans la même année, le roi Henri II lui donna la charge,

d'une sœur du connétable Anne de Montmorency remariée en secondes noces avec le maréchal de Coligny, et de qui étaient issus les trois célèbres frères Coligny, Andelot, Châtillon. Quoique n'ayant pas de frère, Léonor n'apportait en dot que six mille livres de rente, et autant à venir après la mort de ses parents, mais sans aucun droit à leur succession s'ils laissaient un fils, et, au cas contraire, un cadet des enfants de Condé serait obligé de relever le nom de Roye et d'en écarteler les armoiries avec celles de Bourbon. Cette clause ne s'exécuta point, et le nom passa aux La Rochefoucauld. Le douaire de M<sup>11</sup> de Roye devait être de quatre mille livres de rente, assignées sur Condé-en-Brie et la Ferté-sous-Jouarre.

- 1. Aujourd'hui chef-lieu de canton du département de l'Aisne, à 15 kil. de Château-Thierry.
- 2. Cette origine du nom, si longtemps discutée, semble prouvée par les documents produits, il y a un peu plus de trente ans, dans les Annales de la Société historique de Château-Thierry, année 1869, p. 58-73, et, avant que ne parût cette étude locale, M. le duc d'Aumale avait incliné dans le même sens (Princes de Condé, tome I, p. 338-341). De plus, on verra ci-après, p. 200, note, une affirmation probante dans deux textes de l'année 1564 dressés par les notaires du pays même. Condé-en-Brie était un propre des Bourbons venu, comme Enghien, du mariage de François, duc de Vendôme, avec l'héritière de Luxembourg, et, dans le contrat de mariage avec Léonor de Roye en 1551, il est rapporté que notre Louis avait eu en partage, de la succession de son père, les terres de la Ferté-sous-Jouarre, de Condé-en-Brie, d'Ailly-sur-Noye, de Sourdon, etc. Cf. L. Courajod, Recherches sur l'industrie dans la vallée du Surmelin (1868), p. 73 et 77-78. Condé-en-Brie n'était nullement une principauté.
- 3. Enghien, première baronnie du Hainaut, entre Mons et Bruxelles, avait été apporté aux Bourbon-Vendôme par la même Marie de Luxembourg (1487). Voyez ci-après, p. 201.

peu considérable alors, paraît-il, de colonel général de l'infanterie par delà les monts, c'est-à-dire en Piémont; mais, avec son médiocre patrimoine et une simple pension de quatre mille livres, il faisait toujours une très mince figure, puisque, ayant besoin d'un millier d'écus, ce fut sa belle-mère, M<sup>mo</sup> de Roye, qui les emprunta pour lui au connétable de Montmorency.

En 4560, les événements qui commençaient à partager la France en deux grandes factions l'amenèrent à rejoindre son frère Navarre dans les rangs du protestantisme et à en prendre avec lui la direction<sup>3</sup>. Depuis lors, à chaque intervalle de pacification entre les guerres de religion, il eut sa part des libéralités royales: ainsi, en 4564<sup>4</sup>, le gouvernement de Picardie, qu'il convoitait depuis des années, mais dont la guerre ne le laissa jouir que par intermittences.

Il perdit sa femme le 23 juillet 45645, à Condé; douze jours auparavant, la maréchale de Saint-André (Lustrac), foliement éprise de lui au dire de Brantôme, venait de lui céder en pur don la terre de Vallery et le château si merveilleusement construit et décoré par son mari 6. « Jamais grande emperière ou reine, dit

- 1. Quittance du 30 septembre 1559 : Musée des Archives nationales, n° 650; série des Rois, carton K 92, n° 35.
  - 2. Histoire des princes de Condé, tome I, p. 85; cf. p. 65.
- 3. Œuvres de Brantôme, tome IV, p. 337-353; Haag, la France protestante, éd. nouvelle, tome II, col. 1038-1066; Mémoires de Condé, par Secousse et Lenglet du Fresnoy (1743).
  - 4. Registres du parlement, X<sup>1</sup> × 8624, fol. 169.
- 5. Sur cette mort, voyez les pièces imprimées du temps que possède la Bibliothèque nationale, Ln<sup>27</sup> 4665-4667.
- 6. Article de M. Clément-Simon, dans la Revue des Questions historiques, janvier 1896. L'acte est transcrit dans le registre des Insinuations au Châtelet coté Y 105, fol. 183. La donation s'y couvrait de ce voile de bienséance : « En contemplation du grand honneur que madite dame auroit reçu par l'alliance qui auroit été commencée à pourparier entre Mgr Henri de Bourbon, marquis de Conti et fils ainé de très haut et très puissant prince Messire Louis de Bourbon, prince de Condé, et de très haute et très puissante princesse Léonor de Roye, son épouse, d'une part, et défunte damoiselle Catherine d'Albon, fille unique dudit feu seigneur maréchal et de ladite de Lustrac, d'autre, laquelle alliance n'auroit pu prendre sa perfection au moyen du trépas de ladite d'Albon, et aussi des grands plaisirs qu'elle a reçus et reçoit journellement desdits seigneurs prince et princesse, et qu'elle répute ledit seigneur marquis

200 SOCIÉTÉ

Brantôme, n'eût voulu user de pareille libéralité. » Vallery ne rapportait alors que six ou sept mille livres, mais était effectivement une résidence princière; les Condés la conservèrent jusqu'au milieu du xviii siècle, et même y firent leur sépulture de famille.

Cette générosité d'une amie trop passionnée n'empêcha point celui qui en était l'objet de se remarier dès l'année suivante, 8 novembre 4565, avec Françoise d'Orléans-Rothelin et Longue-ville, fille posthume du duc mort en 4548 et d'une Rohan-Gyé: dot moins médiocre, à laquelle le roi Charles IX, selon Désormeaux, ajouta cent mille livres<sup>3</sup>. D'ailleurs, tout ce qui venait de cette seconde alliance passa au fils qui en naquit, tige du rameau de Bourbon-Soissons.

Louis de Bourbon mourut prématurément le 13 mars 4569,

comme pour son fils, attendu l'alliance commencée entre lui et ladite damoiselle d'Albon, et que ainsi lui platt... » Outre le comté de Vallery, la donation comprenait Brannay et Villethierry. Elle était essentiellement irrévocable, et le donataire entrait tout de suite en possession, à la seule charge de payer ce qui pouvait rester dû sur l'acquisition faite par le feu maréchal. — Par une toute pareille donation du même jour, et dans les mêmes termes, la maréchale transportait au prince les terres et seigneuries de Laas, Courcy et Escrennes données au maréchal par la dame de Sallezard ou Salazar. Ces donations étaient passées dans « le châtel de Condé, duquel ledit seigneur prince porte le titre. »

- 1. Œuvres, tome V, p. 30-31.
- 2. C'est là que fut dressé, en mai 1576, l'édit de pacification qui fit rétrograder en Lorraine les rettres amenés par le deuxième Condé.
- 3. Arch. nat., K 538, n° 35. Françoise d'Orléans renonçait à toute succession de ses parents, mais apportait en dot : 1° la seigneurie de Louhans et quatre autres en Bourgogne, dont Château-Chinon, Noyers et Lormes; 2° quelques droits de son père sur les prévôtés de Buxy et de Saint-Gengoux, sur la terre de Passy-sur-Marne et sur la recette du Mâconnais (ces premiers articles devant représenter au juste dix mille livres de rente); 3° certains droits à faire valoir sur la ville de Baugency, que François I° s'était appropriée, droits évalués à cent dix mille livres, et sur le reliquat d'une somme de cinquante mille livres tournois donnée au duc son père pour sa rançon après la journée de Saint-Quentin; 4° les droits de douaire et d'usufruit de sa mère la duchesse sur le bien de Jean de Bourbon, comte d'Enghien, frère de M. de Condé et premier mari de cette dame. Un douaire de six mille livres était assuré à la future épouse sur Vallery, Condé, Nizy ou la Ferté-sous-Jouarre.

assassiné à la fin du combat de Jarnac. C'est pour lui que le nom d'Enghien, avec un titre ducal, fut transféré du Hainaut au Perche, sur la terre de Nogent-le-Rotrou, qui lui était revenue depuis la mort de son frère tué à la bataille de Saint-Quentin<sup>2</sup>. Selon un historien local<sup>3</sup>, il faudrait faire remonter les lettres d'érection à l'an 4560 (d'autres disent 4566 ou 4567), et elles auraient été ratifiées seulement sous Henri III; plus probablement n'eurent-elles jamais d'enregistrement au parlement, et c'est pourquoi on n'en connaît ni le texte ni la date exacte. Ainsi pensait Désormeaux, l'historien des Bourbons<sup>4</sup>. Souhaitons que cette obscurité sur l'origine d'un titre illustre soit dissipée par M. Macon à l'aide des documents de Chantilly.

Quant à la terre de Condé-en-Brie, elle demeura à Françoise de Longueville, puis passa à son fils le premier comte de Soissons, ensuite aux Savoie-Carignan, fut confisquée en 4744 avec les autres biens que ces princes avaient sur le sol français, et échoua finalement aux mains du diplomate-académicien Jean-François Leriget de la Faye, qui fut secrétaire du duc de Bourbon et est surtout connu pour avoir administré une bastonnade à Jean-Baptiste Rousseau. Il fit décorer le château par Servandoni et Oudry.

De la première femme, Léonor de Roye, il restait trois fils: l'ainé, Henri, qui va suivre; un second, qui fut prince de Conti et vécut jusqu'en 4644, mais ne fit pas souche; un troisième, connu dans l'histoire sous le nom de « M. le cardinal de Bourbon le jeune, » beaucoup moins célèbre que son oncle et homonyme.

Henri de Bourbon n'avait pas encore dix-huit ans accomplis à la mort de son père, et néanmoins les Réformés le proclamèrent aussitôt pour leur chef, conjointement avec son cousin Henri de Navarre, encore plus jeune<sup>8</sup>; ils continuèrent égale-

- 1. Princes de Condé, tome I, p. 283-284.
- 2. J'ai dit que Marie de Luxembourg avait apporté Enghien dans la maison de Bourbon-Vendôme à la fin du xv siècle; Nogent-le-Rotrou leur appartenait depuis 1518, venant encore du même mariage.
  - 3. Gouverneur, Essais historiques sur le Perche (1882), p. 90 et 119-122.
  - 4. Histoire de la maison de Bourbon, tome IV, p. 158.
- 5. Œuvres de Brantôme, tome IV, p. 353-361; la France protestante, tome II, col. 1066-1081.

ment à l'appeler, dans le langage courant, « Monsieur le Prince<sup>1</sup>. » Son premier soin, preuve encore d'un singulier dénûment, fut d'engager aux mains de la reine d'Angleterre le seul bien qu'il eût de disponible, des bagues et des pierreries<sup>2</sup>. Promptement, sa tante paternelle Jeanne d'Albret le maria avec une fille du premier duc de Nevers et d'une sœur du premier Condé, cette Marie de Clèves qui fut, dit-on, la seule passion d'Henri d'Anjou, et dont la sœur ainée venait d'épouser le duc Henri de Guise<sup>3</sup>.

Marie de Clèves, comme Monsieur le Prince, professait la religion calviniste. Leur mariage fut d'abord consacré par un ministre protestant, en juillet 4572; mais, le mois suivant, survint la Saint-Barthélemy : après avoir résisté aux plus atroces menaces de Charles IX, les deux jeunes époux se résignèrent à abjurer, le 29 septembre, et, comme conséquence, ils sollicitèrent du saint-siège les dispenses nécessaires pour recevoir une consécration nouvelle selon le rite catholique. Ce fut le tuteur et oncle de Condé, Charles, cardinal de Bourbon<sup>4</sup>, qui y procéda le 4 décembre, en son abbaye de Saint-Germain-des-Prés<sup>5</sup>. Marie de Clèves mourut deux ans plus tard, le 30 octobre 4574, en accouchant d'une fille, qui vécut vingt et un ans sans alliance.

Une fois libre, Condé était allé protester à Strasbourg contre la violence qui venait de lui être faite, ainsi qu'à Madame la Princesse. Aussi l'assemblée des Réformés réunie à Millau le proclama-t-elle, comme jadis son père, « chef et gouverneur général des églises de France, » titre qui fut changé, l'année suivante, en celui de « protecteur de l'association du clergé et des catholiques paisibles avec les églises réformées. » De Strasbourg, il était passé en Allemagne, pour

- 1. Mémoires de Saint-Simon, éd. nouvelle, tome XVII, p. 278-281, etc.
- 2. Princes de Condé, tome II, p. 89-90.
- 3. Voyez le livre du feu comte de la Ferrière Intitulé: Amour mondain et amour mystique, et un article de M. Baguenault de Puchesse, dans la Revue des Questions historiques, octobre 1888, p. 564-571.
  - 4. Ci-dessus, p. 197.
- 5. Arch. nat., K 538, n° 50; texte imprimé des dispenses et de l'acte de célébration : Bibl. nat., Ln<sup>27</sup> 4668; *Histoire des princes de Condé*, tome II, p. 105-106.
  - 6. Vers la Pâques de 1574.

essayer de lever une armée de reitres<sup>4</sup>; c'est pendant cette absence que Madame la Princesse mourut en reconnaissant qu'il était « le prince le plus généreux de la France, mais le plus jaloux de la terre<sup>2</sup>. »

Une date seulement à relever dans la courte durée de cette union: le 2 septembre 4573³, Charles IX voulut bien que le gouvernement de Picardie, vacant par la mort du duc de Longueville, qui l'avait depuis 4569⁴, revint à son neveu Monsieur le Prince; mais celui-ci ne put en jouir que rarement, comme jadis son père, et c'est ainsi qu'il voulut profiter du cinquième édit de pacification, en mai 4576, pour faire confirmer ses pouvoirs. En même temps, il lui fut attribué une gratification ou « récompense » de cinq cent mille livres ³; son historien dit qu'il ne toucha point cette somme et n'eut pas davantage que par le passé la jouissance du gouvernement.

Dix ans plus tard, après une longue période de campagnes et de guerres civiles que je n'ai pas besoin de rappeler, il contracta un nouveau mariage à la Rochelle, le 22 janvier 4586, avec la vaillante héroine Charlotte-Catherine de la Trémoille, dont la mère était Jeanne de Montmorency, et qui se fit protestante pour unir plus étroitement sa destinée à celle de Monsieur le Prince. Elle ne lui apportait en dot que vingt mille écus comptant et une rente de quatre mille livres, au capital de cent

- 1. Il se trouvait, disait alors Pierre de l'Estoile (tome I, p. 22 et 33), c tellement réduit au petit pied, qu'il est bien empêché de vivre, non-obstant lesquelles traverses il ne diminue rien de son grand cœur, se promettant toujours bonne issue de ses affaires. »
- 2. Ibidem, p. 29-30. L'absent était surtout préoccupé de ne pas laisser en des mains hostiles l'enfant qui venait de naître, héritière de tous les biens de sa mère.
- 3. Reg. du parlement, X14 8630, foi. 500. Les services du prince sont rappelés dans ces provisions.
  - 4. Ibidem, reg. 8628, fol. 226 et 270.
  - 5. *Ibidem*, reg. 8633, fol. 61.
- 6. En août 1576, selon P. de l'Estoile (tome I, p. 150), Henri de Béarn cut voulu le remarier avec sa sœur Catherine, qui devint bien plus tard duchesse de Bar.
- 7. Princes de Condé, tome II, p. 153-155; Jeanne de Montmorency, duchesse de la Trémoille, et sa fille, par M. le duc de la Trémoîlle notre confrère (1895); le Cabinet historique, année 1860, 2° partie, p. 151.

mille livres, mais ne renonçait pas à l'héritage de ses parents. Une lettre d'Henri III, jointe au contrat<sup>1</sup>, témoigne du dépit de ce roi de n'avoir pas été préalablement consulté et explique qu'il n'ait pas jugé à propos de faire la gratification d'usage?. Le douaire était fixé à dix mille livres de rente, avec jouissance du château de Muret, en Soissonnais<sup>8</sup>. Deux ans seulement s'étaient écoulés depuis ce mariage, une seule fille en était issue<sup>4</sup>, et Madame la Princesse se trouvait au quatrième mois d'une nouvelle grossesse, lorsqu'une mort subite, et par conséquent suspecte, lui enleva son mari, le 5 mars 4588, dans leur résidence ordinaire de Saint-Jean-d'Angely<sup>5</sup>. Henri de Navarre, dont le prochain avenement à la couronne de France eût certainement ouvert à son compagnon d'armes l'accès des grandeurs et de la fortune, fit faire l'inventaire des biens meubles trouvés alors dans les deux châteaux de Saint-Jean-d'Angely et de Taillebourg 6. Ce document révèle une véritable pénurie de ressources: presque tous les joyaux avaient été engagés pour four-

- 1. Arch. nat., K 538, n° 75 et 76 (expédition originale). Un vidimé de 1588 est dans les archives de la maison de la Trémoïlle; la princesse de Condé n'eut définitivement en partage que vingt-six mille livres de rente.
- 2. Les futurs époux promettent de solenniser le mariage « le plus tôt que faire se pourra, si Dieu et son Église s'y accordent, ce que S. M. sera très humblement suppliée d'avoir agréable, et pour les grands et recommandables services qui ont été faits à cette couronne par les prédécesseurs desdits futurs conjoints, aussi pour la proximité et lignage dont ledit seigneur prince lui attouche, de le gratifier ainsi qu'ont accoutumé les devanciers rois quand il a été question du mariage des princes de leur sang. »
- 3. La procuration donnée par M<sup>m</sup> de la Trémoïlle à son fils contient ces considérants : « Ce mariage est le plus grand, ie plus noble et le plus honorable parti qui sauroit jamais advenir à notredite fille et à toute la maison et famille de la Trémoïlle. » Dans sa procuration, M. de Montmorency, oncle maternel de l'épousée, « remercie Mgr le Prince d'une si grande faveur, qu'il estime au plus grand heur que pourroit arriver à sa nièce et à tous ceux à qui elle appartient. »
  - 4. Elle épousa en 1606 le prince d'Orange.
  - 5. Imprimés du temps, à la Bibliothèque nationale, Ln<sup>27</sup> 4669-4670.
- 6. Revue des Sociétés savantes, année 1875, 1<sup>er</sup> semestre, p. 135-152. Saint-Jean-d'Angely avait été concédé à Condé, comme place de sûreté et résidence, par la paix de Poitiers, 17 septembre 1577. Taillebourg venait des La Trémoïlle.

nir aux dépenses de la guerre civile; mais le Béarnais ne manqua pas aux obligations que lui imposaient vingt années de vie et de combats en commun: il soutint la veuve de son cousin au cours d'une longue et odieuse procédure contre ses beaux-frères Conti et Soissons, et fit reconnaître la légitimité du fils posthume né le 4er septembre suivant.

#### II.

### Monsieur le Prince Henri II.

Ce fils, Henri II de Bourbon, le troisième prince de Condé et le premier du nom qui ait possédé Chantilly<sup>2</sup>, entrait dans le monde avec dix ou douze mille livres de rente, dit-on<sup>3</sup>. Henri IV le reconnut pour premier prince du sang<sup>4</sup> et pour

- 1. La procédure en désaveu ne fut close qu'en 1596, par le parlement de Paris.
- 2. Histoire des princes de Condé, tomes III et IV; Écrits inédits de Saint-Simon, tome V, p. 163 et 169-178; article du R. P. Chérot, dans les Études du 15 octobre 1892; notice nécrologique de Condé dans la Gazette de 1646, p. 1229-1233; sa notice dans la Chronologie militaire de Pinard, tome I, p. 393-403; autre notice, par J. Le Laboureur, dans le ms. Clairembault 641, fol. 31 et 33, et dans les Mémoires de Castelnau, tome II; sa Naissance et vie, par Fiesbrun: Bibl. nat., Ln<sup>27</sup> 4684; son oraison sunèbre, par le P. Bourdaloue, prononcée dans l'église des Grands-Jésuites en 1683, et autres oraisons sunèbres et éloges: Bibl. nat., Ln<sup>27</sup> 4673-4683.
- 3. Assertion encore répétée en 1686 par l'annotateur des Mémoires de Sourches, tome II, p. 77, note 2. La correspondance de Madame la Princesse douairière, reproduite dans le tome II de l'Histoire des princes de Condé, p. 433-438, prouve que ce dénûment était bien réel : elle se plaint au connétable de Montmorency, et au roi lui-même, que la suppression de quatre mille écus opérée par Rosny sur la pension du jeune prince la mette dans l'impossibilité de conserver leurs serviteurs. « Il ne m'est possible, dit-elle, de subsister à douze mille écus, ou bien il faut chasser la moitié de ceux qui sont en la maison de mon fils, n'ayant aucun moyen de son chef... J'ai, jusques à cette heure, employé le mien afin que sa maison se soutienne honorablement. »
- 4. Le cardinal de Bourbon, oncle de Condé, avait été reconnu en cette qualité par Henri III (1588); mais le roi de Navarre primait tous les autres Bourbons comme ainé, et il ne cessa de se qualifier premier prince du sang que pour succéder à Henri III.

héritier présomptif de la couronne<sup>4</sup>, le fit élever sous sa surveillance directe et convertir au catholicisme<sup>2</sup>, lui confia tout aussitôt l'important gouvernement de Guyenne<sup>3</sup>, lui abandonna vers 1605 les deniers à provenir de la recherche des abus et malversations commis depuis trente ans au détriment du domaine royal<sup>4</sup>, et, enfin, le 4<sup>ex</sup> février 1607, le gratifia d'une pension de quatre-vingt mille livres<sup>3</sup>. Son mariage fut un roman politique, qui faillit tourner à la tragédie, mais finalement mit Chantilly aux mains des Condé<sup>6</sup>: c'est pour couper court à une passion trop publiquement avouée du roi vert-galant que Marie de Médicis et le duc de Bouillon firent cette union de Condé avec sa très charmante cousine Charlotte-Marguerite de Montmorency, seule fille issue du deuxième mariage du connétable Henri<sup>7</sup>. Par le contrat du 3 mars 1609<sup>8</sup>, le roi donna à Monsieur le Prince

- 1. Le roi accorda à ses serviteurs tous les privilèges de commensalité (reg. X14 8642, fol. 283, 16 mai 1596).
- 2. C'est en décembre 1595 que le cardinal de Gondy commença l'instruction du petit prince (Journaux de Pierre de l'Estoile, tome VII, p. 42-44 et 46); sa mère abjura le 26 décembre de l'année suivante. Cf. l'oraison funèbre de ce Condé par Bourdaloue, p. 11-25, et une pièce du temps sur l'abjuration de Charlotte de la Trémoïlle : Bibl. nat., Ln<sup>27</sup> 4671.
- 3. Il le lui destinait depuis 1590. Les provisions sont du 25 septembre 1596 (reg. X<sup>1</sup> 8643, fol. 48); mais le prince n'en prit possession qu'à son retour de l'étranger, le 2 juillet 1611. Ces gouvernements de province n'avaient que six mille livres d'appointements, mais des profits énormes.
- 4. Voyez l'Inventaire des arrêts du conseil d'État sous Henri IV, par M. Noël Valois, tome II, p. 267, etc.
  - 5. Brevet original: Arch. nat., K 108, nº 88.
- 6. Princes de Condé, tome II, p. 255-258; Mémoires de Bassompierre, tome I, p. 216-221 et 224.
- 7. La mère était cette Louise de Budos dont la mort subite en 1598 avait donné naissance à une légende diabolique perpétuée dans les souvenirs de Chantilly. Par son père, Charlotte-Marguerite se trouvait être cousine germaine de Madame la Princesse douairière, descendant toutes deux du connétable Anne. Du premier mariage du connétable Henri avec Antoinette de la Marck, il restait une fille mariée en 1591 avec le duc d'Angoulème, une autre mariée en 1593 avec le duc de Ventadour; du deuxième (car il y en eut un troisième), outre Charlotte-Marguerite, un fils, le duc Henri, celui qui eut une fin si tragique en 1632.
- 8. Arch. nat., K 539, n° 19; Histoire des princes de Condé, tome II, p. 442-445. La célébration du mariage n'eut lieu que le 17 mai, à Chantilly, sans pompe, sans affluence aucune.

une somme de cent cinquante mille livres, et, de plus, il créait au profit des époux une maîtrise à vendre dans chaque corps d'arts et métiers 1. A la mariée, son oncle l'amiral de Damville abandonnait trois quarts de la seigneurie de Saint-Liébault, au bailliage de Troyes, avec celle d'Arvillers, en Picardie, et le connétable lui assignait trois cent mille livres<sup>2</sup>, plus une pension provisoire de cinq mille livres, mais à condition qu'elle abandonnerait les successions paternelle et maternelle à son frère Henri, à moins que celui-ci ne mourût sans postérité; dans ce dernier cas, qui se réalisa treize ans plus tard, elle devait partager l'héritage avec ses deux sœurs. Le contrat ne faisait mention d'aucun bien de Monsieur le Prince, mais seulement des dettes et hypothèques qui chargeaient ses terres; sa résidence ordinaire était alors le Vallery de la maréchale de Saint-André. On sait ce qui s'ensuivit : pour échapper aux poursuites amoureuses du roi, les jeunes époux se sauvèrent à l'étranger3, y restèrent pendant huit mois sous le coup d'un procès de lèsemajesté, de trahison, et ne purent reparaître en France qu'après l'assassinat de leur persécuteur. Naturellement ils furent reçus à merveille par sa veuve, pour l'honneur de laquelle ils venaient de subir un dur exil<sup>4</sup>, et aussi cette période fut-elle des plus fructueuses pour la fortune des deux époux. Condé revenait avec l'espoir d'obtenir une dotation de quarante mille livres et la survivance de son beau-père comme connétable : c'était trop en vérité; mais la reine-régente, qui estimait moins coû-

- 1. Ces créations se faisaient ainsi à l'occasion des naissances et des mariages du roi et des princes de la maison royale.
- 2. Pour parfaire cette somme, il fallut vendre des siess ou des sei-
- 3. Voir la lettre de Condé à sa mère, 26 décembre 1609 (Arch. nat., K 108, n° 113), et la lettre au duc de Bouillon qu'on a placée dans le Musée des Archives, n° 777. D'ailleurs, il y a partout une surabondance de documents sur cet épisode; M. le duc d'Aumale en a donné une très grande quantité dans l'appendice de son tome II, p. 445-571. Voir aussi les volumes France 242 et 243 du Dépôt des affaires étrangères.
- 4. Le premier soin de Marie de Médicis fut de délivrer au prince, le 6 juillet 1610, une « déclaration d'innocence » : carton K 109, n° 3.
- 5. Mémoires du maréchal d'Estrées, éd. Michaud et Poujoulat, p. 375-377.

208 SOCIÉTÉ

teux d'utiliser en dons et en gratifications les millions amassés par Sully dans les caveaux de la Bastille que de faire « rouler un canon, » attribua une belle part au premier prince du sang lorsque la curée commença entre les princes et les grands seigneurs; les efforts désespérés du vieux surintendant et de Messieurs des comptes n'y firent pas grand'chose 4.

Dès le 3 août selon Pierre de l'Estoile<sup>2</sup>, le prince s'installa au faubourg Saint-Germain de Paris, dans l'ancien hôtel des Gondy d'Italie, très grande maison point belle, mais bien ornée, avec cour et jardin s'étendant au nord-est jusqu'aux fossés de l'enceinte entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain, et au sud jusqu'à la rue de Vaugirard, l'entrée principale étant sur la rue Neuve-Saint-Lambert<sup>3</sup>. Telle est l'origine de l'hôtel de Condé,

- 1. Le relevé qui va suivre est établi d'après les registres mêmes de la Chambre des comptes; quelques textes ont trouvé place, il y a une vingtaine d'années, dans le recueil que j'ai publié pour servir à l'histoire des premiers présidents Nicolay. Un certain nombre de pièces de comptabilité, provenant également de la Chambre, se trouvent aujourd'hui au Cabinet des titres, dans la série des Pièces originales, dossier Bourbon, vol. 459 et 460. Je me sers, en outre, comme pour le chapitre précédent, des enregistrements faits au parlement de Paris: Arch. nat., série X<sup>1</sup>A.
- 2. Mémoires-journaux, tome X, p. 260 et 364. Cf. les Mémoires du maréchal d'Estrées, éd. Michaud et Poujoulat, p. 381.
- 3. L'auteur de la Topographie historique du faubourg Saint-Germain, tome III, p. 81-82, a fait tout autant d'erreurs que ses devanciers, surtout Jaillot, faute de s'être reporté aux titres originaux, ou simplement à l'Histoire généalogique de la maison de Gondy, tome I (1705), p. ccxlvi et cclxiv-v. Cette demeure appartenait déjà, sous Charles IX, à un Jean-Baptiste de Gondy, maître d'hôtel du roi, qui la céda pendant deux ou trois ans à Catherine de Médicis, sa compatriote. Un second Jean-Baptiste, petit-fils du premier, se trouvant ruiné, fut forcé de vendre en 1609 son palais de Florence, et la maison de Paris fut alors saisie et mise en décret. Cette situation permit à Condé, sans doute avec l'autorisation de la reine, de s'y installer. On a dit que la maison lui fut donnée au nom du roi, avec quarante mille écus pour la meubler; Bassompierre rapporte qu'elle fut achetée ce prix-là par la régente à l'intention de Monsieur le Prince, et d'autres auteurs précisent qu'elle fut adjugée par sentence du Châtelet du 14 juillet 1612 au roi (ce qui est parfaitement exact d'après le procès-verbal d'adjudication : Arch. nat., Y 2991), et que le roi en fit don à Condé le 2 ou le 12 septembre suivant. Le seul don que nous voyions enregistré à la Chambre des comptes, le 12 octobre 1612, est de cent cinquante mille livres « pour payer l'hôtel de

qui donna bientôt son nom à cette rue et le lui a laissé lorsque le théâtre de l'Odéon et les constructions avoisinantes prirent la place du logis princier sous le règne de Louis XVI<sup>4</sup>.

Trois semaines après cette installation, le 26 août 1610, Condé se fit céder par François de Lorraine, comte de Vaudémont, le comté de Clermont-en-Beauvaisis et la châtellenie de Creil, qui étaient engagés par le domaine de la couronne depuis 1569, et rapportaient de onze à douze mille livres de revenu annuel. Monsieur le Prince entra en possession le 1<sup>er</sup> janvier 1611, en payant trois cent mille livres, et il obtint la confirmation royale le 13 mars suivant<sup>2</sup>: la Chambre des comptes refusa pendant un an et demi d'entériner les lettres de confirmation, parce qu'elles assuraient à l'acquéreur « autant d'avantages, quasi, que s'il eût été fils de France, » et elle ne céda que sur une jussion expresse<sup>3</sup>.

Les dons se succédèrent presque continuellement pendant l'année 4644, au milieu des intrigues que les régences ne manquaient pas de susciter ou de favoriser: le 26 janvier, don de trois cent mille livres, que la Chambre n'enregistra que pour être payé en deux annuités<sup>4</sup>; le 8 février, soixante mille livres; le 24 mars, neuf mille trois cent vingt-cinq livres, et, le 48 avril, treize mille quatre cent vingt-cinq

Gondy. L'adjudication n'avait cependant pas atteint cent vingt-sept mille livres. Quant à l'entrée en possession en 1610, la date donnée par P. de l'Estoile est indiscutable, et le texte du procès-verbal atteste que Monsieur le Prince habitait là pendant les procédures de décret. — Peut-être celles-ci ne furent-elles pas très régulières, puisque, quarante-trois ans plus tard, on voit un héritier Gondy présenter ses protestations ou réclamations aux magistrats chargés de gérer les biens confisqués alors sur le grand Condé.

- 1. Du côté de la rue de Vaugirard, l'hôtel de Gondy faisait face aux dépendances de l'hôtel du duc de Piney-Luxembourg que, vers la même époque, le 27 septembre 1611, la régente Marie de Médicis acheta pour y faire construire, dans le style du palais Pitti, la belle et royale résidence qui a conservé le nom de Luxembourg.
- 2. Le Comté de Clermont-en-Beauvaisis, par le comte de Luçay (1898), p. 33-42. N'étaient compris dans la châtellenie de Creil ni les étangs et chaussées de Gouvieux, ni les garennes et bois des Ageux.
  - 3. Plumitif, 26 octobre et 11 décembre 1612.
- 4. Il faut noter que, à la même époque, le duc de Guise recevait six cent mille livres pour payer ses dettes, et que, pour consoler Sully de la dispersion de son trésor de la Bastille, Marie de Médicis sit ordonnancer trois cent mille livres à son nom.

livres<sup>4</sup>; le 22 novembre, soixante mille livres, pour frais de voyage en Guyenne. C'était donc tout près de quatre cent cinquante mille livres : le procureur général Luillier n'hésita pas à protester vigoureusement contre de pareilles prodigalités2, le 34 janvier 4642, lorsque se présenta à l'enregistrement un don, bien autrement considérable (19 janvier 1611), de six cent mille livres, payables en quatre années<sup>3</sup>. Il sit observer que la Régence venait de distribuer en vingt mois trois millions de pure libéralité, outre un million de prétendues dettes, et que, sur son rapport, l'enregistrement du don de trois cent mille livres, en janvier 4611, n'avait passé que par égard pour le prince. Il eut gain de cause : non seulement la Chambre se refusa à enregistrer les six cent mille livres, mais elle persista dans cette résistance malgré deux jussions (27 février et 12 décembre). A la vérité, dans l'intervalle, elle avait enregistré trois dons moins considérables, de vingt et un mille livres, de cent cinquante mille (pour l'achat de l'hôtel Gondy) et de cinquante-deux mille 4 : au total, deux cent vingt-trois mille livres. En outre, le prince touchait toujours une pension annuelle de deux cent mille livres<sup>5</sup>, et on lui avait abandonné le recouvrement de la taxe de survivance imposée aux officiers de la maréchaussée de l'Hede-France 6: M<sup>me</sup> la duchesse de Mercœur lui en donna soixante mille livres 7.

Un don de deux cent mille livres, d'abord rejeté le 9 février 4643, passa sur jussion le 5 décembre suivant, et, entre temps, un autre encore, de cent vingt mille livres, « en considération des grandes et excessives dépenses que le prince faisait journellement près de S. M., » fut vérifié le 42 août<sup>8</sup>. En somme, les six cent mille

- 1. Ces sommes « rompues » étaient des remboursements d'arriérés ou d'avances.
- 2. Remontrances publiées dans le tome II des Pièces pour servir à l'histoire de la maison de Nicolay, n° 363.
  - 3. Quittance du 31 janvier 1613, au dossier Bourbon, vol. 459, fol. 72.
  - 4. Séances des 28 septembre, 12 octobre et 24 novembre.
- 5. Dossier Bourson, fol. 69 et 78, quittances du 25 décembre 1612 et du 15 juin 1614.
  - 6. Brevet original du 21 août 1612 : K 539, nº 29.
  - 7. Ibidem, n° 50.
  - 8. Quittance dans le dossier Bourbon, fol. 75.

livres se trouvèrent passer en détail : chaque fois que le prince faisait présenter un nouveau mandement pour le reliquat, avec une jussion à l'appui, la Chambre ne vérifiait que pour cent cinquante mille et à la dernière extrémité!. Deux dons de minime importance, vingt-huit mille trois cents livres et dixhuit mille livres, furent vérifiés aussi le 25 juin 4644 et le 29 décembre suivant. Le traité de Sainte-Menehould (45 mai 4644), coupant court à une folle levée de boucliers, avait valu à Monsieur le Prince une très grosse indemnité et la place d'Amboise<sup>2</sup>; au traité de Loudun (3 mai 4646)<sup>3</sup>, il gagna le gouvernement et le domaine de Chinon (6 mai 4646), et le gouvernement de la province de Berry en place de celui de Guyenne (8 juin) 4. Au même temps, il put racheter du duc de Chevreuse la jouissance de Vierzon et d'Issoudun<sup>8</sup>, puis reconstituer l'antique domaine de Châteauroux par des acquisitions successives et le faire ériger en duché-pairie (mai 4646) 6. En outre (8 avril 4645 et 28 août 4646), s'il abandonna à sa tante M<sup>me</sup> de Soissons le domaine de Clermont-en-Beauvaisis, ce dut être comme « récompense » de la restitution qu'un décret du parlement contraignait ses cousins à lui faire de Nogent-le-Rotrou et de Montigny 7. Enfin, il était devenu chef du Conseil royal, ayant la signature des arrêts et des comptes de l'Épargne, et un don de neuf cent mille livres, avec assurance du payement des pensions arriérées<sup>8</sup>, couronna cet ensemble de libéralités, aux-

- 1. Séances des 8 janvier 1614, 12 janvier 1615 et 18 juillet 1616.
- 2. Princes de Condé, tome III, p. 23-25.
- 3. Ibidem, p. 68-69.
- 4. Originaux: Arch. nat., K 539, n° 34 et 36. Il ne se démit cependant de la Guyenne que le 18 mai 1618, selon Pinard.
  - 5. Ibidem, K 568, nº 59.
- 6. Il avait racheté, pour cinq cent mille livres environ, les parts des d'Aumont et de Maillé; puis, il y joignit les antiques abbayes de Bourg-Déols et de Saint-Gildas, ayant obtenu leur sécularisation du pape Grégoire XV lorsqu'il passa à Rome en 1623; cela formait un revenu de trente mille livres, sans compter le produit des forges et des forêts, ni celui des nombreuses mouvances (*Princes de Condé*, tomes III, p. 141-145, et VII, p. 294-295); Mém. de Michel de Castelnau, tome II, p. 626-627.
- 7. Luçay, op. cit.; Princes de Condé, tome III, p. 8; Gouverneur, Essais historiques sur le Perche, p. 122.
  - 8. Arch. nat., K 110, nº 39.

quelles Concini n'avait sans doute pas été étranger. Toutefois, le 1er septembre 1616, un revers de fortune subit et imprévu, mais non immérité, se produisit. Arrêté par ordre de la reine<sup>4</sup>, Condé subit une captivité de trois ans, au cours de laquelle Concini périt tragiquement et Luynes monta sur le pavois; il ne sortit de sa prison de Vincennes qu'à l'automne de 16192, et, singulière coıncidence, c'est dans ce Chantilly qui devait lui revenir un jour, chez son beau-frère le duc de Montmorency dont il recueillera alors la dépouille, que Louis XIII et Luynes le reçurent en grâce (20 octobre 1619)3. Tout aussitôt on voit reprendre l' « arrondissement » de sa fortune: le 23 octobre 1619, le Berry et la grosse tour de Bourges lui sont rendus4; le 12 décembre, don de soixante mille livres; en mars 4620, don de vingt-quatre mille livres; en novembre, union du gouvernement du Bourbonnais, le berceau de sa race<sup>6</sup>, au gouvernement de Berry. Le 6 février 4624, il est en mesure d'acquérir par échange les biens que Sully possédait de ce côté-là, entre autres la place forte de Montrond 7.

C'est qu'il jouit d'un plein crédit à cette époque : nous le voyons, par trois fois, porter les ordres du roi à la Chambre des comptes et y prononcer des discours<sup>8</sup>; mais, même pour lui, les magistrats persistent dans leur énergique résistance dès qu'ils trouvent le chiffre trop élevé. C'est, en juin 1620, trois cent

- 1. Princes de Condé, p. 82-95; Journal de J. Héroard, tome II, p. 201 et 216; Pièces pour servir à l'histoire de la maison de Nicolay, tome II, n° 386; déclaration royale du 6 septembre, dans le Mercure françois, tome IV, p. 217. Il faut voir, sur cette détention de 1616-1619, la grande réponse de Condé le Héros à Mazarin (janvier 1650) dont il sera parlé plus loin.
  - 2. Déclaration d'innocence du 19 novembre : K 110, n° 57.
- 3. Princes de Condé, p. 104-107; G. Macon, les Architectes de Chantilly, p. 24. On a une relation de cette réception imprimée à Bordeaux.
  - 4. Arch. nat., K 539, nº 40, original.
- 5. L'original de ce don, l'enregistrement du 23 décembre 1620 et une quittance du 1<sup>er</sup> avril 1621 sont au dossier Bourbon, fol. 112, 113 et 116.
- 6. Ce gouvernement avait été donné en 1605 à sa belle-sœur la duchesse d'Angoulème.
  - 7. Princes de Condé, p. 146; Mémoires de Castelnau, tome II, p. 627.
- 8. Pièces Nicolay, tome II, nº 409, 411 et 422, séances du 24 février 1620, du 5 avril 1621, du 19 mars 1622.

mille livres, soixante mille en décembre: ils ne consentent à enregistrer le premier don que par fractions de cent mille livres, et
même de cinquante mille 1. Toutefois, Monsieur le Prince toucha sans difficulté, pour son « plat du gouvernement de Berry, »
c'est-à-dire pour la table et l'entretènement, une somme de
soixante-quinze mille livres (1623) 2. En août 1624, il eut encore
trente mille livres; mais sa pension annuelle de premier prince
du sang n'était plus que de cent cinquante mille livres 3.

La destinée de ce troisième Condé était de bénéficier des grandes rébellions. Lorsque la guerre de religion recommença en 4627, et que le duc Henri de Roban en prit la direction en Languedoc, c'est à Monsieur le Prince, ancien allié de cet illustre guerrier, mais devenu chef des armées qui opéraient contre lui 4, que les biens patrimoniaux de l'antique maison bretonne, Blain, Josselin, Rohan, Léon, Pontivy, Porhoët, etc., furent attribués par un arrêt du Conseil du 27 décembre 1628. Au moment où il en a pris possession, où il a commencé le démantèlement des châteaux, la coupe des forêts, et même a présidé la session des états de Bretagne<sup>5</sup>, la Rochelle tombe, Rohan met bas les armes, et le traité d'Alais (27 juin 1629) lui rend tous ses domaines 6. Ils échappaient donc à Monsieur le Prince; mais, comme compensation, le cardinal de Richelieu venait de faire renouveler son brevet de pension de cent cinquante mille livres et celui de vingt mille livres pour sa mère, qui mourut le

- 1. Séances des 7 août 1621, 17 février et 8 octobre 1622, et du 11 juillet 1623; lettre de Condé lui-même à la Chambre, dans les *Pièces Nico-lay*, n° 413.
  - 2. Quittances dans le dossier Bourbon, sol. 119 et 121.
- 3. Plumitif du 24 octobre 1626; dossier Bourson, fol. 133 et 136, quittances de 1627 et 1629.
- 4. Original des pouvoirs du 10 octobre 1627 : K 113, n° 29-35. Cf. Mémoires de Rohan, éd. Michaud et Poujoulat, p. 162 et suiv.
- 5. Voir, au Dépôt des affaires étrangères, vol. France 1503, fol. 368-370, son discours pour l'ouverture des états suivants, 7 août 1630.
  - 6. Princes de Condé, p. 192, 205, 210, 226, 228, 512.
- 7. Les lettres royales signées à Valence le 11 mai 1629 sont en originaux aux Archives nationales, K 113, n° 44 et 45, et dans le dossier Bourbon, fol. 139, 142, 151. La Chambre des comptes les entérina le 31, en même temps que des brevets de pension de cent mille livres et de vingt mille pour les Soissons, de trente mille pour la princesse de Conti.

214 SOCIÉTÉ

28 août suivant ; le 34 décembre 4630, le jeune duc d'Enghien, alors dans sa neuvième année, hérita de cette dernière pension 2. En 4634, appelé au commandement de la Provence, Monsieur le Prince est autorisé à recevoir de l'assemblée des communautés de ce pays un présent de cinquante mille livres 2. Le 44 septembre, il se démet du gouvernement de Bourbonnais pour prendre celui de Bourgogne et Bresse, qui ne sortira plus de la maison 4.

C'est l'année suivante, 1632, que la rébellion et la fin tragique de son beau-frère l'appelèrent, avec Madame la Princesse, et en raison des droits de celle-ci, à recueillir presque toute l'immense succession des connétables de Montmorency<sup>5</sup>.

Enrichi par l'héritage même de son père Guillaume de Montmorency, mais surtout par la gratitude des souverains qu'il avait glorieusement servis, le connétable Anne, ce « Nestor des Français 6, » avait transmis à son fils et à son petit-fils des domaines d'une étendue infinie 7, d'où dépendaient, dit-on, six cents fiefs, répartis sur tous les points, en toutes provinces. Le duché de son nom en faisait le plus beau fleuron, et ses deux résidences de Chantilly et d'Écouen passaient pour être « aussi excellemment bâties que nulles autres du royaume 8. » Chan-

- 1. Copie du testament de la mère (17 août 1629) et du procès-verbal de l'exécution testamentaire : K 539, n° 51-52. En 1612, elle avait cédé à son fils les baronnies de Craon, en Anjou, et de Bousinières (?), en Berry, contre une pension de quinze mille livres et une soulte de vingt-quatre mille livres.
  - 2. Arch. nat., K 113, nº 58.
- 3. Brevet du 12 mars 1631 : ibidem, n° 61. L'assemblée avait offert de lui en donner le double.
  - 4. Provisions originales.
  - 5. Princes de Condé, tome III, p. 250-252 et 539-546.
- 6. Voir sa notice dans les Écrits inédits de Saint-Simon, tome V, p. 133-144, et dans les Œuvres de Brantôme, tome III, p. 338-341, et son Histoire, par M. Francis de Crue, tome II, chap. xVIII, p. 400-405 et 415-418.
  - 7. Princes de Condé, tome III, p. 603-604.
- 8. Considérants des lettres d'érection du duché en juillet 1551 et lettres du mois de septembre suivant, dans l'Histoire généalogique du P. Anselme, tome III, p. 553 et 555. Rabelais suppose (liv. I, ch. LIII) le

tilly faisait partie du duché, tandis qu'Écouen, ce souvenir des temps de disgrâce et de retraite, en avait été distrait comme relevant de l'abbaye de Saint-Denis '.

Par les soins du connétable, Chantilly s'était transformé en une demeure somptueuse, tout autre que celle des Bouteillier et des d'Orgement qui y avaient précédé les Montmorency<sup>2</sup>. Les travaux ont duré un demi-siècle<sup>3</sup>, dirigés de près ou de loin par le connétable, à son défaut par son père le vieux Guillaume ou par sa femme Madeleine de Savoie, avec le secours empressé de tous les curieux et des hommes de goût, comme Jean Grolier, le fameux bibliophile, ou Villeroy, le secrétaire .des finances. Les grands architectes Pierre Chambiges 4, Jean Bullant, Philibert de l'Orme ont transformé la vieille forteresse à l'intérieur comme à l'extérieur; les Flandres et l'Italie ont fourni sculptures, peintures, antiques, tapisseries, marbres, curiosités, et, partout autour du château principal et du châtelet nouveau, ce ne sont plus que constructions pittoresques et variées, que jardins, parterres et parcs, dont les perspectives, plans et estampes de la sin du xvi siècle ne donnent qu'une imparfaite idée.

C'est là que sont nés<sup>5</sup>: en 4492, le connétable Anne; en 4534, le second connétable, qui n'est mort que le 2 avril 4644, octogénaire; en 4595, le duc Henri. C'est là que ce dernier mâle de la

bâtiment de l'abbaye de Thélème « cent fois plus magnifique que n'est Bonnivet, ne Chambord, ne Chantilly. »

- 1. Arch. nat., Xia 8617, fol. 199.
- 2. Le chancelier Pierre d'Orgemont acquit Chantilly des Bouteillier en 1386, l'agrandit, surtout en bois, et reconstruisit le château de 1388 à 1394; sa petite-fille épousa, en 1454, le grand-père du connétable, et c'est au fils issu de cette alliance que le dernier Pierre d'Orgemont donna le domaine en 1484. Il y mourut, sans enfants, le 10 mai 1492, deux mois après que le futur connétable Anne y était né.
- 3. C'est l'historique de ces travaux que M. Macon a reconstitué de toutes pièces dans son mémoire de 1900.
- 4. M. Macon a retrouvé le nom de ce principal constructeur du château mouveau, mais, malheureusement, sans aucune preuve qu'il ait été pour quelque chose aussi dans l'invention ou l'édification du petit châtelet, attribuée jusqu'ici à Bullant.
- 5. Voir la suite des ducs de Montmorency dans les Écrits inédits de Saint-Simon, éd. Faugère, tome V, p. 131-178.

glorieuse dynastie, la « Gloire des braves, » a vécu avec Marie-Félice des Ursins 1: successivement amiral et maréchal, il s'est laissé entraîner par le perfide Gaston d'Orléans dans le soulèvement du Languedoc, il a été abandonné par lui sur le champ de bataille de Castelnaudary, est tombé entre les mains des royalistes, a été condamné à mort par le parlement de Toulouse, a été décapité le 30 octobre 1632. Depuis le 23 août précédent<sup>2</sup>, sa duché-pairie était déclarée éteinte, et le domaine réuni aux biens de la couronne. N'ayant point d'enfants de Marie-Félice des Ursins (la Sylvie de Chantilly)3, il avait désigné sa sœur germaine Madame la Princesse pour être sa principale héritière. Tous ses biens se trouvaient confisqués au profit du roi par l'arrêt du 40 octobre 4632; mais c'était un usage presque constant que les confiscations revinssent aux plus proches parents du condamné, pour peu qu'ils n'eussent pas participé à son crime, et, quoique s'opposant à toute intercession<sup>4</sup>, le cardinal de Richelieu avait fait entendre que son maître n'userait pas de plus de rigueur; Louis XIII lui-même avait écrit, le 20 octobre, à Madame la Princesse, qu'elle pouvait compter sur « tous les témoignages de son affection. » Sans doute il existait, dans la branche de Boutteville, des représentants du nom de Montmorency<sup>8</sup>, mais extrêmement éloignés, séparés depuis près de deux siècles, tandis que Madame la Princesse était non seulement la sœur favorite du duc Henri, mais son héritière naturelle et désignée<sup>6</sup>. Par lettres royales du mois de mars 4633<sup>7</sup>, le duché de

- 1. Leur mariage s'était conclu en novembre 1612, et le jeune roi leur avait fait un don de trois cent mille livres, enregistré à la Chambre des comptes le 5 mai 1614.
  - 2. Mercure françois, tome XVIII, p. 545-552.
  - 3. Elle n'eut des lettres de naturalité qu'en 1638.
- 4. On voulut leur faire un crime de s'être prêtés à une condamnation qui devait leur profiter.
- 5. Les Mémoires pour servir à l'histoire du maréchal de Luxembourg (1758) prétendent que, peu de jours avant de monter sur l'échafaud, Montmorency avait désigné ce Boutteville pour recevoir une large part de son héritage.
  - 6. Princes de Condé, tome III, p. 544-545.
- 7. Registres du parlement, X<sup>1</sup> 8652, fol. 114-118; Bibl. nat., ms. fr. 4832, fol. 125 et 222 v\*; *Mercure françois*, tome XVIII, p. 978-987.

Montmorency, érigé à nouveau pour les époux Condé, leur fut attribué avec quatre-vingt-deux mille livres de rente sur les aides et une autre rente de cinq mille six cent quarante livres due par le fils de M<sup>me</sup> de Ventadour: le tout à charge, par le nouveau duc, d'acquitter les dettes de son défunt beau-frère , les conventions matrimoniales de la veuve et le douaire de M<sup>me</sup> la Connétable. Des deux sœurs consanguines de Madame la Princesse, l'une, la duchesse d'Angoulême, recevait Écouen et Préaux en Normandie; l'autre, M<sup>me</sup> de Ventadour, le reste des biens de Normandie, les comtés de Mantes et de Meulan, Montreuil près Saint-Jean-d'Angely, Cuise près Compiègne, Saint-Hilliers en Champagne.

Seuls, Chantilly, que Louis XIII affectionnait déjà comme s'il eût été à lui, et les terres environnantes, Saint-Firmin, Apremont, Pontarmé, Saint-Nicolas, Montépilloy, Gouvieux, Verneuil, étaient réservés pour ses plaisirs, avec le comté de Dammartin, mais toutefois sans qu'il y eût réunion au domaine royal.

Grand et infatigable chasseur, il semble que Louis XIII délaissait un peu Compiègne à cause de l'éloignement de Paris ou de Saint-Germain, tandis que Chantilly, situé à peu près dans les mêmes conditions que Fontainebleau, présentait des avantages très appréciables: la faculté de faire halte à mi-chemin, au château d'Écouen; l'installation hospitalière et luxueuse de l'ancienne résidence des connétables, avec ses agréments naturels; l'étendue du massif forestier se reliant à la capitainerie-gruerie d'Halatte, et fournissant un terrain incomparable pour la chasse à courre, aussi bien que pour la volerie dans les champs ou les marais, au perdreau ou au héron 3. Déjà les rois, au moins depuis François Ier, y avaient fait de fréquents séjours 4. Henri IV

- 1. Il fut affermé le 2 juin suivant pour vingt-six mille deux cents livres.
- 2. Cette stipulation était expresse, et des conseillers d'État furent chargés de la vérification des dettes (Mercure françois, tome XVIII, p. 987-989).
- 3. Voir le livre du feu comte de La Ferrière sur les Grandes chasses au XVI<sup>o</sup> siècle (1884) et la Vénerie royale, par Salnove (1655), p. 367-368. Brantôme parle des oiseaux de fauconnerie du connétable.
  - 4. Dans le nouveau recueil d'ordonnances royales que prépare l'Acadé-

ne s'y était que trop habitué pour son repos: heureux s'il se fût borné à envier à « son compère » le second connétable la maison, les promenoirs, les jardins, la forêt, les cerfs<sup>1</sup>, ou s'il s'en était tenu aux galantes compagnies qu'il y emmenait<sup>2</sup>.

A son tour, Louis XIII avait fait de belles journées à Chantilly 3; nous voyons, dans les *Mémoires de Nicolas Goulas*, à l'année 4627 4, qu'il attribua alors à son frère Gaston d'Orléans la chasse du cerf dans les forêts environnantes, et le duc de Montmorency s'empressa de mettre aussi les bois et la maison de Chantilly à la disposition de ce prince 8.

Chantilly devenant sien maintenant, le roi se hâta de rattacher à la châtellenie toutes les justices d'alentour, Gouvieux, Apremont, Pontarmé, Montépilloy, Tournebus, Thiers, Neufmoulins, et d'en composer un bailliage nouveau, dont le siège, néanmoins, fut maintenu à Senlis, dans le lieu où fonctionnait jusque-là la justice du sief de Tournebus. Pour calmer les protestations du bailli-gouverneur de Senlis<sup>6</sup>, on substitua, quatre mois plus tard, le titre de prévôt royal à celui de bailli<sup>7</sup>.

mie des sciences morales et politiques on trouve un acte signé à Chantilly en 1519, un en 1527, sept en 1529, sept en 1531, quatre en 1532, cinq en 1534, cinq en 1537, douze en 1538, cinq en 1539, deux en 1540. Les itinéraires très incomplets du marquis d'Aubais indiquent ensuite sept séjours d'Henri II (c'est à Chantilly, en juillet 1553, que ce prince organisa, avec le capitaine Polin, la conquête de la Corse), deux de Charles IX (sans compter celui de 1574 pendant le procès La Molle et Cocconat). En juin 1578, MM. de Montmorency offrirent à Henri III trois journées de fêtes magnifiques.

- 1. Recueil des Lettres d'Henri IV, tomes IV, p. 441 et 481, et VIII, p. 893; Lettres de Malherbe, au tome III de ses Œuvres, p. 29-30, 61-64, 83-84.
- 2. Malherbe écrit, le 21 mars 1607 : « M<sup>11</sup> des Essarts a fait ce voyage et a couru à la chasse fort bravement, sous la garde de MM. de Bouillon et de Souvré... »
- 3. Le 22 mars 1624, son médecin Héroard note que, dans cette seule journée, le jeune roi a couru deux loups, deux cerfs et un renard.
  - 4. Tome II, p. 29-30, 44-50.
  - 5. Lettres de Petresc, publiées par Tamizey de Larroque, tome I, p. 815.
- 6. C'était, depuis 1627, M. de Saint-Simon le père, nommé alors à la place du duelliste Boutteville, et qui avait en outre la maîtrise particulière des eaux et forêts.
  - 7. Lettres patentes de mars et de juillet 1633, enregistrées au parlement :

Dès le mois de février, Louis XIII était venu résider à Chantilly et, après avoir fait faire un inventaire des meubles qui garnissaient le château, il avait consacré sa prise de possession par une revue de ses mousquetaires, envoyé un article à la Gazette<sup>1</sup>, nommé un capitaine-gouverneur et confirmé dans la garde des archives leur savant et dévoué conservateur le languedocien Pierre d'Aberlenc 2. Le Trésor des chartes et le Cabinet des livres des connétables furent alors transférés en partie à Paris, dans l'hôtel de Condé; mais, dès un premier voyage, Louis XIII en avait distrait un fort bel exemplaire des statuts de l'ordre de la Jarretière remis à Anne de Montmorency en 4532, et dont il fit cadeau à Fourilles, son grand maréchal des logis<sup>3</sup>. D'autre part, nous lisons dans la correspondance de Peiresc<sup>4</sup> que le savant André du Chesne, l'historiographe de la maison de Montmorency<sup>5</sup>, fut envoyé à Chantilly en février 4636 pour y choisir encore ce qui serait bon à prendre, livres, manuscrits ou titres 6, et du Chesne connaissait l'endroit mieux que personne.

Le titulaire de la capitainerie et du gouvernement du château, du domaine et des chasses, qui fut pourvu le 28 février 4633<sup>7</sup>,

X14 8652, sol. 125 et 220. Par d'autres lettres du 26 avril 1638 (reg. 8653, sol. 227 v°), Louis XIII déclara qu'à Chantilly et à Dammartin comme à Versailles, il ne serait jamais créé de nouveaux officiers de justice au détriment des anciens.

- 1. Gazette, p. 71, article du 18 février; lettre du roi au cardinal de Richelieu, datée du 8.
- 2. Gazette, p. 80. Aberlenc occupait ce poste depuis 1594, et il le garda jusqu'en 1639. C'est l'auteur d'excellents travaux, que l'on possède encore à Chantilly, sur l'historique du domaine.
- 3. Le Cabinet des livres de Chantilly, tome I, p. 205. Ce manuscrit est maintenant à la Bibliothèque nationale; mais M. le duc d'Aumale a eu la bonne fortune de pouvoir le remplacer dans le Cabinet des livres actuel par l'exemplaire jumeau fait à la même époque, et à la même occasion, pour un grand seigneur non moins célèbre que Montmorency, l'amiral Chabot, et acquis au siècle suivant par le grand Condé.
- 4. Lettres aux frères du Puy, publiées par Tamizey de Larroque, tome III, p. 441.
  - 5. Histoire généalogique publiée en 1624.
- 6. « Je ne sais, dit Peiresc, si M. du Chesne aura tout vu à Chantilly, et s'il n'y avoit pas des livres même à Pezénas. »
- 7. Cabinet des titres, série des Pièces originales, dossier Rouvroy, vol. 2572, fol. 132.

était un courtisan assidu, Charles de Rouvroy, marquis de Saint-Simon, frère ainé du favori qui allait être créé duc, et, comme tel, ce marquis était comblé, lui aussi, de charges, de fonctions, de pensions 1. Le roi prit plaisir à être festoyé par lui lorsqu'il fit ses premiers voyages à Chantilly 2. Une occasion se présenta même, dès le mois de mai suivant, d'élever le marquis plus baut que jamais il eût pu l'espérer, en lui conférant le collier des ordres en même temps qu'à son cadet, et, quinze ou seize mois plus tard, il le maria, en la chapelle du Petit-Bourbon, avec une Uzès veuve du marquis de Portes, par conséquent tante de Madame la Princesse Montmorency. L'une des deux filles de M. de Portes ayant épousé ensuite, en 1644, Saint-Simon le cadet, duc et pair depuis 1635, on voit comment s'établit entre celui-ci et Condé une parenté assez proche, dont l'auteur des Mémoires était très sier quoique, en réalité, il n'y eût personnellement aucun droit, n'étant point issu de cette Budos, mais d'un second mariage moins brillant 4. Il raconte même <sup>5</sup> le fait suivant comme immédiatement postérieur à l'exécution du maître de Chantilly : « Le cardinal de Richelieu tomba très dangereusement malade à Bordeaux... Dans cette extrémité du cardinal, le roi, en peine de qui le remplacer, s'il venoit à le perdre, en raisonna souvent avec mon père, qui lui persuada Monsieur le Prince. Cela n'eut pas lieu, parce

- 1. Mémoires de Saint-Simon, éd. nouvelle, tome I, p. 136-143 et 433, et tome XVII, p. 233-234. Charles de Saint-Simon possédait également la capitainerie des chasses d'Halatte, toute voisine de sa résidence de la Versine, et son neveu a raconté comment le grand Condé parvint à la lui « embler; » mais ce n'est pas le marquis, comme on vient de le voir, c'est son père, Louis de Saint-Simon, qui possédait le gouvernement de Senlis avec la maîtrise particulière des eaux et forêts : il habitait tout à côté de cette ville la terre du Plessis-Choisel, alias de Rasse, et ne mourut qu'en 1643; son fils aîné le remplaça au gouvernement de Senlis, qui passa en 1690 au duc Claude, et, en 1693, à l'auteur des Mémoires.
  - 2. Gazette de 1633, p. 80, 111, 152, 160, 161.
  - 3. Saint-Simon, éd. nouvelle, tome I, p. 149-151.
- 4. Cela est expliqué presque au début des Mémoires, tome I de l'édition nouvelle, p. 195-197 et 453. De même, n'étant point de la descendance des Budos, Saint-Simon ne recueillit rien de leur dernière héritière, qui fit un « testament ridicule » au profit de son cousin Conti (ibidem, tome XV, p. 64 et suiv.).
- 5. Mémoires, tome I, p. 166-168. Comparez une première rédaction dans les Écrits inédits de Saint-Simon, tome V, p. 174.

que le cardinal guérit. Longtemps après, Monsieur le Prince témoigna à mon père toute sa reconnoissance de ce qu'il avoit voulu faire pour lui : mon père se tint sur la négative et sur une entière ignorance, jusqu'à ce que Monsieur le Prince lui dit que c'étoit du roi même qu'il le savoit; et cela lia entre eux une amitié qui n'a fini qu'avec la vie de ce prince de Condé, mais qu'il ne transmit pas à sa famille 4. »

Pendant les dix années qui vont s'écouler jusqu'à la mort de Louis XIII, on ne pourrait plus dénombrer les séjours de la cour à Chantilly, tant ils furent fréquents et prolongés 2, tant ils ont laissé de traces en tous endroits. Ainsi nous trouvons plus de soixante-quinze lettres autographes du roi à Richelieu, datées de Chantilly, dans le recueil que vient de publier M. le comte de Beauchamp<sup>3</sup>, sans parler des autres parties de cette série des papiers du cardinal de Richelieu passées en diverses mains, et il y a encore davantage d'ordonnances, édits ou déclarations, datés de même, dans les collections de lois, dans la Compilation chronologique de Blanchard, dans les registres du parlement et de la Chambre des comptes, dans la Gazette, où Louis XIII se plaisait si fort à raconter les détails de son existence journalière et les résolutions prises par lui en Conseil. Après avoir couru le loup, le cerf, le sanglier, conduit ses faucons à la volerie, présidé aux exercices de sa garde, entendu son prédicateur, il dirige aussi les mouvements de ses armées, décide des détails de l'administration intérieure ou des négociations diplomatiques, reçoit les ambassadeurs et princes étrangers, fait expédier les actes soumis à sa signature. En 4634, de Chantilly, le 44 février, il ordonne l'ouverture des grands jours de Poitiers; le 42 mars, il remet le bonnet de cardinal au nonce

- 1. Condé était alors dans son gouvernement de Bourgogne. J'ai vainement cherché dans le tome III du livre de M. le duc d'Aumale quelque document qui fit allusion à ce fait d'histoire secrète et intime.
- 2. Les autres résidences de Louis XIII étaient alors Saint-Germain, Fontainebleau, Versailles, dans sa toute première nouveauté, Montceaux, Nanteuil, rarement Écouen.
- 3. Louis XIII d'après sa correspondance avec le cardinal de Richelieu (1902). Cet ouvrage comprend 354 lettres autographes inédites du roi, acquises par M. le duc d'Aumale, et 240 lettres déjà publiées par Marius Topin d'après les originaux des Affaires étrangères. Les unes et les autres vont de l'année 1623 à l'année 1642.

Bichi; le 44, il reçoit la reine venue pour faire de la volerie pendant plusieurs semaines; le 1er août, il signe le privilège d'une manufacture de glaces de nouvelle invention à la vénitienne, et, le 12, il nomme M. de Beauvau du Rivau et M. des Roches-Baritaud aux lieutenances générales de Poitou; le 27, il reçoit un ambassadeur impérial en audience solennelle. Dans le cours de cette même année, il envoie quatre curieux articles à la Gazette. En 4635, nouveau séjour avec la reine, première représentation du fameux ballet de la Merlaison, réception d'un ambassadeur russe, grandes voleries et chasse de vautrait au clair de lune, envoi d'une instruction à Monsieur le Comte (de Soissons) pour le gouvernement de la Champagne 1. En 4636, il prend deux loups le 44 mars et reçoit des ambassadeurs le 40 avril; mais cette année-là fut particulièrement émouvante pour les habitants du château, devenu comme le quartier général de la résistance pendant l'invasion des ennemis en Picardie et le siège de Corbie: on y crut un moment que l'Espagnol arriverait jusqu'à l'Oise et jusqu'au château 2, et c'est de là que Louis XIII envoya à la Gazette un compte rendu de la reprise de la ville. C'est à Chantilly, encore, en août 1637, qu'eut lieu cette scène de réconciliation entre les deux royaux époux suivie à bref délai de la conception de Louis-Dieudonné<sup>3</sup>; en juillet et en août, signature des lettres d'érection du duché de la Force et de l'édit d'établissement d'une cour des aides à Bordeaux. En 4638, onze jours après la naissance du Dauphin, l'heureux père arrive pour chasser; en 4640 et 4644, il fait plusieurs séjours en revenant de l'armée, signe le don de Dammartin au favori Cinq-Mars 4; en août 4648, il tient un grand conseil au retour du voyage dans le Midi.

- 1. Minute originale dans le registre des Archives nationales coté KK 1069 et venant du secrétaire d'État Brienne. A cette époque, comme dans plusieurs autres circonstances, le cardinal de Richelieu s'était installé dans l'abbaye de Royaumont, distante de deux ou trois lieues; certaines fois, c'était à l'abbaye de Chaalis, de l'autre côté de Seniis.
- 2. Historiettes de Tallemant des Réaux, tome II, p. 22-23; Mémoires de Saint-Simon, éd. nouvelle, tome I, p. 159-161 et 445; Histoire des princes de Condé, tome III, p. 550-558 et 566.
- 3. Mémoires de P. de la Porte, éd. Michaud et Poujoulat, p. 27-34; Mémoires de M<sup>-</sup> de Motteville, tome I, p. 65-69.
  - 4. Ci-après, p. 225.

Ces séjours de Louis XIII à Chantilly y sont encore rappelés tout à la fois par l'ornementation du portail de l'enceinte de la Cabotière ou Caboutière, armorié de l'écusson royal de France et de Navarre<sup>1</sup>, et par les volumes, pareillement armoriés, des comptes et états du personnel de la cour tenus pendant les quelque dix années que l'ancien séjour des Montmorency resta résidence royale. Autrement, rien ne fut changé, que l'on sache, aux deux châteaux, ni à la constitution du domaine; Chantilly demeura tel que nous le voyons dans le dessin de Duviert exécuté sous le règne d'Henri IV ou sous celui de Louis XIII<sup>2</sup>. Ce dernier parait même avoir respecté la gruerie particulière qui y fonctionnait depuis le xvi° siècle, et que ses successeurs maintinrent à côté de leur gruerie royale d'Halatte, avec tous ses droits, sa justice, son autorité<sup>3</sup>.

La donation de 1633 avait fait de Monsieur le Prince un grand propriétaire terrien, et le nombre de ses résidences était déjà considérable, surtout si l'on y joint celles que ses gouvernements lui attribuaient à Moulins, à Bourges, à Dijon, à Bordeaux aussi, lorsque la Guyenne lui eut été rendue en 1638 <sup>4</sup>. Tour à tour il eut des commandements de provinces ou d'armées <sup>5</sup>. Outre l'hôtel de Condé, il pouvait habiter les châ-

- 1. La clef sculptée, usée par le temps, a été remplacée récemment par une copie exacte; mais on en conserve la pierre originale.
- 2. Ce dessin, appartenant au Cabinet des estampes, est donné, avec bien d'autres belles planches, dans le livre de M. de Beauchamp. Comparez un plan cavalier du xvr siècle reproduit par M. Macon dans les Mémoires du Comité archéologique de Senlis, années 1900-1901, p. 193.
- 3. Thèse inédite de M. Étienne Guillemot pour l'École des chartes, en 1900, sur les forêts du bailliage de Senlis.
- 4. Commission du 6 octobre 1638 : Mercure françois, tome XXII, p. 166.
- 5. Commission pour tenir les états de Bretagne, avril 1632 (Gazette, p. 168); présidence des états de Bourgogne en octobre de la même année (Mercure françois, tome XVIII, p. 878-882); commandement des provinces du centre en l'absence du roi, 12 août 1632 (Mercure françois, tome XVIII, p. 685); commandement en Lorraine, 15 avril 1635; commandement de l'armée de Bourgogne, 7 mai 1636; commandement en Languedoc et en Guyenne, 10 mars 1638; commandement en Languedoc, Roussillon et Cerdagne, 2 mars 1641 (ces quatre commissions originales sont conservées aux Archives nationales, carton K 114, n° 7, 15, 29 et

teaux de Montrond en Berry, de Saint-Maur à la porte de Paris, de Vallery en Gâtinais, de Mello et de l'Isle-Adam aux environs de Chantilly, celui même de Nérac, puisqu'il acquit par engagement, en 1641, le duché-pairie d'Albret et en fit prendre le nom, cher aux Bourbons, par le fils qui lui naquit deux ans plus tard. Comblé de dons et de pensions , le prince qui avait débuté, comme nous l'avons vu, avec dix ou douze mille livres de rente « sut amasser du bien et profiter lestement de l'immense confiscation 2. » A son enrichissement, qui impliquait une administration fort compliquée, surtout beaucoup de procès et de litiges, il gagna par surcroît une réputation d'homme d'affaires actif et subtil 3.

La mort de Louis XIII, en mettant fin à l'usufruit qu'il s'était réservé, vint enfin combler la fortune de Condé et assurer à jamais le sort de Chantilly.

La parcimonie primait toute gratitude chez le cardinal Mazarin: il lutta durant une année pour esquiver la restitution à laquelle son premier maître s'était engagé moralement, presque littéralement, et son opposition jusqu'au moment où le jeune duc d'Enghien, revenant jeter dans la balance son épée de Rocroy, ne consentit à repartir pour l'armée que moyennant une promesse ferme, a été racontée par Chéruel et par M. le duc d'Aumale<sup>4</sup>.

- 41); enfin, pouvoirs de lieutenant général du roi à Paris et dans l'Île-de-France, 26 janvier 1642.
- 1. La dernière que lui donna Louis XIII fut de cent mille livres, 20 novembre 1641 : Arch. nat., K 114, n° 43.
  - 2. Mémoires de Saint-Simon, éd. nouvelle, tome XVII, p. 273.
- 3. Princes de Condé, tomes III, p. 251-252, IV, p. 286, et V, p. 148-149. Tallemant des Réaux, qui lui a consacré une historiette des plus irrespectueuses (tome II, p. 436-437), prétend que « son plus grand plaisir venoit des affaires qu'il faisoit » (il en cite plusieurs); « singulièrement ordonné, » quoique dépensant beaucoup, mais « ignorant des beaux esprits, » etc. Mae de Motteville aussi, quoique lui reconnaissant de grandes qualités, surtout en politique, rapporte (tome I, p. 299) des traits qui concordent avec les dires de Tallemant; mais, quant au reproche d'aller marchander lui-même les denrées sur la place publique, c'était, dit-elle, une façon de prendre contact avec le peuple. Lenet s'en exprime ainsi : « En effet, il paroissoit avare; mais c'étoit plutôt économie et bonne conduite. »
- 4. Princes de Condé, tome V, p. 114-117; Minorité de Louis XIV, tome I, p. 113 et 199-201, d'après les carnets mêmes de Mazarin.

Anne d'Autriche, plus généreuse, tint à s'acquitter, et le rancunier cardinal affecta de bien établir qu'il n'y était pour rien <sup>1</sup>.
C'est la Princesse douairière, quoique son mari fût nommé
aussi <sup>2</sup>, que des lettres patentes d'octobre 1643 appelèrent à
reprendre possession de son cher Chantilly, avec les meubles,
et des autres terres réservées en 1633, à telle fin, toujours,
qu'elle pût liquider et payer les dettes de son frère <sup>2</sup>. Le comté
de Dammartin, dont le revenu annuel atteignait vingt-trois
mille livres <sup>4</sup>, fut également compris dans cette restitution à l'héritière naturelle des connétables. En 1640, par un bon contrat
passé devant notaires <sup>8</sup>, puis par des lettres de confirmation
authentiques, Louis XIII l'avait donné à Cinq-Mars <sup>6</sup>, sous
la seule réserve de l'usufruit et d'une clause de réversion

- 1. Il écrivait à Enghien, le 22 octobre 1645 : « L'affaire (c'est toujours son mot) de Chantilly est un pur mouvement de la bonne volonte que la reine a pour votre maison, et je n'y ai rien contribué que d'applaudir à son sentiment » (Lettres, tome I, p. 429). Monsieur le Prince était tellement outré de la basse conduite de Mazarin, que, pour un peu, il eût poussé son fils à quelque coup de tête.
- 2. « A nos cousin et cousine le prince et la princesse de Condé, à cause et en considération de notredite cousine... »
- 3. Les lettres furent enregistrées seulement le 24 novembre au parlement : Arch. nat., X<sup>1</sup> 8655, fol. 80-82; imprimé du temps aux Archives, K 117, n° 3, K 567, n° 22 et 35, K 570, n° 97, et R<sup>8</sup> 103. Les motifs de cette restitution étaient exprimés en termes très précis : « Les grandes et royales actions du seu roi... nous obligent à suivre autant qu'il nous est possible ce que nous jugeons avoir été de ses justes intentions, en achevant les choses qu'il a beureusement commencées, et desquelles il auroit vraisemblablement ordonné lui-même l'accomplissement entier... Il y a si grande apparence du peu de désir que le feu roi avoit de les retenir à soi incommutablement, qu'il n'a jamais voulu que lesdites terres fussent réunies à notre domaine, ni que le revenu d'icelles passat par nos officiers comptables, ou qu'il en fût rendu compte à notre Chambre des comptes de Paris, en attendant i'occasion d'en gratifier notre cher cousin et son épouse, plus otablement intéressés en ladite rétention tant à raison de la proximité du sang qu'à cause que ladite rétention leur ôtoit les moyens de payer les grandes et excessives dettes, etc. »
- 4. Ce comté avait été recouvré par le connétable Anne, mais non sans peine, à cause de la compétition du duc de Guise.
- 5. Contrat du 16 février 1640 passé devant Gautier et Parque, notaires au Châtelet de Paris : Arch. nat., Y 180, foi. 189.
  - 6. Lettres de mai 1640 enregistrées au parlement : Xia 8654, fol. 45 v°.

    ANNUAIRE-BULLETIN, T. XXXIX, 1902.

    15

au profit de la couronne, si le favori n'avait point d'enfants d'un mariage qui, sans doute, était alors projeté ; Cinq-Mars ayant été exécuté le 12 septembre 1642, la donation se trouvait caduque. Une seule seigneurie dépendant du comté, celle de Mory, en avait été détachée en 1633, au profit du cardinal de Richelieu, qui l'avait acquise, avec Mitry, du feu duc de Montmorency 2.

Les lettres patentes stipulant que toutes les charges de capitaine, de concierge, de gardes, etc., conférées par le feu roi seraient ipso facto révoquées, Monsieur le Prince réorganisa le personnel du domaine 3. Il s'installa dès lors à Chantilly, en fit sa résidence ordinaire, et y reçut même le jeune roi en mai 46464; mais on peut croire qu'il n'eut le temps d'entreprendre aucun travail dans le domaine, ni aux châteaux, étant mort trois ans après son entrée en possession.

Pendant ces trois années, il sut montrer tant de bonnes intentions pour maintenir l'union dans la maison royale sous l'autorité de la régente, et tant de reconnaissance de ce qu'on venait de faire pour sa femme et pour M<sup>mo</sup> de Longueville leur fille, que le nouveau gouvernement ajouta encore de grandes libéralités à celle de Chantilly et Dammartin, « le plus beau présent que jamais aucun roi eût fait à une seule personne <sup>8</sup>. » Quoiqu'on eût songé à supprimer la charge de grand maître vacante par la mort mystérieuse du comte de Soissons à la Marfée, Louis XIII, mourant, l'avait conférée à Condé <sup>6</sup> le 12 mai 1643;

- 1. c Je suis l'héritier du roi, et il l'est de moi, » disait aiors Cinq-Mars. On crut même que Louis XIII avait renoncé à l'usufruit (Lettres du cardinal de Richelieu, tome VI, p. 645). Dans le Mémoire inédit de Richelieu contre Cinq-Mars en 1641, publié par M. L. Lecestre en 1888, p. 10-11, le ministre accuse Cinq-Mars d'avoir désiré qu'il fit croire au maître « qu'il ne pouvoit, en conscience, garder Chantilly, et que, par cette fausse impression, on portât S. M. à lui donner cette terre après qu'il lui eut donné Dammartin. »
  - 2. Lettres d'août 1633 : X14 8652, fol. 218 v.
- 3. Journal d'Olivier d'Ormesson, tome I, p. 113; Moreau, Choix de mazarinades, tome II, p. 52-53.
  - 4. Gazette, p. 328.
- 5. Lettre de Louis XIV, 19 janvier 1650, et réponse de Condé alors prisonnier, qui seront citées plus loin.
  - 6. Quoique l'Histoire généalogique du P. Anselme dise qu'il était grand

je dirai plus tard quelle était l'importance de cette charge, quel revenu casuel elle donnait. Mais la grande maîtrise n'était pas assez: à la grande satisfaction du prince, il fut appelé dans le Conseil pour y présider toutes les fois que le duc d'Orléans, oncle du petit roi, ne pourrait y siéger.

Puis, il obtint la permission, et l'on verra plus loin que ce fut une insigne faveur, d'acheter (44 mars 4645) le duché de Bellegarde-Seurre, mis en vente par le premier et unique titulaire, Roger de Saint-Lary<sup>2</sup>: il en joignit le titre ducal à ceux d'Enghien et de Châteauroux, de Montmorency et d'Albret, quoique le duché de Roger de Saint-Lary eût été reporté, après la vente, sur la terre de Choisy-aux-Loges, en Gâtinais, et que Bellegarde ne fût plus qu'un marquisat.

Madame la Princesse eut aussi, en 1645, une nouvelle pension de vingt mille livres 3.

Henri II de Bourbon, troisième prince de Condé, testa et mourut le 26 décembre 4646 . Il laissait des legs particuliers de trois cent mille livres à son second fils le prince de Conti, comme ayant joui de ses bénéfices et à son petit-fils Henri-Jules, duc d'Enghien, âgé de trois ans et demi. Ce testament est plutôt l'acte d'un excellent économe que celui d'un grand prince ayant joué des rôles considérables pendant un

veneur en 1622 (tome I, p. 337), et que M. le duc d'Aumale l'ait trouvé ainsi qualifié dans une ordonnance de 1621 sur la chasse, ce ne peut être que bien passagèrement, par intérim et dans une crise politique, qu'il eut cette grande charge, puisqu'elle appartenait depuis 1602 au duc de Montbazon, qui la passa à ses fils et petit-fils.

- 1. Olivier d'Ormesson, qui le vit sièger ainsi en août 1643, raconte que a la joie paroissoit sur son visage. »
- 2. Voir la notice de ce duché dans les Écrits inédits de Saint-Simon, tome VI, p. 25-32.
  - 3. Vérifiée à la Chambre des comptes le 26 juillet 1645.
  - 4. Arch. nat., K 540, n° 15; procès-verbal de lecture, n° 17.
- 5. Relation de la Gazette, année 1646, p. 1233-1237, et année 1647, p. 24, 36-44, 63-64.
- 6. Ceci demande explication. En 1644, quand Henri II de Lorraine eut quitté son archeveché et ses bénéfices pour remplacer son frère ainé, puis eut été impliqué dans les complots du comte de Soissons et dut se réfugier à Bruxelles, son abbaye de Saint-Denis fut donnée à M. de Conti, second fils de Monsieur le Prince; mais le père l'intercepta au passage et l'administra à son profit.

demi-siècle: il refuse toute pompe princière, ne veut que de simples obsèques à Vallery, avec un service de vêpres et quatre grand'messes de la Trinité, du Saint-Esprit, de la Vierge et des Morts, fonde trois pensions de prêtres, à trois cents livres pour chacun, sait quelques dons à l'église, des gratisications à ses domestiques, et surtout règle les comptes de son intendant Perrault en lui abandonnant deux créances, l'une de treize mille livres, l'autre de trente mille. Chacun sait que Perrault ne fut pas ingrat : le monument funéraire des Grands-Jésuites 'est encore là pour l'attester; mais, dans le public d'alors, on s'étonna de la dépense qui fut faite quand même pour l'enterrement, car le prince était accusé très couramment d'avarice<sup>2</sup>. D'ailleurs, sa fin avait été très chrétienne, point uniquement donnée à « l'équité et à la raison. » M<sup>me</sup> de Motteville 3 dit qu'il recommanda à ses enfants d'éviter ce qu'il savait par expérience être le plus grand malheur pour un prince, c'est-à-dire de ne jamais travailler contre leur roi, et qu'il s'excusa même d'avoir fait quelquefois opposition au cardinal Mazarin.

Suivant cette même amie de la régente, c'était un vrai politique, avec des qualités compensant pour le moins ses défauts, et même il eût pu faire un grand roi avec l'âge 4. Lenet, qui le pratiqua, en dit autant, si ce n'est plus 5. Certains contemporains prétendent que sa fortune montait à six cent mille livres de rente, d'autres, — M<sup>mo</sup> de Motteville, — à un million 6.

(A suivre.)

- 1. Mémoires de Saint-Simon, éd. nouvelle, tome XVII, p. 266.
- 2. Mémoires de M<sup>-</sup> de Motteville, tome I, p. 301.
- 3. *Ibidem*, p. 299.
- 4. Comparez le jugement de feu M. Chéruel dans le tome II de la Minorité de Louis XIV, p. 309-310.
  - 5. Mémoires de Lenet, p. 422-423.
- 6. Saint-Simon, éd. nouvelle, tome XVII, p. 273. Cans cette grande succession de Montmorency (Châteaubriant, Chantilly, Montmorency, l'Isle-Adam, Méru, Fère-en-Tardenois, l'hôtel de Montmorency), Condé auroit laissé peu de bien après avoir vécu cinquante-huit ans dans la réputation d'une grande économie, et après avoir eu part, les trois dernières années, au maniement des affaires » (Le Laboureur, sur les Mémoires de Michel de Castelnau, tome II, p. 627).

## TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

#### DANS LA SECONDE PARTIE

## DE L'ANNUAIRE-BULLETIN

DE L'ANNÉE 4902.

Essai de restitution d'anciennes annales avignonnaises (1397-1420), par N. Valois, 161.

Les Baudricourt, par le comte M. DE PANGE, 187.

Trois princes de Condé à Chantilly, par A. DE BOISLISLE, 195.

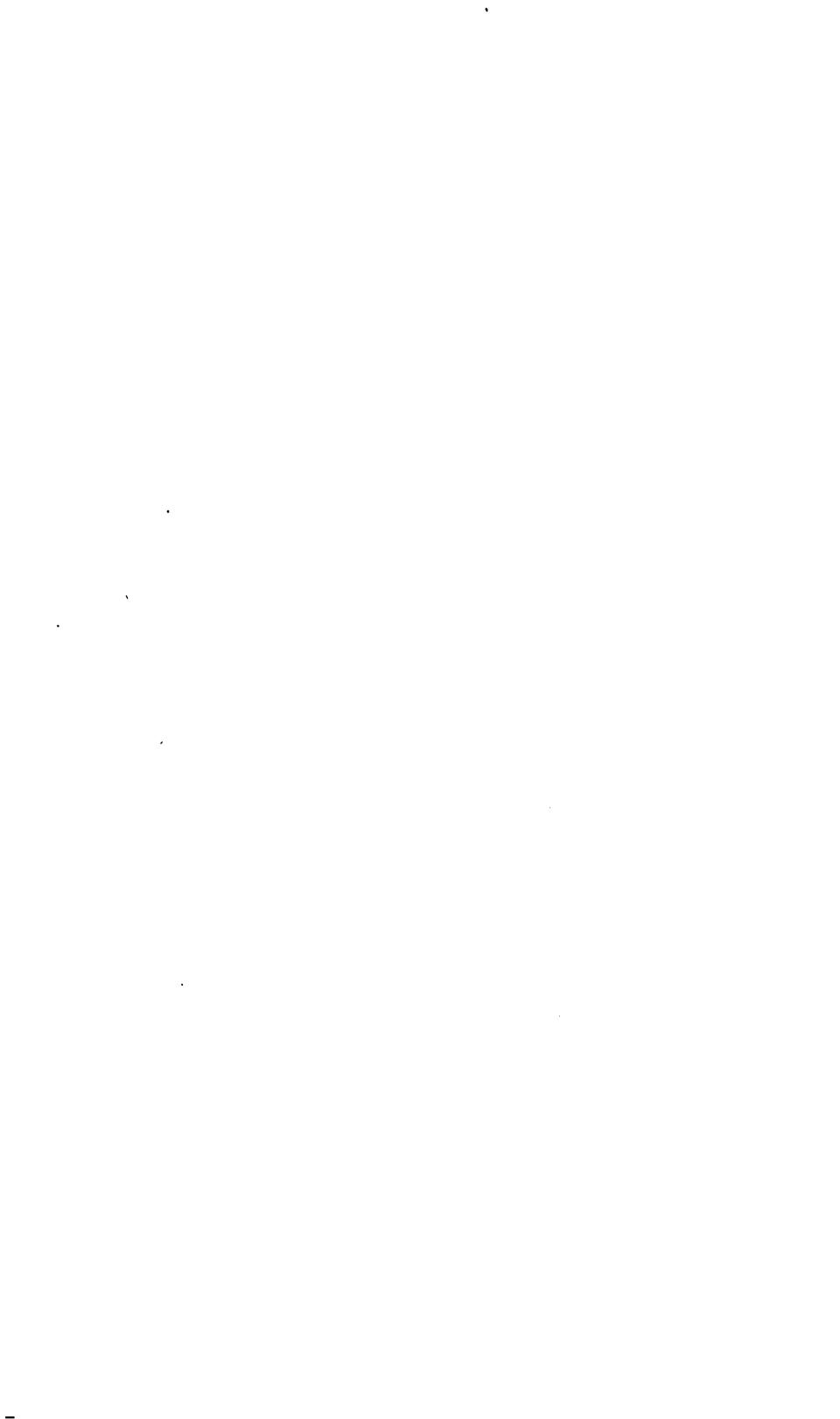

### LISTE DES OUVRAGES

PUBLIÉS PAR

# LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

DEPUIS SA FONDATION EN 1834,

A PARIS, CHEZ RENOUARD, LIBRAIRE, RUE DE TOURNON, Nº 6 H. LAURENS, SUCCESSEUR.

Font partie de la Société toutes les personnes qui sont agréées par le Conseil sur la présentation de deux membres. Les demandes d'admission peuvent être adressées au secrétaire de la Société, 60, rue des Francs-Bourgeois, aux Archives nationales. Le chiffre de la cotisation annuelle est fixé à 30 francs; elle est rachetable moyennant le versement d'une somme unique de 300 francs, qui donne le titre de sociétaire à vie. Les sociétaires reçoivent, chaque année, quatre volumes de chroniques, de mémoires ou de correspondances, et un volume d'Annuaire-Bulletin. Ils penvent acquérir les publications antérieures à leur inscription, au prix de 7 francs le volume; le prix est de 9 francs pour les personnes qui ne font pas partie de la Société.

Tous les ouvrages publiés par la Société sont pourvus de tables analytiques.

Annuaires de la Société de l'Histoire de France, de 1837 à 1863; in-18. Prix : 2 fr. Les années 1845-1848, 1853, 1858, 1859, 1861 et 1862 sont épuisées.

Entre autres notices et nomenclatures que contient cette collection, nous citerons les listes des évêchés et archevêchés (années 1838, 1844-1849), des monastères de France (1838), des grands feudataires (1855, 1856), des saints (1857, 1860), des ambassadeurs de France et en France (1848 et 1850), la topographie ecclésiastique de la France (1859, 1861-1863).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE, années 1834 et 1835; 4 vol. in-8-; prix : 20 francs. Les années 1836-1856 et 1859-1862 sont épuisées. Années 1857 et 1858, 1 vol.; prix : 5 francs.

Recueil destiné à saire connaître les travaux de la Société, comprenant, en outre, un grand nombre d'articles bibliographiques, de notices historiques et de documents originaux.

Table Générale du Bulletin, 1834-1856; in-8°. Prix : 2 francs.

ANNUAIRE-BULLETIN, T. XXXIX, 1902. 16

Au Bulletin de 1861-1862 est jointe une table des matières contenues dans les volumes des années 1857-1862.

Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France, années 1863-1902; in-8°; prix : 5 francs.

Nombreux articles, documents et nomenclatures, tels que la liste des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit (1863), l'inventaire de la collection Godefroy (1865 et 1866), la notice sur le Cartulaire du comté de Rethel (1867), etc.

Il s'y publie chaque année une bibliographie des ouvrages et brochures relatifs à l'histoire de France jusqu'à 1789.

Table générale de l'Annuaire-Bulletin (1863-1884); in-8°. Prix : 2 fr.

L'Ystoire de li Normant et la Chronique de Robert Viscart, par Aimé, moine du Mont-Cassin, publiées pour la première fois, d'après un manuscrit français inédit du xim siècle, appartenant à la Bibliothèque royale, par M. Champollion-Figeac, 1835, 1 vol. (épuise).

L'Histoire conduit le récit des expéditions normandes jusqu'à la mort de Richard, prince de Capoue, en 1078. La Chronique descend jusqu'à Pierre d'Aragon, couronné roi de Sicile en 1282.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DES FRANCS, PAR GRÉGOIRE DE TOURS, publiée par MM. Guadet et Taranne, 1836-1837, 4 vol. (la traduction est épuisée). Le texte latin a été revu sur de nouveaux manuscrits appartenant à la bibliothèque de Cambrai et à la Bibliothèque nationale; il est suivi d'une traduction française.

Lettres du cardinal Mazarin a la Reine, a la princesse Palatine, etc., écrites pendant sa retraite hors de France en 1651 et 1652, publiées par M. Ravenel, 1836, 1 vol. (épuisé. Il reste quelques exemplaires sur grand papier; prix : 20 francs).

Quatre-vingt-quinze lettres trouvées dans les papiers de Baluze, et propres à éclairer les rapports intimes de Mazarin avec Anne d'Autriche.

MÉMOIRES DE PIERRE DE FENIN, comprenant le récit des événements qui se sont passés en France et en Bourgogne sous les règnes de Charles VI et Charles VII (1407-1427), publiés par M<sup>110</sup> Dupont, 1837, 1 voi. (épuisé).

Chronique française, en partie inédite, publiée d'après un nouveau manuscrit appartenant à la Bibliothèque nationale, accompagnée de notes historiques et de trente et une pièces justificatives.

DE LA CONQUESTE DE CONSTANTINOBLE, PAR JOPPROI DE VILLERARDOUM, édition faite par M. Paulin Paris, 1838, 1 vol. (épuisé).

Texte revu sur de nouveaux manuscrits appartenant à la Bibliothèque nationale, accompagné de notes et de commentaires.

ORDERICI VITALIS, ANGLIGENÆ, CORNOBII UTICENSIS MONACHI, HISTORIÆ MOGLESIASTICÆ LIBRI TREDECIM, publiés par M. Aug. le Prévost, 1838-1855, 5 vol. (les tomes I et II ne peuvent être vendus séparément).

Ouvrage plein de renseignements précienx, notamment sur l'histoire de Normandie et d'Angleterre jusqu'en 1141. Notice de M. L. Delisle sur l'abbaye de Saint-Évroul, sur Orderic et sur son œuvre.

CORRESPONDANCE DE L'EMPEREUR MAXIMILIEN I° ET DE MARGUERITE, SA FILLE, GOUVERNANTE DES PAYS-BAS, DE 1507 A 1519, publiée par M. le Glay, 1839, 2 vol.

Plus de six cents lettres inédites, tirées des archives de l'ancienne chambre des comptes de Lille, pleines de renseignements intéressants sur la fin du règne de Louis XII et le commencement du règne de François 1<sup>er</sup>.

Histoire des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, publiée, d'après deux manuscrits de la Bibliothèque du Roi, par M. Francisque Michel, 1840, 1 vol. (épuisé).

Première édition complète d'une chronique française qui s'étend depuis l'invasion des Normands en France jusqu'à l'année 1220. A la suite, relation en vers du tournoi de Ham, par Sarrazin, trouvère du xm<sup>o</sup> siècle.

ŒUVRES COMPLÈTES D'ÉGINHARD, publiées par M. A. Teulet, 1840-1843, 2 vol. (tome I épuisé).

Vita Karoli imperatoris; Annales Francorum; Epistolæ; Historia translationis beatorum Christi martyrum Marcellini et Petri. Nouvelle édition, accompagnée de variantes, d'une traduction française et de notes.

MÉMOIRES DE PHILIPPE DE COMMYNES, publiés par M<sup>11</sup> Dupont, 1840-1847, 3 vol. (tomes I et II épuisés).

Nouvelle édition, revue sur les manuscrits de la Bibliothèque nationale, accompagnée d'une notice biographique et de nombreuses pièces justificatives, pour la plupart inédites. Cet ouvrage a obtenu une première médaille au concours des Antiquités de la France.

LETTRES DE MARGUERITE D'ANGOULÈME, SŒUR DE FRANÇOIS I'', REME DE NAVARRE, publiées, d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, par M. Génin, 1841, 1 vol. (épuisé).

Cent soixante et onze lettres inédites, accompagnées de notes, de pièces justificatives et d'une notice biographique.

Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, publiés par M. Jules Quicherat, 1841-1849, 5 vol. (tomes I, III et IV épuisés).

M. Quicherat a groupé, à la suite du texte inédit des deux procès, tous les témoignages des chroniqueurs français, bourguignons, étrangers, et des poètes du xv siècle. Il y a joint un recueil de documents sur la fausse Jeanne d'Arc. Les textes des deux procès sont l'objet d'une étude critique développée.

Mémoires et Lettres de Marguerite de Valois, publiés par M. Guessard, 1842, 1 vol. (épuisé).

Nouvelle édition des Mémoires (1559-1582). On y a joint une note justificative rédigée par la fille de Henri II, en 1574, pour son mari,

Henri de Navarre, et de nombreuses lettres inédites (1579-1609), tirées des collections des frères Dupuy, de Béthune et de Brienne.

LES COUTUMES DE BEAUVOISIS, PAR PHILIPPE DE BEAUMANOIR, publiées par M. le comte Beugnot, 1842, 2 vol. (épuisés).

Nouvelle édition, revue d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale, précédée d'une notice sur Beaumanoir.

Nouvelles lettres de la Beine de Navarre adressées au roi François I<sup>ee</sup>, son frère, publiées, d'après un manuscrit de la Bibliothèque royale, par M. Génin, 1842, 1 vol. (épuisé).

Cent cinquante et une lettres inédites, avec un Supplément à la notice sur Marguerite d'Angoulème.

RICHER, HISTOIRE DE SON TEMPS, publiée par M. J. Guadet, 1845, 2 vol. Le texte latin de la chronique de Richer (888-995) a été reproduit d'après l'édition Pertz, traduit en français, annoté et accompagné d'une notice critique.

Mémoires du comte de Coligny-Saligny et Mémoires du marquis de Villette, publiés par M. Monmerqué, 1841-1844, 1 vol. (épuisé).

Petits et grands mémoires de Coligny-Saligny (1617-1686), ces derniers inédits. Correspondance également inédite de Coligny et de son fils avec Bussy-Rabutin. — Mémoires inédits contenant le récit des campagnes de mer du marquis de Villette (1672-1704). Mémoires sur la marine de France composés par M. de Valincour (1725) et par le comte de Toulouse (1724). Correspondances inédites du maréchal d'Estrées et d'Abraham Du Quesne avec le marquis de Seignelay.

Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1113 a 1300, avec les continuations de cette Chronique de 1300 a 1368, publiée par M. H. Géraud, 1843, 2 vol.

Nouvelle édition, postérieure à l'édition partielle du Recueil des historiens des Gaules, revue d'après les manuscrits, annotée et précédée d'une introduction sur Guillaume de Nangis, Jean de Venette, etc.

REGISTRES DE L'Hôtel DE VILLE DE PARIS PENDANT LA FRONDE, publiés par MM. Le Roux de Lincy et Douët d'Arcq, 1847-1848, 3 vol. (le tome 1 ne peut être vendu séparément).

Copie inédite des délibérations de la Ville dont Louis XIV avait ordonné la suppression (17 août 1648-13 octobre 1652). Suit une relation de ce qui s'est passé dans la ville et l'abbaye de Saint-Denis à la même époque.

VIE DE SAINT LOUIS, PAR LE NAIN DE TILLEMONT, publiée pour la première fois par M. J. de Gaulle, 1847-1851, 6 vol. (les tomes I et III ne peuvent être vendus séparément).

Restitution intégrale d'un des plus précieux ouvrages, et d'un des plus complets, qu'ait produits l'érudition française au xvue siècle. La destruction des copies de documents faites par Le Nain de Tillemont rend encore plus nécessaire de recourir à sa Vie de saint Louis.

Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, par Barbier, publié par M. A. de la Villegille, 1847-1856, 4 vol. (tomes I, II et III épuisés).

Première édition de ce célèbre journal, accompagnée de notes et précédée d'une notice sur l'auteur.

Bibliographie des Mazarinades, publiée par M. C. Moreau, 1850-1851, 3 vol. (tome II épuisé, sauf trois exemplaires sur grand papier).

Plus de quatre mille deux cents Mazarinades sont rangées par ordre alphabétique, plusieurs analysées ou publiées par fragments. Suivent des tables chronologique et analytique. Cet ouvrage a obtenu une mention très honorable au concours des Antiquités de la France.

Comptes de l'Argenterie des nois de France au xive siècle, publiés par M. Douët d'Arcq, 1851, i vol. (épuisé).

Comptes de Geoffroy de Fleuri (1316) et d'Étienne de la Fontaine (1352). Journal de la dépense du roi Jean en Angleterre. Dépenses du mariage de Blanche de Bourbon, reine de Castille (1352). Inventaire du garde-meuble de l'Argenterie (1353). Vaisselle du roi Jean (1363). Ces pièces inédites sont accompagnées d'un glossaire des termes techniques et d'une dissertation sur les comptes de l'Argenterie.

MÉMOIRES DE DANIEL DE COSNAC, ARCHEVÊQUE D'AIX, publiés par le comte J. de Cosnac, 1852, 2 vol. (épuisés).

Mémoires et documents inédits d'un haut intérêt pour l'histoire de la cour et du clergé sous Louis XIV.

CHOIX DE MARARINADES, publié par M. C. Moreau, 1853, 2 vol. (le tome I ne peut elre vendu séparément).

Recueil de pamphlets qui joignent à un certain mérite littéraire l'avantage de faire connaître les opinions et les intérêts des partis, les caractères et la situation des personnages de la Fronde.

Journal d'un Bourgeois de Paris sous le règne de François I°r, publié par M. L. Lalanne, 1854, 1 vol. (épuisé).

Chronique parisienne inédite embrassant les années 1515 à 1536.

Mémoires de Mathieu Molé, publiés par M. A. Champollion-Figeac, 1855-1857, 4 vol. (le tome II ne peut être vendu séparément).

Notes, pièces et journal inédits (1861-1869), précédés d'une introduction par le comte Molé, accompagnés de notes et suivis de nombreux appendices.

HISTOIRE DE CHARLES VII ET DE LOUIS XI, PAR THOMAS BASIN, ÉVÊQUE de Lisieux, publiée par M. Jules Quicherat, 1855-1859, 4 vol. (tomes I et II épuisés).

Chronique latine, presque entièrement inédite, restituée à son véritable auteur et publiée avec accompagnement de sommaires et de pièces justificatives. L'éditeur, qui a joint aux deux *Histoires* une *Apologie* de Thomas Basin, un *Breviloquium* ou abrégé de sa vie, ainsi que des

extraits de ses autres ouvrages, a condensé dans une étude préliminaire les principaux traits de sa biographie.

CHRONIQUES DES COMTES D'ANJOU, publiées par MM. P. Marchegay et A. Salmon (t. I des Chroniques d'Anjou), 1856, 1 vol. (épuisé).

Nouvelle édition des Gesta consulum Andegavorum, de l'Historia Gaufredi, comitis Andegavorum, du Liber de compositione castri Ambaziæ et des Gesta dominorum ipsius castri, du Fragmentum historiæ Andegavensis a Fulcone comite scriptum, du Commentarius Hugonis de Cleeriis de majoratu et senescalcia Franciæ Andegavorum olim comitibus collatis. Textes particulièrement utiles pour l'histoire de l'Anjou jusqu'au xur siècle.

LA CHRONIQUE D'ENGUERRAN DE MONSTRELET, publiée par M. Douët d'Arcq, 1857-1862, 6 vol. (tomes I et III épuisés).

Le texte de Monstrelet (1400-1444) a été revu sur les manuscrits de la Bibliothèque nationale : il est suivi d'une partie de la chronique bourguignonne anonyme dite des Cordeliers (1400-1422).

LES LIVRES DES MIRACLES ET AUTRES OPUSCULES DE GRÉGOIRE DE Tours, publiés par M. H. Bordier, 1857-1865, 4 vol. (les tomes I et II sont épuisés, sauf quelques exemplaires sur grand papier).

De Gloria martyrum, De miraculis S. Juliani, De virtulibus S. Martini, De gloria confessorum, Vitæ patrum, De Cursu stellarum, etc. Textes latins revus sur de nouveaux manuscrits, accompagnés d'une traduction française et suivis d'une bibliographie des ouvrages de Grégoire de Tours.

LES MIRACLES DE SAINT BENOÎT, ÉCRITS PAR ADREWALD, AIMOIN, ANDRÉ, RAOUL TORTAIRE ET HUGUES DE SAINTE-MARIE, MOINES DE FLEURY, publiés par M. E. de Certain, 1858, 1 vol.

Textes latins, en partie inédits, fournissant des détails précieux sur l'abbaye de Fleury-sur-Loire, sur l'histoire ecclésiastique et sur l'histoire générale depuis l'invasion des Lombards en Italie jusqu'à l'année 1108.

Anchiennes Chronicques d'Engleterre par Jehan de Wavrin, publiées par M<sup>11</sup> Dupont, 1858-1863, 3 vol. (tome II épuisé, sauf un exemplaire sur vélin).

Ont été extraits de l'œuvre de Wavrin les chapitres inédits qui offraient le plus d'intérêt pour l'histoire de France de 1325 à 1471. Ils sont suivis d'une Histoire inédite de Charles le Téméraire, tirée d'un manuscrit du Musée britannique.

Journal et Mémoires du marquis d'Argenson, publiés par M. Rathery, 1859-1867, 9 vol. (tomes I et II épuisés).

Mémoires publiés pour la première sois dans leur intégrité, d'après les manuscrits autographes, aujourd'hui détruits, de la Bibliothèque du Louvre (années 1697-1757).

Mémoires du marquis de Beauvais-Nangis et Journal du procès de

La Boulaux, publiés par MM. Monmerqué et Taillandier, 1862, 1 vol. Les mémoires inédits de Nicolas de Brichanteau, marquis de Beauvais-Nangis, embrassent les années 1562 à 1641. Le procès de la Boulaye fait connaître un incident de l'époque de la Fronde.

CHRONIQUE DES QUATRE PREMIERS VALOIS (1327-1393), publiée par M. S. Luce, 1862, 1 vol.

Chronique inédite, rédigée en français dans les dernières années du xrv siècle, probablement par un cierc de Rouen, révélant plusieurs faits complètement ignorés et apportant des détails précieux presque sur chaque événement de quelque importance.

CHOIX DE PIÈCES INÉDITES RELATIVES AU RÈGNE DE CHARLES VI, publiées par M. Douët d'Arcq, 1863-1864, 2 vol.

Le premier volume contient des pièces d'un intérêt général : instructions diplomatiques, traités, règlements, acquisitions du domaine royal, etc. Le second, plus important pour l'histoire de la vie privée, est rempli de fragments de comptes, d'inventaires, de lettres de grâce ou de rémission, etc., tirés des Archives nationales.

CERONIQUE DE MATRIEU D'ESCOUCHY, publiée par M. du Fresne de Beaucourt, 1863-1864, 3 vol.

Chronique française (1444-1461), en partie inédite, précédée d'une biographie de Mathieu d'Escouchy et suivie d'un grand nombre de pièces justificatives. Cet ouvrage a obtenu une première mention au concours des Antiquités de la France.

Commentaires et Lettres de Blaise de Monluc, maréchal de France, publiés par M. A. de Rubie, 1864-1872, 5 vol. (tomes I, II et III épuisés). Restitution du texte authentique des Commentaires (1521-1576), qui avait été altéré et mutilé dans les précédentes éditions. Les deux derniers volumes, qui se composent de deux cent soixante-dix lettres inédites, forment en quelque sorte un ouvrage distinct, complémentaire du premier.

ŒUVRES COMPLÈTES DE PIERRE DE BOURDEILLE, SEIGNEUR DE BRANTÔME, publiées par M. Lalanne, 1864-1882, 11 vol. (tomes I, II, IV et V épuisés).

Édition revue sur les manuscrits, pourvue de variantes et de notes. Poésies inédites publiées par M. le D. E. Galy. Lexique couronné par l'Académie française, au concours Archon-Despérouses.

Comptes de l'hôtel des rois de France aux xiv° et xv° siècles, publiés par M. Douët d'Arcq, 1865, 1 vol.

Reproduction intégrale ou partielle de onze comptes de l'hôtel du roi Charles VI, d'un compte de l'hôtel de la reine Isabeau de Bavière (1401), de deux comptes de l'hôtel du roi Charles VII (1450), de deux comptes de l'hôtel de Jean, duc de Berry (1397 et 1398), et de trois comptes de la chambre du roi Louis XI. Ces pièces fournissent d'utiles renseignements sur le personnel de la maison des princes, sur leurs relations politiques, sur leurs itinéraires, sur les beaux-arts, etc.

Rouleaux des morts, du 1x° au xv° siècle, publiés par M. L. Delisle, 1866, 1 vol.

Reproduction intégrale ou partielle de près de cent circulaires, pour la plupart inédites, destinées à notifier la mort de quelque membre ou bienfaiteur de couvent (souvent il s'agit d'un personnage célèbre dans l'histoire ou la littérature); elles contiennent, en prose ou en vers latins, la biographie du défunt, ainsi que le titre, plus ou moins long, qu'il était d'usage d'inscrire pour accuser réception du rouleau mortuaire.

ŒUVRES COMPLÈTES DE SUGER, publiées par M. A. Lecoy de la Marche, 1867, 1 vol.

Pour la première fois réunies en un corps et collationnées sur les manuscrits, les œuvres latines du célèbre abbé de Saint-Denis comprennent la Vie de Louis le Gros, le Mémoire de Suger sur son administration abbatiale, le récit De la consécration de l'église de Saint-Denis, en 1143, vingt-six lettres et treize chartes; on y a joint la Vie de Suger, écrite par un religieux du nom de Guillaume, et divers témoignages contemporains relatifs au même abbé.

HISTOIRE DE SAINT LOUIS, PAR JEAN, SIRE DE JOINVILLE, SUIVIE du Credo et de la Lettre à Louis X, publiée par M. N. de Wailly, 1868, 1 vol.

Texte ramené, pour la première fois, à l'orthographe des chartes du sire de Joinville. Édition enrichie d'un vocabulaire et de plusieurs éclaircissements.

MÉMOIRES DE MADAME DE MORNAY, publiés par M<sup>mo</sup> de Witt, 1868-1869, 2 vol.

Nouvelle édition, revue sur les manuscrits, des mémoires calvinistes de la femme de Philippe du Plessis-Mornay; renseignements nombreux sur les règnes de Charles IX, de Henri III et de Henri IV. Soixante-dix-neuf lettres inédites. Notice par M. Guizot.

Chroniques des églises d'Anjou, publiées par MM. P. Marchegay et Ém. Mabille (t. II des Chroniques d'Anjou), 1869, 1 vol.

Chroniques latines de Saint-Maurice (320-1106), de Saint-Aubin (768-1357), de Saint-Serge d'Angers (768-1215), de Saint-Sauveur-de-l'Évière (678-1251), de Saint-Florent de Saumur (700-1236), de Maillezais (768-1140), etc.

CHRONIQUES DE J. FROISSART, publiées par M. Siméon Luce, puis par M. Gaston Raynaud, 1869-1899, 11 tomes en 13 vol. parus (le tome II ne peut être vendu séparément).

Les volumes déjà parus embrassent les années 1307 à 1385. Texte accompagné de variantes, de sommaires et de commentaires historiques. Introductions dans lesquelles sont classés les différentes rédactions et les divers manuscrits des deux premiers livres. Cet ouvrage a obtenu le grand prix Gobert de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Journal de ma vie, Mémoires du maréchal de Bassompierre, publiés par M. le marquis de Chantérac, 1870-1877, 4 vol. (le tome 1<sup>er</sup> est épuisé).

Première édition du *Journal* (1579-1640) conforme au manuscrit original (français nº 17478-17479 de la Bibl. nat.). Notice historique et bibliographique. Notes et appendices.

LES ANNALES DE SAINT-BERTIN ET DE SAINT-VAAST, publiées par M. l'abbé C. Dehaisnes, 1871, 1 vol.

Annales latines présentant le récit contemporain le plus exact des événements accomplis entre les années 830 et 899. Nouvelle édition, enrichie de notes et de variantes, suivie d'une chronique inédite allant jusqu'à l'année 874.

CHRONIQUE D'ERNOUL ET DE BERNARD LE TRÉSORIER, publiée par M. L. de Mas Latrie, 1871, 1 vol.

Cette chronique française, qui embrasse l'histoire des croisades depuis 1099 jusqu'à 1231, est publiée pour la première fois d'après les manuscrits de Bruxelles, de Paris et de Berne. On l'a fait suivre d'un Essai de classification des continuateurs de Guillaume de Tyr.

INTRODUCTION AUX CHRONIQUES DES COMTES D'ANJOU, par M. Mabille, 1872, 1 vol.

Étude critique sur les textes qui composent le tome I<sup>ee</sup> des Chroniques d'Anjou, suivie de dissertations sur l'histoire des premiers comtes d'Anjou et de pièces justificatives.

Histoire de Béarn et de Navarre, par Nicolas de Bordenave (1517 à 1572), historiographe de la maison de Navarre, publiée par M. P. Raymond, 1873, 1 vol.

Ouvrage inédit, composé par le ministre protestant Bordenave, sur l'ordre de Jeanne d'Albret.

CHRONIQUES DE SAINT-MARTIAL DE LIMOGES, publiées par M. H. Duplès-Agier, 1874, 1 vol.

Huit chroniques latines, fournissant de nombreux renseignements sur l'histoire du monastère de Saint-Martial et sur celle de l'Aquitaine (804-1658). Œuvres diverses de Bernard Itier. Pièces relatives aux abbés, aux moines et à la bibliothèque de Saint-Martial.

Nouveau recueil de comptes de l'Argenterie des rois de France, publié par M. Douët d'Arcq, 1874, 1 vol.

Comptes de draps d'or et de soie rendus par l'argentier de Philippe le Long, en 1317, et par le mercier de Philippe de Valois, en 1342. Inventaire, après décès, des biens de la reine Clémence de Hongrie (1328). Compte d'un argentier de Charles VI, en 1387. Textes inédits, précédés d'une étude sur les argentiers et sur leurs comptes.

LA CHANSON DE LA GROISADE CONTRE LES ALBIGEOIS, publiée par M. P. Meyer, 1875-1879, 2 vol.

Poème historique, en langue méridionale, commencé par Guillaume de Tudèle, continué par un auteur anonyme. Cette édition, qui a obtenu le grand prix Gobert de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, comprend une introduction critique et philologique, un vocabulaire (t. 1°), une traduction et un commentaire historique (t. II).

RÉCITS D'UN MÉNESTREL DE REIMS AU XIII° SIÈCLE, Publiés par M. N. de Wailly, 1876, 1 vol.

Précédemment édité sous le titre de Chronique de Rains, ce texte français, qui se réfère aux règnes de Louis VII, de Philippe-Auguste, de Louis VIII et de saint Louis, avait subi de nombreuses altérations. Il est accompagné d'un vocabulaire et d'un commentaire critique, d'autant plus utile que les récits dont il se compose semblent avoir un caractère moins historique que satirique et littéraire.

LA CHRONIQUE DU BON DUC LOYS DE BOURBON, publiée par M. A. Chazaud, 1876, 1 vol.

Vie de Louis II de Bourbon (1337-1410), composée en français, vers 1429, par Jean Cabaret d'Orville et par Jean de Châteaumorand, sur l'ordre du comte de Clermont. Édition revue sur les manuscrits de Saint-Pétersbourg, de Bruxelles et de Paris.

CHRONIQUE DE JEAN LE FÈVRE, SEIGNEUR DE SAINT-REMY, Publiée par M. F. Morand, 1876-1881, 2 vol.

Composée par le roi d'armes de l'ordre de la Toison d'or, cette chronique française embrasse les années 1408 à 1435. Texte établi sur un manuscrit appartenant à la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer. Notice biographique sur Jean le Fèvre.

Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil inédit d'Étienne de Bourbon, dominicain du XIII° siècle, publiés par M. Lecoy de la Marche, 1877, 1 vol.

L'éditeur a extrait du Tractatus de diversis materiis prædicabilibus d'Étienne de Bourbon, recueil d'exemples à l'usage des prédicateurs, les passages les plus propres à éclairer l'histoire des lettres et des mœurs.

LETTRES D'ANTOINE DE BOURBON ET DE JEHANNE D'ALBRET, publiées par M. le marquis de Rochambeau, 1877, 1 vol.

Plus de deux cents lettres inédites, comprises entre les années 1538 et 1572, tirées des archives ou bibliothèques de France, d'Angleterre et de Russie, les unes intimes, nous initiant aux mœurs privées du xvr siècle, les autres politiques, relatives aux guerres avec Charles-Quint ou aux guerres de religion.

Mémoires inédits de Michel de LA Huguerye, publiés par M. le baron de Ruble, 1877-1880, 3 vol.

L'auteur, successivement secrétaire ou agent secret de Coligny, de Ludovic de Nassau et du prince de Condé, donne sur l'histoire des guerres de religion de 1570 à 1588, et sur la vie des chefs de la Réforme, des détails nouveaux et confidentiels.

HISTOIRE DU GENTIL SEIGNEUR DE BAYART, COMPOSÉE PAR LE LOYAL SER-VITEUR, publiée par M. J. Roman, 1878, 1 vol.

Nouvelle édition, enrichie d'un glossaire, de pièces justificatives et de lettres de Bayart inédites.

Extraits des auteurs grecs concernant la géographie et l'histoire

DES GAULES, texte et traduction nouvelle, publiés par M. E. Cougny, 1878-1892, 6 vol. (le t. VI publié par M. Lebègue).

Ce recueil comprend : 1° les géographes ; 2° les historiens ; 3° les philosophes, les orateurs, les poètes et les écrivains de genres divers qui fournissent quelques renseignements sur l'histoire ou la géographie des Gaules.

MÉMOIRES DE NICOLAS GOULAS, GENTILHOMME ORDINAIRE DU DUC D'OR-LÉANS, Publiés par M. Ch. Constant, 1879-1882, 3 vol.

Mémoires inédits se rapportant aux années 1627-1651, particulièrement utiles pour l'histoire de Gaston d'Orléans et de son eutourage.

GESTES DES ÉVÊQUES DE CAMBRAI DE 1092 à 1138, publiés par le P. Ch. de Smedt, 1880, 1 vol.

Textes latins inédits, les uns en prose, les plus nombreux en vers, venant compléter la série des chroniques de Cambrai.

Les Établissements de saint Louis, par M. P. Viollet, 1881-1886, 4 vol. Introduction comprenant une étude sur les sources, sur la jurisprudence, sur l'influence et sur les manuscrits de la compilation connue sous le titre d'Établissements de saint Louis. — Texte des Établissements publié avec les variantes. — Textes primitifs qui ont servi au compilateur (ordonnance sur la procédure au Châtelet, ordonnance de saint Louis contre les duels, Usage d'Orlenois, coutume de Touraine-Anjou). — Textes dérivés ou parallèles. — Notes des précédentes éditions et notes nouvelles. — Table-glossaire. — Cet ouvrage a obtenu le grand prix Gobert de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

RELATION DE LA COUR DE FRANCE EN 1690, PAR ÉZÉCHIEL SPANHEIM, ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE DE BRANDEBOURG, publiée par M. Ch. Schefer, 1882, 1 vol.

Ce texte, qui n'avait été publié qu'en Allemagne et dans les conditions les plus défavorables, contient de curieux portraits de Louis XIV et des principaux personnages de son entourage, et décrit le mécanisme de l'administration civile, ecclésiastique et militaire. Il est suivi de deux opuscules attribués aussi à Spanheim, les Remarques sur l'État de France et les Qualités bonnes et mauvaises des principaux personnages de la cour.

CHRONIQUE NORMANDE DU XIV SIÈCLE, publiée par MM. Aug. et Ém. Molinier, 1882, 1 vol.

Première édition d'une chronique française anonyme rédigée en Normandie, probablement par un noble, et embrassant les années 1294 à 1372. Sommaire et commentaire historique développé. Cet ouvrage a obtenu une médaille au concours des Antiquités de la France.

ŒUVRES DE RIGORD ET DE GUILLAUME LE BRETON, publiées par M. H.-Fr. Delaborde, 1882-1886, 2 vol.

Nouvelle édition, établie d'après les manuscrits de Paris, de Rome, de

Bruxelles et de Londres. Le premier volume comprend les Gesta Philippi Augusti de Rigord (1165-1208) et les Gesta Philippi Augusti de Guillaume le Breton (1165-1220), avec une introduction développée sur la vie et les ouvrages des historiens de Philippe-Auguste. Le second volume contient la Philippide, poème latin de Guillaume le Breton, avec une table analytique très détaillée. Cet ouvrage a obtenu une médaille au concours des Antiquités de la France.

LETTRES DE LOUIS XI, ROI DE FRANCE, publiées par MM. J. Vaesen et Ét. Charavay, 1883-1900, 7 vol. parus.

Le tome I contient cent vingt-six lettres de Louis Dauphin (1439-1461) publiées sur les originaux conservés en France et à l'étranger, cent pièces justificatives et douze notices biographiques. Les tomes II à VII contiennent treize cent dix-sept pièces des dix-neuf premières années du règne de Louis XI et de nouvelles pièces justificatives.

Mémoires d'Olivier de la Marche, maître d'hôtel et capitaine des Gardes de Charles le Téméraire, publiés par MM. H. Beaune et J. d'Arbaumont, 1883-1888, 4 vol.

Texte ramené à sa forme originale d'après le plus ancien manuscrit (Bibl. nat., fr. 2868 et 2869), éclairci ou rectifié à l'aide de documents d'archives. Le t. IV contient une notice biographique et un certain nombre de pièces inédites. Cet ouvrage a obtenu une mention au concours des Antiquités de la France.

MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE VILLARS, publiés par M. le marquis de Vogüé, 1884-1892, 5 vol. parus.

Première édition complète faite d'après le manuscrit original. Les cinq premiers volumes embrassent les années 1670 à 1733. A partir de la p. 301 du tome I<sup>-</sup>, l'on donne, pour la première fois, le texte authentique de Villars, qui avait été entièrement remanié par les précédents éditeurs. En appendice, correspondances et documents inédits.

Notices et documents publiés pour la Société de l'Histoire de France, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation, 1884, 1 vol.

Avec un historique de la Société, dû à M. Ch. Jourdain, ce volume comprend trente articles ou publications rangés par ordre chronologique depuis le vii jusqu'au xvii siècle; les auteurs sont : MM. le duc d'Aumale, Baguenault de Puchesse, E. de Barthélemy, A. Baschet, le marquis de Beaucourt, A. de Boislisle, A. de la Borderie, le duc de Broglie, le comte de Cosnac, Fr. Delaborde, L. Delisle, E. Dupont, J. Havet, L. Lalanne, A. Longnon, S. Luce, le comte de Luçay, le comte de Mas Latrie, A. Molinier, H. Omont, Léopold Pannier, G. Picot, le comte Riant, J. Roman, le baron de Ruble, Tamizey de Larroque, P. Viollet et le marquis de Vogüé.

Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris (1400-1417), publié par M. A. Tuetey, 1885-1888, 2 vol.

Recueil de notes inscrites par le greffier sur les registres du Conseil, des Plaidoiries, des Grands. Jours de Troyes, etc., et fournissant de nombreux renseignements sur les événements de l'époque ou sur le mécanisme de l'administration. On trouve dans le t. Il un Mémorial latin également dû à Nicolas de Baye, une notice sur sa vie et un inventaire de ses biens meubles.

LA RÈGLE DU TEMPLE, publiée par M. H. de Curzon, 1886, 1 vol.

Texte français du xm<sup>o</sup> siècle, établi d'après les trois manuscrits de Paris, Rome et Dijon, et contenant : 1° la traduction de la Règle latine de 1128; 2° les statuts hiérarchiques; 3° le règlement de l'existence journalière des frères et celui de la tenue des chapitres; 4° le code pénal. L'Introduction décrit les manuscrits employés et donne un résumé général de l'organisation de l'Ordre.

HISTOIRE UNIVERSELLE, PAR AGRIPPA D'AUBIGNÉ, édition publiée par M. le baron A. de Ruble, 1886-1897, 9 vol. parus.

Nouvelle édition, annotée, d'un ouvrage dont la valeur littéraire égale l'importance historique. Le commentaire a pour objet d'expliquer et de rectifier, au besoin, les affirmations de cet historien passionné de la vie et du règne de Henri IV (1553-1610). Le neuvième volume s'arrête à l'année 1602.

LE JOUVENCEL, PAR JEAN DE BUEIL, suivi du Commentaire de Guillaume Tringant; introduction biographique et littéraire par M. Camille Favre; texte établi et annoté par M. Léon Lecestre, 1887-1889, 2 vol.

Le Jouvencel est une sorte de roman historique composé au xv° siècle, ou plutôt un traité d'éducation militaire appuyé d'exemples et d'allusions historiques, dans lequel l'auteur, Jean de Bueil, raconte les principaux événements de sa vie. L'introduction de M. Favre, très développée, retrace l'existence complète de Jean de Bueil (1406-1477). Le Commentaire de Tringant donne la clef des pseudonymes. Cet ouvrage a obtenu une médaille au concours des Antiquités de la France.

CHRONIQUES DE LOUIS XII, PAR JEAN D'AUTON, édition publiée par M. R. de Maulde la Clavière, 1889-1895, 4 vol.

Nouveile édition, revisée quant au texte et amplement annotée, de la chronique la plus intéressante et la plus exacte que l'on possède sur les débuts du règne de Louis XII et sur les expéditions d'Italie.

CHRONIQUE D'ARTHUR DE RICHEMONT, PAR GUILLAUME GRUEL, édition publiée par M. A. Le Vavasseur, 1890, 1 vol.

Cette biographie du connétable de Richemont, écrite par un de ses serviteurs, est une des principales sources de l'histoire militaire du règne de Charles VII. Bien qu'on puisse accuser parfois l'auteur d'une certaine partialité à l'égard de son maître, sa chronique n'est cependant pas un panégyrique. Le commentaire de M. Le Vavasseur complète et rectifie, au besoin, les récits de Gruel.

CHRONOGRAPHIA REGUM FRANCORUM, édition publiée par M. H. Moranvillé, 1891-1897, 3 vol.

Première édition d'une chronique dont on ne connaissait jusqu'ici que des extraits, et dont la valeur historique et surtout historiographique est considérable pour la période comprise entre 1285 et 1400. L'intelligence du texte, établi d'après le ms. unique conservé à la Bibliothèque de Berne, est facilitée par la riche annotation de M. Moranvillé.

L'HISTOIRE DE GUILLAUME LE MARÉCHAL, COMTE DE STRIGUIL ET DE PEM-BROKE, RÉGENT D'ANGLETERRE DE 1216 à 1219, poème français publié par M. Paul Meyer, 1891-1901, 3 vol.

Le poème, jusqu'ici inconnu, que M. P. Meyer a découvert dans la bibliothèque de Cheltenham contient un récit véridique de la vie d'un des hommes les plus considérables de son temps, et n'intéresse pas moins la France que l'Angleterre. Écrit en fort bon français, il se compose de 19214 vers octosyllabiques. C'est à la fois un des monuments les plus précieux de notre poésie narrative et l'une des sources les plus importantes du règne de Philippe-Auguste. Le tome II contient un vocabulaire, le tome III une Introduction, une traduction ou commentaire, un itinéraire de Guillaume le Maréchal et une Table des matières.

MÉMOIRES DE DU PLESSIS-BESANÇON, accompagnés de correspondances et de documents inédits, publiés par M. le comte Horric de Beaucaire, 1892, 1 vol.

Mémoires autobiographiques et autres documents inédits émanés d'un personnage dont le rôle, comme ingénieur, homme de guerre, agent secret et diplomate, fut considérable sous les deux ministères de Richelieu et de Mazarin (1627-1658). Publication intéressante particulièrement au point de vue des relations avec l'Espagne et l'Italie.

ÉPHÉMÉRIDE DE L'EXPÉDITION DES ALLEMANDS EN FRANCE (AOÛT-DÉCEMBRE 1587) PAR MICHEL DE LA HUGUERYE, publiée avec la collaboration de M. Léon Marlet et offerte à la Société par M. le comte Léonel de Laubespin, 1892, 1 vol.

Complément des Mémoires du même auteur publiés par M. le baron de Ruble.

HISTOIRE DE GASTON IV, COMTE DE FOIX, PAR GUILLAUME LESEUR, CHRONIQUE FRANÇAISE INÉDITE DU XV° SIÈCLE, Publiée par M. Henri Courteault, 1893-1896, 2 vol.

Première édition d'une chronique jusqu'ici fort peu connue, et qui offre un grand intérêt pour l'histoire militaire de trente années (1442-1472), et pour l'histoire des relations de la France et de l'Espagne; la chronique de Guillaume Leseur est l'œuvre d'un panégyriste du comte de Foix Gaston IV; mais on ne saurait mettre en doute la haute valeur de son témoignage, l'auteur ayant vu tout ce qu'il raconte. Cet ouvrage a obtenu une médaille au concours des Antiquités de la France.

MÉMOTRES DE GOURVILLE, publiès par M. Léon Lecestre, 1894-1895, 2 vol.

Édition critique, revue sur les manuscrits, de ces Mémoires bien connus, qui s'étendent de 1643 à 1698. De nombreux documents, provenant pour la plupart des archives des Condé à Chantilly, ont permis de compléter, parfois de rectifier les récits de l'auteur, dont le rôle a été fort curieux à diverses époques, notamment pendant la Fronde et au temps de Foucquet. Cette édition a été couronnée par l'Académie française.

Journal de Jean de Roye, connu sous le nom de Chronique scandaleuse (1460-1483), publié par M. Bernard de Mandrot, 1894-1896, 2 vol.

Première édition critique, avec notes, variantes et interpolations, d'une chronique dont M. de Mandrot a démontré la valeur originale et reconnu l'auteur en la personne du notaire au Châtelet Jean de Roye (le légendaire Jean de Troyes), concierge de l'hôtel de Bourbon à Paris.

CHRONIQUE DE RICHARD LESCOT, RELIGIEUX DE SAINT-DENIS (1328-1344), suivie de la continuation de cette chronique (1344-1364), publiée par M. Jean Lemoine, 1896, 1 vol.

Texte presque entièrement inédit et qui vient heureusement combler une lacune dans la série des chroniques rédigées à l'abbaye de Saint-Denis. Cet ouvrage a obtenu une médaille au concours des Antiquités de la France.

Brantôme, sa vie et ses écurts, publié par M. Ludovic Lalanne, 1896, 1 vol.

Importante étude biographique et littéraire qui complète l'édition en 11 volumes des Œuvres complètes de Brantôme donnée par M. Lalanne pour la Société.

Journal de Jean Barrillon, secrétaire du Ghancelier Duprat (1515-1521), publié par M. Pierre de Vaissière, 1897-1899, 2 vol. parus.

L'auteur de ce journal inédit, bien placé pour connaître les événements de la cour de François I<sup>er</sup>, a intercalé dans son récit un grand nombre de documents officiels émanant de la Chancellerie, correspondances, instructions diplomatiques, remontrances, discours, etc.

LETTRES DE CHARLES VIII, ROI DE FRANCE, publiées d'après les originaux par M. P. Pélicier, 1898-1902, 3 vol. parus.

Les trois premiers volumes contiennent sept cent trente-neuf lettres des années 1483 à 1493, suivies de pièces justificatives.

MÉMOIRES DU CHEVALIER DE QUINCY (1698-1713), publiés par M. Léon Lecestre, 1898-1901, 3 vol.

Mémoires inédits publiés d'après le manuscrit original. L'auteur, capitaine au régiment de Bourgogne, raconte les campagnes de la guerre de succession d'Espagne auxquelles il prit part, d'abord en Italie, puis en Provence, en Flandre et sur le Rhin.

#### XVI LISTE DES OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ.

CHRONIQUE D'ANTONIO MOROSINI; extraits relatifs à l'histoire de France. Introduction et commentaire par M. Germain Lesèvre-Pontalis; texte établi et traduit par M. Léon Dorez, 1898-1902, 4 vol.

Édition partielle d'une chronique vénitienne inédite, conservée à la Bibliothèque impériale de Vienne, qui abonde en renseignements sur l'histoire de France pendant les années 1396 à 1433, particulièrement sur la mission de Jeanne d'Arc. Cet ouvrage a obtenu le prix Bordin à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE L'INQUISITION DANS LE LANGUE-DOC, publiés par Mgr Douais, 1900, 2 vol.

Sentences rendues et dépositions reçues par les inquisiteurs Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre (1244-1248); registre du notaire de l'inquisition de Carcassonne (1250-1267); commission pontificale exécutée par les cardinaux Taillefer de la Chapelle et Bérenger Frédol (1306). Dans l'Introduction, tableau d'ensemble des actes des papes, des évêques, des inquisiteurs, des comtes et des rois, étude sur les manuels inquisitoriaux et les récits relatifs à l'histoire de l'Inquisition.

MÉMOIRES DU VICOMTE DE TURENNE, DEPUIS DUC DE BOUILLON (1565-1586), suivis de trente-trois lettres du roi de Navarre (Henri IV) et d'autres documents inédits, publiés par le comte Baguenault de Puchesse, 1901, 1 vol.

Nouvelle édition de mémoires précieux pour l'histoire des guerres civiles du xvi° siècle, particulièrement dans le Midi gascon. Pièces justificatives inédites comprenant notamment, outre trente-trois lettres du roi de Navarre, d'autres lettres de Charles IX, de Henri III, de Catherine de Médicis et du vicomte de Turenne lui-même.

CHRONIQUES DE PRECEVAL DE CAGNY, publiées pour la première fois par H. Moranvillé, 1902, 1 vol.

Texte d'un intérêt capital pour l'histoire de Jeanne d'Arc et de Charles VII. Il comprend : 1° une suite de notices généalogiques sur les comtes, puis ducs d'Alençon (1228-1436); 2° une chronique véritable dont la partie originale va de 1393 à 1438.

Journal de Jean Vallier, maître d'hôtel du roi (1648-1657), publié pour la première fois par Henri Courteault et Pierre de Vaissière, 1902, 1 vol. paru.

Relation très complète des événements survenus en France, et plus particulièrement à Paris. L'auteur est un témoin oculaire de la plupart des faits qu'il raconte.

# DE LOUIS XI

ROI DE FRANCE

# IMPRIMERIE DAUPELEY-GOUVERNEUR

A NOGENT-LE-ROTROU.

# LETTRES DE LOUIS XI

# ROI DE FRANCE

PUBLIÉES D'APRÈS LES ORIGINAUX

POUR LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

PAR

JOSEPH VAESEN ET ÉTIENNE CHARAVAY

TOME VIII

LETTRES DE LOUIS XI

1479-1480

PUBLIÉE6

PAR JOSEPH VAESEN

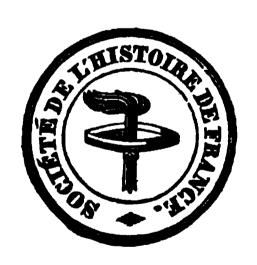

# **A PARIS**

#### LIBRAIRIE RENOUARD

H. LAURENS, SUCCESSEUR
LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE
RUE DE TOURNON, Nº 6

M DCCCC III

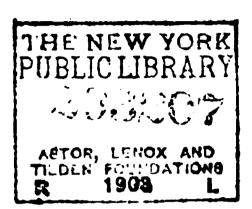

#### EXTRAIT DU RÈGLEMENT.

Art. 44. — Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et choisit les personnes les plus capables d'en préparer et d'en suivre la publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire responsable, chargé d'en surveiller l'exécution.

Le nom de l'éditeur sera placé en tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une déclaration du Commissaire responsable, portant que le travail lui a paru mériter d'être publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que le tome VIII des Letters de Louis XI, préparé par M. J. Varsen, lui a paru digne d'être publié par la Société de l'Histoire de Prance.

Fait à Paris, le 8 août 4902.

Signé: M1 DE BEAUCOURT.

#### Certifié:

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France,

A. DE BOISLISLE.

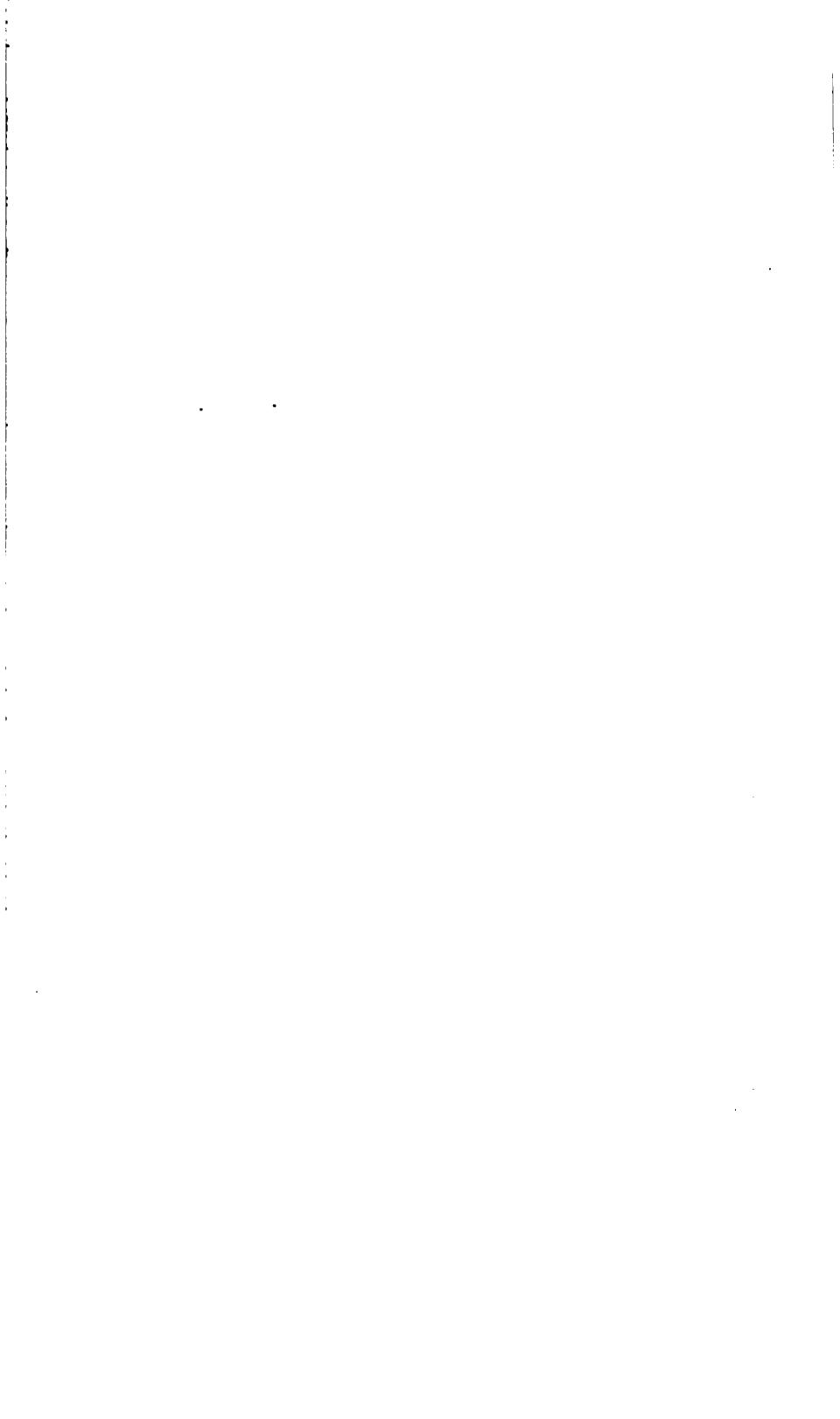

# LETTRES DE LOUIS XI

# LOUIS ROI

1461-1483

#### MCCCXVIII.

AU PARLEMENT (V.).

Montargis, 8 mai 1479.

Ordre d'avoir à rendre justice à Jean Royer, docteur en théologie, autrefois pourvu d'une prébende en l'église de Tournai, qui lui était contestée sous prétexte qu'il était originaire de Poligny, au comté de Bourgogne. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 3.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons esté advertiz que nostre chier et bien amé maistre Jehan Royer, docteur en theologie, est en procès par devant vous, à cause de la prebende et chanoinie de Tournay, que autresfoys luy avons donnez comme vaccant en regale, dont est fort inquieté et des pieça de sa partie adverse, laquelle luy obice entre autres choses qu'il est natif de Poligny<sup>1</sup> ou conté de Bourgongne, lequel conté il dit estre hors des limites de nostre royaulme,

1. Chef-lieu d'arrondissement du Jura.

1

et par ce incapable de il obtenir benefice; laquelle objection n'est point veritable et est faicte contre nous et nostre bon et juste droit, comme appert par vray tiltre desjà veu par nostre Grant conseil. Et combien que ledit conté soit de present debtenu et occuppé violentement par noz ennemyz, avons deliberé à l'aide de Nostre Seigneur et de la glorieuse vierge Marie, brief le remectre en nostre main; et aussi que desirons le bien et avancement dudit Royer en saincte esglise, voulons neantmoins, vous mandons bien expressement que ledit procès vous expediez en bonne et briefve justice, tous portz et faveurs cessans, sans avoir aucun esgart à ladicte objection, laquelle est contre nous et en diminution de nostre royaulme, et par ce nostre droit il soit conservé. Et gardez qu'il n'y ait faulte, car tel est nostre plaisir. Donné à Montergys¹, le viiiº jour de may.

Loys.

RAGOT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris?.

Recepte xij maii Mo CCCCo LXXIXo.

- 1. Aujourd'hui Montargis, chef-lieu d'arrondissement du Loiret.
- 2. Un arrêt du 3 janvier 1478, prononcé le 17 janvier suivant, déclare le défaut contre « Jehan de Monstereul et Robert Hersé, defendeurs, » au profit de « M° Jehan Le Royer, docteur en theologie, en cas de nouvelleté, pour cause de chanonie et prebende de Tournay, » condamne les défaillants à « faire revoquer, casser et adnuller à leurs propres coustz et despens toutes les sentences, censures et excommeuniemens faiz à la requeste dudit de Monstereul en court de Romme et ailleurs ou prejudice des procès pendant en ladicte court... » et les ajourne à pro-

#### MCCCXIX.

# AU PARLEMENT (V.).

#### Montargis, 9 mai 1479.

Ordre de vérifier et expédier les lettres du don fait aux églises de N.-D. de Boulogne et de Saint-Martin hors les murs dudit lieu de la terre et seigneurie de Brunembert, des amendes auxquelles les habitants du comté de Boulogne pourront être condamnés, et aussi de 60 l. t. à adjuger au roi en cas de « frivole appellation » desdits habitants. — (Orig. Arch. nat., X14 9318, fol. 4.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons pour la fondation, doctation et entretiennement de deux messes, que avons ordonnées estre dictes et celebrées chascun jour perpetuellement, l'une en l'eglise Nostre Dame de Boulongne, et l'autre en l'eglise Mons' Saint Martin hors les murs dudit lieu, donné et transporté aux religieux, abbé et convent de l'abbaye d'icelluy lieu la terre et seigneurie de Brunesbercq¹ et ses appartenances assises en Boullenoiz, ainsi que vous verrez par noz lettres patentes². Et par autres lettres avons octroyé ausdiz religieux, abbé et convent qu'ilz ayent et

duire « dedans le viii jour du moys d'aoust prochain venant les sentences et procedures de court de Rome, et les absolutions desdictes censures et excommuniemens, sur peine de cinq cens l. par. d'amende... de bannissement de ce royaume et de confiscation de biens. » (Arch. nat., Parlement, Conseil, X<sup>1</sup> 1488, fol. 17 v°.)

- 1. Aujourd'hui Brunembert, dans le canton de Desvres, arrondissement de Boulogne (Pas-de-Calais).
- 2. En date de Montargis, mai 1479. (Arch. nat., JJ 205, nº 278, fol. 157.)

preignent doresnavant par leurs mains et simple quictance les deniers des amendes et exploiz de justice de la conté de Boullenois, et aussi les amendes de soixante livres parisis qui nous seront adjugées à l'encontre des subgectz et habitans de ladicte conté pour raison des frivolles appellations qu'ilz intergecteront et ont intergectées. Et pour ce incontinent que lesdiz religieux vous feront presenter nosdictes lettres, gardez que vous les veriffiez et expediez, et qu'il n'y ait point de faulte; car autrement nous ne seryons pas contens de vous. Donné à Montargis, le ix<sup>e</sup> jour de may.

Loys.

PICOT.

A noz amez et feaulx les gens de nostre parlement à Paris.

Recepte xxij maii M° CCCC° LXXIX°.

#### MCCCXX.

# AUX CONSEILLERS DE LYON (V.).

# Montargis, 9 mai 1479.

Réunion des généraux des monnaies tenue par ordre du roi pour aviser aux moyens de prévenir l'exportation du numéraire hors du royaume; décision prise de convoquer une assemblée à raison de deux délégués par ville; invitation à nommer les deux délégués lyonnais et à les envoyer vers lesdits généraux des monnaies le 25 juin suivant. — (Copie du temps. Arch. de Lyon, BB 16, fol. 153.)

De par le roy.

Trés chiers et bien amez, pour ce que desirons de tout nostre pouvoir donner provision au fait de noz

monnoyes pour evicter qu'elles ne soient tirées hors de nostre royaume, ainsi qu'elles ont fait et font chascun jour, et aussi pour les autres inconveniens et dommaiges, qui à ceste cause sont advenuz et pourroient advenir au bien de la chose publicque de tout nostre royaume, nous avons fait venir devers nous les generaulx de noz monnoyes, lesquelz avons sur ce oyz, et fait debatre les matieres en leurs presences ; après lesquelles choses debatues, considerans que la matiere est de grant consequence, avons deliberé faire assembler deux des plus notables gens en ce congnoissans de chascune des bonnes villes de nostre royaume<sup>1</sup>. Si vous prions et neantmoins mandons, que, incontinent et en toute diligence, vous deleguez et ordonnez deux des plus notables gens de nostre ville de Lion, cognoissans et expers touchant ladicte matiere des monnoyes, et qui aiment le bien de la chose publicque de nostredit royaume, que adviserez entre vous, et les envoyez devers nosdictz generaulx 2 des monnoyes en nostre

- 1. « Le mercredi xxiiie jour de juing mil IIIIe LXXIX, en l'ostel commun, messire Pierre Torveon, docteur en loys, André Poculot, Pierre Brunier, Jehan Buyatier, Jehan Rossellet, Geoffrey de Saint Barthelemy, Jehan Varinier, Estienne Laurencin et Daulphin de la Fay, conseillers, ont receu à heure de complie ou environ avec honneur et reverence les lettres missives du roy nostre sire et autres lettres de messe les generaulx des monnoyes, desquelles la teneur s'ensuyt... »
- 2. A la suite de la lettre du roi s'en trouve transcrite une autre des généraux ainsi conçue : « Trés chiers seigneurs, nous nous recommandons à vous; le roy vous envoye unes lettres touchant le fait de ses monnoyes; si vous plait les mectez à execution le plus diligemment que faire se pourra. Et par ceulx qui seront esleuz de par vous envoyez des sortes de toutes les monnoyes estranges courans de par delà. Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript à Paris, le xve jour de may, les tous vostres, les

venant, pour illec avecques nosdictz generaulx communiquer de ladicte matiere et y adviser les provisions sur ce necessaires y estre données, en maniere que les monnoyes estranges ne puissent avoir cours en nostredit royaume, et les nostres ne soient tirées hors d'icellui, ainsi que fait a esté par cy devant. Donné à Montargis, le IX° jour de may.

Loys.

Picor<sup>4</sup>.

#### MCCCXXI.

# AUX DOYEN ET CHAPITRE D'ANGERS (D.).

Brienon, 13 mai 1479.

Renouvellement de l'ordre à eux donné d'élire pour évêque Auger de Brie, son conseiller. — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 22450, fol. 130 vo.)

Chers et bien amez, nous vous avons escript<sup>2</sup> par deux ou trois fois que vous voulsissez eslire maistre

generaulx maistres des monnoyes. » (BB 16, fol. 153.) Le lendemain, les conseillers réunis décidèrent que les ordres du roi seraient exécutés. (Ibid., fol. 153 v°.)

- 1. La même lettre fut adressée aux « auditeurs des Comptes, bourgoys, manans et habitans de la ville de Grenoble » (Arch. de ·l'Isère, B 2826, fol. 142) et aux « bourgois, manans et habitans de la ville de Troyes. » (Arch. de Troyes, AA 48.) Cf. aussi, sur ce même sujet des monnaies étrangères, les lettres patentes du roi données à Montargis le 8 mai 1479. (Ordonnances des rois de France, XVIII, 481.)
- 2. Voy. au t. VII, pp. 293-295, no MCCCXV-MCCCXVI, les lettres du 25 avril au chapitre d'Angers et à M. de la Vignolle, et comment Auger de Brie finit par être élu par le chapitre le 1er juillet 1479.

Augier de Brye, nostre conseiller; de quoy n'en avez riens fait. Et pour ce, incontinent ces lettres veues, eslisez le, car pour riens ne souffr[ir]ions que autre eust l'evesché que nostredit conseillier; car se je congnoys homme qui y voise au contraire, je luy feray vuider le royaulme de France, et n'y aura point de faulte. Escript à Brynon l'Arcievesque<sup>1</sup>, le xin<sup>0</sup> jour de may.

Loys.

DE DOYAT.

A noz chers et bien amez les doyen et chapitre de l'eglise d'Angers.

#### MCCCXXII.

# AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Belebat, 14 mai 1479.

Ordre de venir le trouver. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2900, fol. 1.)

Mons' du Bouchage, mon amy, je vous prie que incontinant que vous aurez fait, vous en veignez par devers moy et qu'il n'y ait point de faulte, et à Dieu. Escript à Belesbat<sup>2</sup>, le xim<sup>e</sup> jour de may.

Loys.

LE MARESCHAL.

A nostre amé et feal conseillier et chambellan le sire du Bouchage.

- 1. Brienon-l'Archevêque, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Joigny (Yonne).
- 2. Aujourd'hui Belebat, dans la commune de Courdimanchesur-Essonne, canton de Milly, arrondissement d'Étampes (Seineet-Oise).

#### MCCCXXIII.

# AU PARLEMENT (V.).

Château-Landon, 16 mai 1479.

Ordre d'enregistrer les lettres du don fait à l'abbaye de N.-D. de Ferrières de « certains boys et garenne assis au dedans du treffons et dommaine de ladicte eglise. » — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9319, fol. 6.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, nous avons par noz lettres patentes en forme de chartre donné et aumosné à l'eglise de Nostre Dame de Ferrieres 1 certains boys et garenne et leurs appartenances<sup>2</sup>, assis au dedans du treffons et dommaine de ladicte eglise, soubz les condition et reservation plus applain contenues en nosdictes lettres, lesquelles l'abbé et convent de ladicte eglise ont entention de bref vous faire presenter pour en avoir l'expedition. Et pour ce que nous desirons nostredit don sortir effect, pour la singuliere devotion que nous avons à ladicte glorieuse dame, nous vous mandons et enjoignons que, incontinent ces lettres veues, vous vueillez nosdictes lettres de don, faire publier et enregistrer en nostre court, en la maniere en tel cas acoustumée, sans y faire aucun delay ou difficulté, car il nous desplairoit fort que nous feussions frustrez en nostre bonne entention, et que lesdiz abbé et convent eussent empeschement en leur expe-

1. Abbaye cistercienne du diocèse d'Orléans.

<sup>2.</sup> Par lettres en date de Château-Landon, mai 1479, Louis XI avait donné à l'abbaye de Ferrières certains droits dans la forêt de Poncourt. (Ordonn. des rois de France, XVIII, 488.)

dition, dont pour ceste cause il leur convensist retourner devers nous au remede. Donné à Chasteaulendon, le xvi jour de may.

Loys.

LE BOURCIER.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte xv junii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCXXIV.

# AU PARLEMENT (V.).

Château-Landon, 18 mai 1479.

Ordre d'assurer aux religieux de Saint-Edmond de Pontigny le paiement d'une rente de 1,200 l. t. à eux constituée par le roi, et au paiement de laquelle les chanoines de Saint-Étienne d'Auxerre et de Saint-Quiriace de Provins faisaient de l'opposition. — (Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 7.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, nous avons esté advertiz que les chanoines de Saint Estienne d'Aucerre et de Saint Quiriace de Provins ont interjecté certaines appellations à l'encontre des abbé et religieux de Mons' Saint Edmond de Pontigny, à cause de certain veu et don que avons fait audit corps saint, de la somme de douze cens livres tournois de rente, dont certaine portion leur a esté assise sur nostre dommaine d'Aucerre, de Troies et la prevosté dudit Provins; esquelz lieux lesdiz chanoines se dient avoir aucune assignacion de rente à eulx faicte par noz predecesseurs. Et combien qu'ilz en soient paiez par les mains de noz

receveurs, ainsi qu'ilz ont acoustumé et selon l'ordonnance des gens de noz comptes et tresoriers, neantmoins ilz s'efforcent, au moien desdictes appellations, empescher que nostredit don et veu ne sortissent leur effect, qui est contre nostre entention et vouloir. Et pour ce que nous voulons nostredit veu et don avoir lieu au prouffit et utilité desdiz religieux de Pontigny, nous vous mandons et enjoignons bien expressement que, en ensuivant le bon vouloir et affection que nous avons audit glorieux corps saint, vous ne permetez ne souffrez lesdiz religieux estre molestez par procès ne autrement en la joissance de nostredit don, ainçois leur donnez tout l'ayde, faveur et support que vous pourrez, sans entreprendre congnoissance desdictes appellations en quelque maniere que ce soit. Et tellement y faictes que lesdiz religieux n'aient cause de renvoier devers nous au remedde. Et au seurplus faictes publier nos lettres de don que leur avons octroyé desdictes xII° l. t. sans y faire aucun delay ou difficulté. Donné à Chasteaulendon, le xviiiº jour de may.

Loys.

LE BOURCIER.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre parlement à Paris.

Recepte xxvta junii Mo CCCCo LXXIXo4.

1. Le 6 juin 1480, le Parlement ordonne de mettre sur les lettres de don visées par le roi les mots: Lecta et publicata et registrata, malgré l'opposition des doyen et chapitre de Saint-Quiriace de Provins, « des bouchiers de Provins, d'Anthoine, bastard de Bourgongne, et des doien et chapitre de Saint-Estienne de Troies. » (Arch. nat., Parlement, Conseil, X<sup>1</sup> 1489, fol. 83 v°.)

#### MCCCXXV.

# A FRANÇOIS DE GENAS (D.).

Plessis-du-Parc, 20 mai 1479.

Ordre du roi de lui avancer le montant de la pension de l'évêque d'Albi, figurant parmi celles qui ont été retranchées, pour permettre l'accomplissement d'un vœu par lui fait à Saint-Jacques de Galice. — (Publ. dans le Bulletin du Comité historique des monuments écrits de l'histoire de France, histoire, sciences, lettres, t. III (Paris, 1852, in-8°), p. 241.)

Mons' le general, pour fournir à certaine grant somme de deniers que j'ay vouée à Mons' Saint-Jacques de Gallice, j'ay ordonné certaines pensions estre prinses et retranchées, et entre autres celle de Mons' d'Alby. Et pour ce qu'il me fault avoir promptement ledit argent, je vous prie que si jamais me voulez faire service, que vous me faictes advancer par vostre receveur general ladicte pension de mondit s' d'Alby, et incontinent la m'envoyez en la plus grant diligence qu'il sera possible, et n'y faictes faulte; aultrement je ne seroys jamais content de vous, car cecy touche le fait de ma conscience, et à Dieu. Escript au Plessis du Parc lez Tours, le xx° jour de may¹.

Loys.

PETIT.

A nostre amé et feal conseiller François de Genas, general de noz finances.

1. Un mandement du roi, en date du Plessis-du-Parc, le 29 décembre 1480, ordonne à Michel le Taincturier, trésorier général de Languedoc, Lyonnais, Forez et Beaujolais, de rembourser la somme retranchée ci-dessus à l'évêque d'Albi. (Bull. du Com. hist..., p. 240.)

#### MCCCXXVI.

# AU SEIGNEUR DE COMBRONDE (V.).

Puiseaux, 21 mai 1479.

Ordre d'aller trouver le gouverneur de Champagne; conseil de ne pas disputer à l'évêque de Mende l'abbaye d'Ébreuil et d'en demander plutôt une autre. — (Orig. Coll. de feu M. Desnoyers, membre de l'Institut.)

Mons' de Combronde, j'ay receu vos lettres et vous prie que le plus tost que vous pourrez, se vous n'estes point avec le gouverneur de Champaigne<sup>1</sup>, que vous y en allez.

Au surplus, touchant l'abbaye d'Esbreulle<sup>2</sup>, Mons<sup>1</sup> de Mende<sup>3</sup> y a bon droit et perdrez temps et despendrez le vostre à le plaidoyer, et vous en vouldrez mieux pourchasser une autre. Et à Dieu. Escrit à Puiseaulx<sup>4</sup>, le xxi<sup>8</sup> jour de may.

LOYS.

DE DOYAT.

- 1. Charles d'Amboise.
- 2. Aujourd'hui Ébreuil, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Gannat (Allier). Il s'y trouvait au moyen âge une abbaye de l'ordre de Saint-Benoît.
- 3. Julien de la Rovère, neveu du pape Sixte IV, et plus tard pape lui-même sous le nom de Jules II, avait été nommé évêque de Mende en 1478. (Note LXXII, sur les évêques de Gévaudan, ajoutée par les nouveaux éditeurs de l'Histoire de Languedoc de D. Vaissete, t. IV, 1<sup>re</sup> partie, p. 395.)
- 4. Puiseaux, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Pithiviers (Loiret).

#### MCCCXXVII.

# AU PARLEMENT (V.).

#### Boutigny, 21 mai 1479.

Ordre d'enregistrer les lettres patentes détachant la châtellenie de Château-Landon du ressort du bailliage de Sens. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 8.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, ainsi que savez, nous avons par noz autres lettres patentes ordonné que les subgectz de la chastellenie de Chasteau Lendon, qui estoient du ressort du bailliage de Sens, ressortiront doresenavant au bailliage de Montargis, dont ilz sont plus prouchains; et, combien que vous ayons escript que feissiez publier lesdictes lettres en nostredicte court, ce neantmoins nous avons sceu que encores ne l'avez fait, dont sommes fort esmerveillez. Et pour ce que voulons que nostredicte ordonnance et le contenu en nosdictes lectres sorte son effect, nous voulons et vous mandons derechef que incontinant vous faictes publier et enregistrer nosdictes lettres en nostredicte court, et que du contenu en icelles vous faictes joir et user lesdiz subgectz de ladicte chastellenie de Chasteau Lendon plainement et paisiblement, nonobstant quelzconques oppositions ou empeschemens, que pourroient dire et alleguer nostre procureur au bailliage de Sens ou autres, pour lesquelles ne voulons par vous y estre aucunement differé, et gardez qu'il n'y ait faulte, car tel est nostre plaisir. Donné à Boutigny<sup>1</sup>, le xxr<sup>2</sup> jour de may

Loys.

J. DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte xv junii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCXXVIII.

# A L'ÉVÊQUE D'ALBI (V.).

Puiseaux, 25 mai 1479.

Prière de ménager le mariage de la nièce dudit évêque, fille du seigneur de Boisy, avec le chevalier d'Euchate.— (Orig. Arch. de M. Mazens, notaire à Lasgraïsses.)

Mons' d'Alby, j'ay sceu que le chevalier de Boisy a une fille à marier, qui est votre niepce<sup>2</sup>, et, pour ce que je desire fort que le chevalier d'Euchate<sup>3</sup> soit marié par deçà, je vous vouldrois bien prier que se voiés que le prouffit de votre niepce y soit, et que vous la luy voulsissiés donner en mariage. Et pour ce, Mons' d'Alby

- 1. Dans le canton de la Ferté-Alais, arrondissement d'Étampes (Seine-et-Oise).
- 2. Cette nièce était la fille de Louise d'Amboise, sœur de l'évêque d'Albi, et de Guillaume Gouffier, écuyer, s<sup>2</sup> de Boisy, mariés vers 1458. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 47, doss. Amboise 1046, n° 78, et vol. 50, fol. 478.) Cf. Pièces orig., vol. 1366, doss. 30936, Boisy, n° 19; mais il ne m'a pas été possible de trouver son prénom.
- 3. Ce nom m'est inconnu et me paraît très suspect, comme tous ceux qui proviennent du même copiste.

mon amy, faictes m'en scavoir vostre bon vouloir. Et à Dieu. Escript à Puyseaulx, le xxv° jour de may.

Loys.

DE DOYAT.

#### MCCCXXIX.

#### A L'ÉVÊQUE D'ALBI.

La Motte-d'Égry, 27 mai 1479.

Envoi de la ratification de M. de Châtillon. — (Orig. Arch. de M. Mazens, notaire à Lasgraïsses. Publ. dans les Mémoires de la Société archéologique du midi de la France, XII, 61.)

Mons', j'ai receu voz lettres, et au regard de la ratification, dont m'escripvez, de Mons' de Chastillon',
je la vous envoie et vous remercie tousjours de la
peine que vous prenez en mes affaires. Je vous prie
que vous y faciez tousjours ainsi que j'en ay en vous
[fiance?] et me faictes souvent savoir de voz nouvelles.
Et à Dieu. Escript à la Mote d'Aigry, le xxvii jour
de may.

Loys.

LE MARESCHAL.

A Mons' d'Alby.

#### MCCCXXX.

# AU PARLEMENT (V.).

La Motte-d'Égry, 28 mai 1479.

Ordre d'entériner les lettres du don fait au sire de Maigné des

1. Louis de Laval. Peut-être cette ratification se rapporte-t-elle au projet de mariage dont il est question dans la précédente lettre.

seigneuries d'Antraigues, Donzenac et Roussy. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 9.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, nous avons pieça donné à nostre amé et feal conseillier et chambellan le sire de Maigné les terres et seigneuries d'Entreigues, Donzenac et Roussy, et luy en avons expedié ses lettres i; mais pour les grans charges que lui avons tousjours depuis données et donnons chascun jour, tant pour le fait de noz guerres que en autres grans matieres, où l'avons embesoigné, lesquelles il a plus à cueur que les siennes, il n'a peu poursuir, ne vous requerir l'enterinement de sesdictes lettres; et pour ce nous vous mandons et expressement enjoignons, que incontinant vous expediez et enterinez lesdictes lettres, sans ce qu'il soit plus besoing à nostredit conseillier nous en parler, et sans vous arrester à quelconques empeschemens qui lui pourroit estre donné par M° Pierre Poignant ne autres, car nous voulons qu'il joisse desdictes terres paisiblement; et n'y faictes nulle faulte, afin que nostredit conseiller congnoisse que vous en ayons escript. Donné à la Mote d'Aigry, le xxvine jour de may.

Loys.

LE BOURCIER.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre parlement à Paris.

Recepte via junii Mo CCCCo LXXIXo.

1. En date de la Motte-d'Égry, mai 1479. (Arch. nat., X<sup>1</sup> 8607, fol. 151 v° et 153 v°.) Voy. t. VI, p. 257, n° MXLVII, la lettre adressée par le roi au parlement pour le même motif, le 30 novembre 1477.

#### MCCCXXXI.

# AU PARLEMENT (V.).

La Motte-d'Égry, 29 mai 1479.

Recommandation en faveur de Pierre de Cerisay dans un procès touchant « l'archidiaconé de Coustantin, » que le roi ordonne de juger sans retard. — (Orig. Arch. nat., Xi 9318, fol. 10.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, pluseurs foiz vous avons escript pour l'expedition du procès de l'archediaconé de Coustantin qui est en estat de juger, lequel encores n'avez expedié. Et pour ce que en desirons la fin, aussi que voulons que noz droiz y soient gardez, nous voulons et vous mandons trés expressement, que incontinent cestes veues, vous procedez au jugement et decision dudit procès, en ayant le fait de nostre amé et feal conseillier en nostre court de parlement M° Pierre de Cerisay pour especialment recommandé en bonne justice, et y faictes si bonne diligence qu'il ne nous soit plus besoing vous en escripre. Donné à la Mote d'Egry, le xxix° jour de may.

Loys.

CHOISY.

A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte iiij in junii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCXXXII.

A L'ÉCOUTÈTE ET A LA COMMUNAUTÉ DE LUCERNE (V.).

Commencement de juin 1479.

Protestations d'amitié et démenti du bruit qui avait couru que le VIII

roi voulait attaquer Bâle et la région voisine; envoi de Bertrand de Brosse, chargé de les rassurer à cet égard et de conclure la paix entre les Suisses et la duchesse de Milan. — (Copie. Staatsarchiv. Luzern., Formular M 118, fol. 89. Publ. par M. de Mandrot, Relations de Charles VII et de Louis XI... avec les Suisses, p. 197.)

Ludovicus, Dei gracia Francorum rex, illustrissimis et invictissimis dominis et confederatis nostris sculteto et communitati lucernensi de liga confederatorum Alamanie superioris.

Illustrissimi et invictissimi domini, vestre excelse communitatis litteras cum omni favore recepimus, ex quibus cognovimus illam ingentem atque inveteratam in nobis et negociis nostris jamdiu vestram habitam amicitiam, quod gratissimum nobis fuit, cum nos omni etiam affectu mutuoque amoris desiderio felices eventus vestros salva cum devotione desideramus. Insuper sinistris relatibus vobis delatum fuisse didicimus, nos, cum felicem suscepimus in Burgundie partibus victorie exitum, in Basileam et Alamannorum partes adjacentes cum nostro inexpugnabili exercitu ad debellandas gentes illas sine mora velle transferre, quod nunquam nostre intentionis fuit; neque enim grande aliquid aut parvum fecimus, aut facere intendimus, sine scientia tante magnificentie lige. Hinc est quod nos dilectum nostrum consiliarium magistrum Bertrandum de Brossa hac de re alias destinavimus et de presenti pro hujusmodi informatione et pace inter vos et ducissam Mediolani pacificanda et pertractanda mandavimus<sup>1</sup>, cui nobis ex parte fidem adhibere hor-

1. Bertrand de Brosse était pour cet objet en Suisse au moins depuis le 10 février 1479. (Amtliche sammlung der ältern eidgenössischen abschiede, III. Zurich, 1858, in-4°, p. 24.)

tamur, offerentes nos in omnibus illi precelse lige et carissime communitati vestre, etc.

#### MCCCXXXIII.

# AUX MARCHANDS DE COMPTÈGNE (V.).

Château-Landon, 2 juin 1479.

Annonce d'une réunion de marchands de Paris pour le 12 juin, et ordre à ceux de Compiègne d'avoir à s'y rendre. — (Copie du temps. Arch. de Compiègne, BB 6, fol. 57. Commun. par M. de Bonnault.)

De par le roy.

Chers et bien amez, pour certaines grandes et raisonnables causes qui touchent l'estat de nostre royaume, couronne, et le bien universel de tout le royaulme de France, nous avons ordonné faire assembler tous les marchans de vostre ville en nostre ville de Paris au xnº jour de ce present mois de juing, et voulons et vous mandons trés expressement, sur tant que doubtez nous desobeir et mesprendre envers nous, que vous vous trouvez en personne audit jour en nostre ville de Paris, toute excusations cessans, devers les commissaires sur ce par nous ordonnez, pour oir ce que vous sera dit et remonstré de nostre part, et qu'il n'y ait point de faulte. Donné à Chastau Landon¹, le nº jour de juing.

Loys.

CHOISI.

A noz chers et bien amez les marchans de la ville de Compiegne.

1. Château-Landon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Fontainebleau (Seine-et-Marne).

#### MCCCXXXIV.

# AUX OFFICIERS ROYAUX ET AUX MARCHANDS DE LYON (V.).

Château-Landon, 2 juin 1479.

Notification de la convocation à Lyon, pour le 24 juin suivant, d'une journée et assemblée d'officiers royaux et de marchands, et de l'envoi d'Ymbert de Varey et de Guillaume de Villeneuve pour y assister. — (Copie du temps. Arch. de Lyon, BB 16, fol. 152 vo. Arch. d'Alby, HH 5.)

De par le roy.

Trés chiers et bien amez, pour plusieurs grans causes touchans et concernans l'estat de nostre personne et de nostre coronne, et la seureté, tuition et deffense de toute la chose publicque de nostre royaume, nous avons ordonné faire tenir une journée et assemblée de touz les officiers et de tous les marchans des villes du Daulphiné, Languedoc, Rodeys, Auvergne, Bourbonnoys, Fourestz et Beaujeuloys, en nostre bonne ville de Lion, au xxIIIIe jour de ce present moys de juing, mesmement desdiz officiers et marchans de nostre ville de Lion; et pour estre et assister pour et de par nous à ladicte journée et assemblée, avons commis et depputez noz amez et feaulx conseillers Ymbert de Varey, nostre maistre d'ostel, et Guillaume de Villeneufve, nostre escuier d'escuirie et courier de Lion. Si voulons et vous mandons trés expressement et neantmoins prions bien acertes, et sur toute l'amour et loyaulté que avez à nous, et sur tant que craingnez nous desobeir, que vous soyez tous en personne à ladicte journée et assemblée, toutes excusations cessans, et croyez nosdiz

conseillers de ce qu'ilz vous diront, et faictes ce qu'ilz vous ordonneront de par nous, tout ainsi que feriez pour nostre personne propre, en maniere que cognoissons que avez vouloir de nous loyaulment servir et continuer la bonne et entiere loyaulté que avez tousjours par effect tenue et gardée envers nous et la coronne de France. Donné à Chasteau Landon, le deuxiesme jour de juing.

Loys.

CHOISI.

A noz chiers et bien amez noz officiers de nostre justice ordinaire et de noz aides et aux marchans de nostre bonne ville de Lion<sup>1</sup>.

#### MCCCXXXV.

# AU PARLEMENT (V.).

Château-Landon, 2 juin 1479.

Ordre d'expédier rapidement le procès de Guillaume Le Ferron, gendre du chancelier de Bretagne, contre le seigneur de Raiz. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 11.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, jà pieça nous vous mandasmes

1. « Le samedi xix jour des moys et an dessusdiz (juing mil CCC LXXIX) furent mandez de par mons le maistre sire Ymbert de Varey, en l'ostel du roy à Lion, appellé Roanne, les conseilliers et notables de ladicte ville pour recevoir les lettres missives que le roy nostre sire envoyoit à eulx et ès officiers ordinaires et esleuz des aides dudit Lion; et illec estans et assemblez iceulx conseilliers avec grant nombre de notables, ledit mons le maistre leur presenta lesdictes lettres missives, desquelles la teneur s'ensuyt et est telle... »

par le lieutenant de Poictou, maistre Jehan Chambon, et depuis vous avons rescript, que, en faveur de nostre chier et bien amé le chancelier de Bretaigne<sup>1</sup>, vous vuydassiez en bonne justice certain procès pendant par devant vous entre le seigneur de Raiz et feu Geffroy Le Ferron et Guillaume Le Ferron, son filz, mary de la fille dudit chancellier; lequel procès n'avez encores vuydé, quelque mandement et rescription que vous en aions faiz, ainsi que par ledit chancelier nous a esté remonstré, dont ne suymes pas contens. Pour quoy vous mandons et trés expressement enjoingnons que, toutes choses cessans, vous voyez et visitez ledit procès et le jugez, en faisant aux parties raison et justice, en maniere que n'en oyons plus parler, car tel est nostre plaisir. Donné à Chasteaulandon, le second jour de juing<sup>2</sup>.

Loys.

G. DE MERVILLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte viju junii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCXXXVI.

# AU PARLEMENT (V.).

Château-Landon, 3 juin 1479.

Ordre d'assurer au frère de François du Breuil, son écuyer d'écu-

- 1. Guillaume Chauvin.
- 2. Voy. au t. VII, p. 262, nº MCCLXXXVII, la lettre du 21 février 1479 relative à cette même affaire.

rie, la jouissance du doyenné de Carennac, dont il a été pourvu par le pape. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 12.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, le frere de François du Brueil, nostre escuier d'escuierie, à nostre faveur, a esté pourveu du doyenné de Carenat¹, tant du pape que de l'ordinaire, et avons ordonnez commissaires pour regir et gouverner, soubz nostre main, le temporel dudit doyenné, et pour ce aiez le fait dudit de Brueil pour recommandé en bonne justice; car nous sommes deliberez de luy garder son bon droit en ceste matiere, et ne voulons pas qu'il y ait autres commissaires pour regir et gouverner le temporel dudit doyenné que ceulx que y avons commis, et en advertissez bien ceulx qui y en veullent mectre d'autres. Donné à Chasteau Landon, le 111<sup>mo</sup> jour de juing.

Loys.

Boisy.

A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre court de parlement.

Recepte xv junii M° CCCC° LXXIX°.

1. Cf. sur la même affaire la lettre du 6 avril 1478 au vicaire de Cluny, t. VII, p. 17, nº MCXIII. Il s'agissait d'un conflit de compétence entre le parlement de Toulouse, dans le ressort duquel était situé le doyenné de Carennac, et le parlement de Paris, par lequel Jean du Breuil, conseiller à la Cour des aides, entendait faire juger son procès. Jean du Breuil avait obtenu du pape, sur la recommandation du roi, la collation dudit prieuré et en avait fait prendre possession par des commissaires, « ses propres freres et nepveuz, » au dire de son adversaire. Celui-ci, Jacques de Châteauneuf, invoquait aussi une provision apostolique et reprochait à son adversaire, outre sa nomination illégitime, l'occupation et les vexations et dilapidations des commissaires éta-

#### MCCCXXXVII.

# AU PARLEMENT (V.).

Puiseaux, 6 juin 1479.

Ordre de vérifier et entériner les lettres d'érection de la châtellenie de Cléry en baronnie. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 13.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons puis nagueres et de nostre propre mouvement créé et erigé en chastellenie et baronnie nostre terre et seigneurie de Clery, ainsi que verrez par noz lettres pactentes en forme de chartre<sup>1</sup>, que vous avons nagueres fait presenter pour sur icelles avoir vostre expedition, consentement et attache. Et, pour ce que ne vouldrions pour riens estre frustrez de noz vouloir et entention, gardez comment que soit, que incontinent et à toute dilligence vous veriffiez et enterinez nosdictes lectres de point en point selon leur forme et teneur, en façon que ladicte creation et erection en chastellenie et baronnie de nostredicte terre et seigneurie de Clery ait lieu, et qu'il n'y ait point de faulte; car autrement nous ne serions jamais contens de vous. Donné à Puyseaulx, le vi<sup>me</sup> jour de juing.

Loys.

PICOT.

blis audit prieuré. (Arch. nat.,  $X^{14}$  4820, fol. 199, 200  $v^{0}$  et 251;  $X^{14}$  1488, fol. 274  $v^{0}$ ;  $X^{14}$  4822, fol. 218  $v^{0}$ , 372-375, 379-380, 387  $v^{0}$ -389;  $X^{14}$  1489, fol. 264  $v^{0}$  et 284;  $X^{14}$  4823, fol. 121, 251  $v^{0}$ ;  $X^{14}$  4821, fol. 41.)

1. En date du Plessis-du-Parc, au mois de novembre 1477. (Arch. nat., X<sup>1</sup> 8607, fol. 189.)

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte xxviij junii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCXXXVIII.

# AU PARLEMENT (V.).

#### Puiseaux, 11 juin 1479.

Refus de rétablir dans leurs offices Guillaume Leduc, Étienne Du Boys et Guillaume Gougnon, coupables d'indulgence à l'égard du feu duc de Nemours. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 14.)

Mess<sup>13</sup>, j'ay receu voz lettres par lesquelles desirez que je remecte aux offices que souloient avoir en parlement maistres Guillaume Leduc<sup>4</sup>, Estienne Du Boys<sup>2</sup> et Guillaume Gougnon<sup>3</sup>. Et je vous respons que la cause pour quoy ilz ont perdu leurs offices, se

- 1. Guillaume Le Duc avait été nommé conseiller au Parlement entre 1462 et 1469, d'après le Catalogue des conseillers au Parlement de Paris, de Blanchard. Il avait été nommé commissaire dans le procès du duc de Nemours par lettres données à Aubervilliers-lès-Paris, le 27 janvier 1477. (Ms. du procès, bibl. de Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 403 vo.)
- 2. Étienne Du Boys, nommé aussi conseiller pendant la même période que Guillaume Le Duc, était devenu juge du duc de Nemours, quand le roi s'était décidé à accepter la juridiction du Parlement, les 29 janvier-3 février 1477.
- 3. « Noble homme et saige maistre Guillaume Gougnon, licencié en loix, conseiller du roy en sa court de Parlement, » mentionné comme mari, mais absent, de « damoyselle Jehanne de Surgy, » dans le testament fait le 23 mai 1482 par « Anthoine Gougnon, escuyer, seigneur des Cloix, maistre d'hostel du roy, et son esleu sur le fait de la justice des aides ordonnez pour la guerre, et damoiselle Katherine Cottereau, sa femme... » (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 1368. Doss. Gougnon 30960, no 16 et 17.)

a esté pour vouloir garder que le duc de Nemoux ne feust pugny de crime de leze majesté, pour ce qu'il me vouloit faire mourir et destruire la saincte couronne de France, et en ont voulu faire cas civil et pugnition civille. Et pensoys que, veu que vous estes subgetz de ladicte couronne et y devez vostre loyaulté, que vous ne voulsissiez approuver qu'on deust faire si bon marché de ma peau. Et, pour ce que je voy par voz lettres que si faites, je cognois clerement qu'il y en a encores qui voulentiers seroient machineurs contre ma personne; et, afin d'eulx garentir de la pugnition, ilz veulent abolir l'orrible peine qui y est. Par quoy sera bon que je mette remede à deux choses, la premiere expurger la court de telz gens, la seconde faire tenir le statud que jà une foiz j'en ay fait, que nul juge ne puisse alleguer 1 les peines de crime de leze majesté. Escript à Puiseaux, le xr jour de juing. Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepte xiiij'a junii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCXXXIX.

# A L'ÉVÊQUE D'ALBI (V.).

Puiseaux, 11 juin 1479.

Ordre donné à Bertrand de Brosse et avis à Brande de Castillon, ambassadeur du duc et de la duchesse de Milan, d'aller le trou-

1. Sic pour « alleger. »

ver; prière de négocier une trêve entre lesdits duc et duchesse et les Suisses et de venir lui en rendre compte, « quant je seray par delà. » — (Orig. Arch. de M. Mazens, notaire à Lasgraïsses. Publ. dans les Mém. de la Soc. archéol. du midi de la France, XII, 61.)

Mons' d'Alby, j'ai mandé Mons' Bertrand de Brosse venir par devers vous, et presentement vous envoy Mons' Brande de Castillon', ambassadeur de la duchesse et du duc de Milan. Je vous prie que pregniez peine d'apointer les differents avecques les Suisses, et, entretant, pouvez pourchasser de faire aucunes tresves entre eulx, et quant je seray par dela vous m'en rapporterez le tout et direz en oultre ce que je en devray faire, car je desire fort la paix et bon appointement, et à Dieu. Escript à Puiseaux en Gastinois, le x1° jour de juin.

LOYS.

DE LA MARIOUSE.

#### MCCCXL.

# A L'ÉVÊQUE D'ALBI (V.).

Saint-Cyr près Troyes, 12 juin 1479.

Prière de remercier « MM. des Ligues » du bon avertissement qu'ils lui ont donné et de les prévenir que son intention est de les payer, quoiqu'il n'y soit pas obligé, à deux conditions : qu'ils lui donnent du temps pour cela, et qu'ils ne fournissent aucun secours à ses ennemis à Joux. — (Copie faite de l'original des archives de M. Mazens, notaire à Lasgraïsses, et commun. par M. Jolibois, archiviste du Tarn.)

Mons' d'Alby, je vous prie que, incontinant ces

1. Branda de Castillon, évêque de Côme de l'année 1466 au 16 juillet 1487. (Ughelli, *Italia sacra* (Venise, 1770, in-fol.), V,

lettres veues, vous envoyez à ceux des Ligues qui vous ont escript que je les remercie de leur bon advertissement, et que, comme ilz sçavent, que je ne suis pas obligé au paiement (et l'avoit fait Mons' Adrien' comme moy), mais toutes voyes je suis deliberé, pour

- 313.) Il fut envoyé par le duc de Milan au duc de Bourgogne, à son camp de Granson, en 1476. (Gingins La Sarra, Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles le Hardi..., II, 111, note 4.) L'ambassadeur milanais Charles Visconti, dans une lettre au duc et à la duchesse de Milan du 20 juin 1479, le cité également comme un des négociateurs envoyés auprès de Louis XI pour la conclusion de la paix entre le gouvernement milanais et les Suisses. (Kervyn de Lettenhove, Lettres et négociations de Philippe de Commines, I, 265.)
- 1. Adrien de Bubenberg, fils de Henri, chevalier, seigneur de Spiez, Strattlingen, Wattenweil, servit d'abord Louis, duc de Bavière, le comte de Veldenz et l'évêque de Strasbourg; il fut landvogt de Lenzbourg en 1460, membre du conseil de Berne, puis avoyer en 1468; accrédité par les Bernois auprès du duc de Bourgogne, il se montra hostile à l'alliance française, tout en signalant les abus de pouvoir de Pierre de Hagenbach, chargé d'administrer les villes d'Alsace engagées par Sigismond, duc d'Autriche, au duc de Bourgogne, par le traité de Saint-Omer, en mai 1469. Envoyé en Savoie en 1471, il fut, le 5 septembre de cette année, l'un des médiateurs des traités conclus les 8 août et 5 septembre, à la Pérouse et à Chambéry, entre le duc Amédée IX et Yolande de France, d'une part, le comte de Romont, le seigneur de Bresse, ses frères et les seigneurs savoyards révoltés, de l'autre. Quand les hostilités eurent éclaté avec la Bourgogne, malgré l'opposition faite par lui à la diète de Lucerne le 3 août 1474, il fut chargé de la défense de Morat, dont il s'acquitta de manière à laisser aux Suisses le temps de venir aux secours de cette place et de battre les assiégeants. Il fut dans l'automne de 1476 envoyé en ambassade auprès de Louis XI (Amtliche sammlung der eidgenossischen abschiede, II, 615), qui essaya de le gagner par ses libéralités; il mourut en 1479. (Leu, Allgemeines helvetisches eydgenossisches oder schweizerisches lexicon (Zurich, 1750, in-4°), IV, 385-387, et de Mandrot, Relations de Charles VII et de Louis XI avec les Suisses, passim.)

l'amour d'eulx, de les payer, et que je leur requier deux choses : l'une, qu'ilz me donnent terme raisonnable, et, avec plaisir de Dieu, il n'y aura point de faulte, et faites nommer la somme de chascun paiement, et combien l'on paiera à chascune foix, et ne debatez pas avecques eulx, se non ainsi qu'ilz voudront; la seconde requeste, qu'ilz ne donnent point de faveur à noz ennemis à Jou, ne autres places qu'ilz voudront tenir contre moy. Et à Dieu Mons' d'Alby, mon amy. Escript à Saint Cyr près Troyes¹, le xnº jour de juin.

Loys.

LE MARESCHAL.

#### MCCCXLI.

# AU PARLEMENT (V.).

Milly, 14 juin 1479.

Ordre de délivrer aux commissaires chargés d'un procès de faux entre le prieur et curé de Gien d'une part, et les habitants dudit lieu d'autre, les procédures faites autrefois à ce sujet au Parlement. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 15.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, pour ce que la cause et matiere de certain crime de faulx fait et commis en ung contract et appoinctement passé entre le prieur et curé de Giein, d'une part, et les habitans dudit lieu, d'autre, a esté et est commise à aucuns conseilliers de nostredicte court, pour laquelle matiere actaindre est

1. Probablement Sainte-Sire, hameau de la commune de Rilly-Sainte-Syre, canton de Méry-sur-Seine, arrondissement d'Arcis-sur-Aube (Aube).

besoing ausdiz commissaires recouvrer aucun procès et procedures autresfois faiz en icelle matiere en nostredicte court, nous vous mandons et expressement enjoignons, que incontinant et sans delay, vous faictes bailler et delivrer à iceulx commissaires tous procès, actes, minuctes et procedures faictes en icelle court touchant ladicte matiere; et gardez qu'il n'y ait point de faulte, et que, en difficulté de ce faire, la matiere que desirons fort estre actaincte et averée, tant pour le bien de justice que pour aucunes causes qui à ce nous meuvent, eust à estre retardée. Donné à Milly¹, le xımıº jour de juing.

Loys.

PICOT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte ix julii Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCXLII.

## A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

Saint-Denis, 16 juin 1479.

Ordre de donner assignation sur les finances de Languedoc de la somme de 15,000 l. t. promise au roi de Sicile. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 330.)

Mons<sup>r</sup> le general, comme il vous est peu apparoir par mes cedulles sur ce expediées, je vous ay mandé appoincter mon honcle le roy de Sicile, de la

1. Chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Étampes (Seineet-Oise).

somme de xv- l. t. sur les finances de mon pays de Languedoc de ceste presente année, c'est assavoir x\* 1. pour sa pension de ceste dicte année, et v\* 1. qui luy furent retranchées de sadicte pension l'année derniere passée, ce dont n'avés riens fait, jaçoit ce que mondit honcle ait envoyé devers vous. Et pour ce que je veux qu'il en soit payé selon le contenu desdictes cedulles et en bonne demeure, vous en baillés à ses gens qu'il envoyera devers vous pour ceste cause si bonne assignation et lettres d'estat sur les receveurs, grenetiers et fermiers, où ladicte somme luy sera par vous appoinctée, qu'ilz en soyent contents, et que les termes escheus tant pour le passé que pour l'advenir, il en puisse estre entierement payé sans plus y delayer, et qu'il n'y ait point de faulte, à ce que mondit honcle n'ait cause de plus en renvoyer par devers moy, auquel cas n'en serois content, car je l'ay promis. Escript à Saint Denis, le xvr jour de juin, l'an mil CCCC soixante et dix neuf.

Loys.

PICOT.

A nostre amé et |feal conseiller et general de noz finances au pays de Languedoc, Françoys de Genas.

### MCCCXLIII.

A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

Vincennes, 17 juin 1479.

Nouvel ordre du roi d'assigner sur les finances de Languedoc la somme de 16,000 l. t. au roi de Sicile. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 330.)

Mons' le general et vous, thresorier, les gens

du roy de Sicille sont venus devers moy et m'ont dit qu'ilz se sont tirez devers vous pour avoir l'assignacion de x<sup>\*</sup> l. t. pour la pension de leur maistre de ceste presente année, et de vi' l. t. pour le retranchement qui en fut fait l'année passée, et que leur avés respondu que ladicte somme n'estoit pas couchée en vostre estat, dont je suis fort esmerveillé, et ne crois pas que vous ayés esté si mal advisé que leur ayés fait ladicte response. Vous pouvés bien entendre les grandes affaires que j'ay de present pour le fait de ma guerre, outre qu'il me faut ayder de tout l'argent que je pourray tirer tant en Languedoc que ailleurs, et aussy me faut entretenir ledit roy de Sicille et plusieurs autres seigneurs, ce que je ne puis faire bonnement sans faire courir et passer le temps jusques au commencement de l'année advenir. Et pour ce, faictes assigner ledit roy de Sicille, tellement qu'il soit content, et le faictes payer le plus tost que pourrés de ce qui est couché en vostre estat, et du reste il l'aura sur l'année qui commencera le premier jour de septembre venant. Je sçay, quant vous voudrés, que vous l'entretiendrés et contenterés bien, et, en ce faisant, me fairés plaisir, et, si vous ne le faictes, je ne serai. pas content, ny n'auray cause de l'estre. Pour ce, faictes y un mandement, que ces gens ne retournent plus devers moy pour ceste cause. Escript au bois de Vincennes, le xvnº juin.

Loys.

PICOT.

A noz amez et feaulx conseillers le general et le thresorier de noz finances en nostre pays de Languedoc.

### MCCCXLIV.

## AU PARLEMENT (V.).

Coulommiers, 19 juin 1479.

Ordre de faire bon accueil au prince de Tarente, qui se rend à Paris. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 16.)

Noz amez et feaulx, nous envoyons presentement nostre trés cher et trés amé nepveu le prince de Tarente<sup>1</sup> en nostre ville de Paris pour la veoir et visiter, et pour ce nous vous prions que, incontinant que saurez sa venue, vous vous assemblez et icelui recevez le plus honnestement que faire ce pourra, et luy faictes autant de honneur que vous feriez à moy, si le cas advenoit, et à Dieu. Escript à Coulommiers en Brye<sup>2</sup>, le xix<sup>e</sup> jour de juing.

Loys.

J. DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre court de parlement.

Recepte xxj junii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCXLV.

### AU CHANCELIER (V.).

Provins, 22 juin 1479.

Ordre de venir le trouver et d'amener avec lui Guillaume de Cerisay. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 17.)

Mons' le chancelier, incontinant ces lectres veues,

- 1. Frédéric, second fils de Ferdinand d'Aragon, roi de Naples.
- 2. Chef-lieu d'arrondissement de Seine-et-Marne.

3

monstez à cheval, et vous en venez en la plus grand dilligence que vous pourrez devers moy, et amenez Mons' Guillaume de Cerisay avecques vous, et qu'il n'y ait point de faulte. Escript à Provins, le xxn' jour de juing.

Loys.

RAGOT.

A Mons' le chancelier.

### MCCCXLV1.

# A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

Villenauxe, 23 juin 1479.

Renouvellement de l'ordre, donné précédemment, d'assigner au roi de Sicile 15,000 l. t. sur les finances de Languedoc. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 331.)

Mons' le general, depuis les lettres que je vous ay escriptes à Saint Denis', pour appointer mon honcle, le roy de Sicile, de la somme de xv livres, et sur les finances de mon pays de Languedoc de ceste presente année, selon le contenu de mes lettres et cedules sur ce à lui expediées, il m'a fait advertir par son thresorier d'Anjou que de rechef avés fait reffus à ses gens de les appointer, quoique ce soit, des x livres de sa pension de ceste dicte année, soubz ombre que dictes n'estoient employées sur voz estatz de ceste dicte année que les v mil livres du retranchement de l'année derniere passée, dont ne suis pas content. Et, pour ce que mon plaisir est qu'il soit entierement payé

1. Le 16 juin 1479. Voy. la lettre de ce jour, nº MCCCXLII.

desdictes xv mil livres, vous mande que toutes assignations arrière mises, faictes ou à faire par voz estatz ou aultrement sur mondit pays de Languedoc, vous à mondit honcle faictes incontinent par mon thresorier de mondit pays de Languedoc bailler si bonne assignation sur les receveurs, grenetiers et fermiers, où les appointerés de toutes lesdictes xv<sup>\*</sup> livres, qu'il en soit content, et sans plus y delayer, sur tant que doutés me desplaire, vous advisant que, si faulte y a, le congnoistrés par effect. Escrit à Villenosse<sup>1</sup>, le xxm<sup>2</sup> jour de juin.

Loys.

LE BOURCIER.

#### MCCCXLVII.

## A SIGISMOND, DUC D'AUTRICHE (V.).

Villenauxe, 24 juin 1479.

Retard dans le paiement de la pension du duc motivé par le concours prêté par ses gens aux ennemis du roi et par l'occupation de Verdun; promesse de le négocier avec un délégué du duc et prière à celui-ci d'envoyer vers le roi, qui se rend en Franche-Comté, le gouverneur du comté de Ferrete, pour arrêter les mesures nécessaires à la paix de ce pays. — (Orig. Arch. imp. de Vienne. Publ. par Chmel, Monumenta habsburgica, I, 305.)

Carissime ac dilectissime frater, litteras vestras recepimus, quibus pensionem vestram minime fuisse solutam asseritis, quod non sine causa distulimus. Innotuit siquidem nobis quam plurimos vestre domus vestrique ducatus subditos contra nos arma sumpsisse,

1. Aujourd'hui Villenauxe, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Nogent-sur-Seine (Aube). rebellibusque nostris favisse, villamque nostram de Verduno<sup>1</sup>, armatorum nostrorum potencia captam, contra nos tenuisse, in hoc nobis quam plurimum derogantes. Cupimus siquidem ne de cetero vos subditique vestri nostris feratis rebellibus subsidium. Sane oratori vestro, quem erga nos mittere intenditis, securitatem, etsi ea opus sibi non esset, dedimus, ipsum grato animo recepturi, cum quo de pensione vestra taliter agemus, quod non sine fructu et debita expeditione erit recessurus, sicut presenti nuncio, cui fidem ex parte nostra velitis adhibere, latius exposuimus.

Carissime ac dilectissime frater, nos gressus nostros in comitatum Burgundie dirigimus, ipsius de novo ad obedienciam nostram reducti possessionem apprehensuri. Et quia dictus Burgundie comitatus vestro est contiguus comitatui de Ferrete, rogamus, ut mittere nobis velitis gubernatorem dicti vestri comitatus, ut super modo et forma quibus subditi dictorum comitatuum pacifice vivere valeant, possit provideri. Datum apud Villonissam², vicesima quarta junii.

Loys.

P. DE DOYAT.

- 1. Verdun-sur-Doubs, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône. La prise de cette place, où s'était jeté Simon de Quingey, serait de 1478 suivant Commines. (Mémoires, liv. VI, ch. rv.) Chmel la date de l'année 1477. L'itinéraire nous oblige à la reporter à l'année 1479, comme aussi la signature de Doyat, que nous ne trouvons pas au bas des lettres du roi avant cette année 1479.
  - 2. Villenauxe.

Illustrissimo principi Sigismundo, Austrie duci, consanguineo nostro carissimo.

#### MCCCXLVIII.

### AU PARLEMENT (V.).

Villenauxe, 24 juin 1479.

Ordre de surseoir au procès pendant entre la duchesse d'Orléans, comme tutrice de son fils, et le sire de Malestroit, jusqu'à achèvement de l'enquête, laquelle « ne se peut faire sans envoyer en Bretaigne. » — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 18.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nostre trés chiere et trés amée tante et cousine la duchesse d'Orleans nous a fait remonstrer que en nostre court de parlement pend certain procès entre elle d'une part, comme aiant le bail et gouvernement de nostre trés chier et trés amé filz le duc d'Orleans, et le sire de Malestroit d'autre; ouquel a esté tant procedé que les parties ont esté appoinctées en enqueste, laquelle elle ne peut faire sans envoyer en Bretaigne; pour laquelle voulons et vous mandons que surceés la procedure de ladicte cause, jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné; si n'y faites faulte. Donné à Villenoux, le xxim jour de juing.

LOYS.

RAGOT.

A noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte xxv<sup>ta</sup> junii M<sup>\*</sup> CCCC\* LXXIX\*.

### MCCCXLIX.

# AUX MAIRE, ÉCHEVINS ET BOURGEOIS DE BOURGES (V.).

Méry-sur-Seine, 24 juin 1479.

Ordre de nommer pour la présente année Pierre Tullier maire, et Philippe Boüer, Jean de l'Hospital, Savary du Puy, Jean Salat, Girard Foucher et Colin Jehan échevins de la ville de Bourges. — (Publ. par La Thaumassière, Histoire de Berry (Bourges, 1691, in-fol.), liv. III, p. 166.)

De par le roy.

Chers et bien amez, nous avons veu voz lettres, ensemble le role de l'election qu'avés faite des maire et eschevins de nostre ville de Bourges pour ceste presente année. Nous voulons et avons ordonné et ordonnons que Mons' Pierre Tullier soit maire, et eschevins maistres Phelippes Bouer, Jehan de l'Hospital, Savary du Puy, Jehan Salat, Girard Foucher et Colin Jehan; si le veillés ainsi faire, car tel est nostre plaisir. Donné à Mery sur Seine<sup>1</sup>, le xxım jour de juin.

Loys.

BOURCIER.

A noz chers et bien amez les maire, bourgeois et eschevins de nostre ville de Bourges<sup>2</sup>.

- 1. Aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Arcissur-Aube (Aube).
- 2. « Et, après que les dessusdiz ont fait serment en tel cas accoustumé, iceux avons mis et institués... Fait en la chambre de la ville de Bourges et donné sous le scel de ladicte mairie le me juillet M CCCC LXXIX. Signé: Heurle. » (Op. laud.)

### MCCCL.

## AU PARLEMENT (V.).

Méry-sur-Seine, 24 juin 1479.

Notification faite au Grand Conseil du procès pendant entre Guy de Montfort et frère Pierre Le Clerc au sujet du prieuré de Cayeux. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 20.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, vacant dernierement le prieuré de Cahieu¹ par le decepz de feu frere Pierre de Beaupont, nous avons fait metre ledit prieuré en nostre main, qui est assis sur le bort de la mer proche de noz ennemys, et en avons escript en court de Romme, pour ce que c'estoit benefice reservé, affin que nostre amé et feal conseillier et maistre des requestes de nostre hostel maistre Guy de Monfort² en feust pourveu, ce qui a esté fait. Maiz nous avons entendu que l'abbé de Saint Germer de Fley³ a fait collation dudit prieuré à frere Pierre Le Clerc, et lequel s'efforce chascun jour mollester nostredit conseillier oudit

- 1. Cayeux, dans le canton de Saint-Valéry, arrondissement d'Abbeville (Somme).
- 2. « Maistre Guy de Montfort, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, » donne quittance le 1 avril 1478, par-devant Jean de Chaumont, notaire et secrétaire du roi, à « Guillaume de Nesve, conseiller dudit seigneur et receveur general de Languedoc, » de 240 l. t. pour sa pension de l'année commencée le 1 octobre précédent. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 2020, doss. 46278, Montfort, n° 12.)
- 3. Aujourd'hui Saint-Germer-de-Fly, canton du Coudray-Saint-Germer, arrondissement de Beauvais (Oise); il s'y trouvait une abbaye bénédictine du diocèse de Beauvais.

prieuré, et, ainsi qu'il dit, c'est porté et porte pour appellant, en vous requerant chascun jour plusieurs provisions touchant la matiere. Et pour ce que nostredit conseillier nous sera plus feable que autre, atendu les lieux où ledit prieuré est assis, et que ledit Le Clerc, que ne congnoissons, y pourroit faire des choses qui nous seroient fort prejudiciables, nous avons ordonné que les gens de nostre Grant conseil, estans lez nous, congnoistront de ladicte matiere. Si vous avertissons de nostre voulloir, affin que, si ledit Le Clerc vous requiert aucunes provisions, vous l'envoyez devers lesdictes gens de nostre Conseil, et nous ferons aux parties admignistrer bonne et briefve justice, en maniere qu'ilz devront estre contens; car tel est nostre plaisir. Donné à Mery sur Seyne, le xxmr jour de juing.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepte ultima junii Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCLI.

A L'ÉVÊQUE D'ALBI (V.).

Méry-sur-Seine, 26 juin 1479.

Félicitations sur sa vaillance, égale à celle de l'évêque Turpin; ordre de faire abattre Château-Vilain, comme toutes les places qui ne serviraient de rien; intention du roi d'aller à Langres et de se rendre ensuite là où ledit évêque le demandera. — (Orig. Arch. de M. Mazens, notaire à Lasgraïsses. Publ. dans les Môm. de la Soc. archéol. du midi de la France, XII, 63.)

Mons' d'Alby, mon amy, le plus vaillans que fut

oncques l'evesque Turpin, je ne sçay comment je vous puisse assez mercier du service, de la peine et diligence que prenez pour mes affaires, car vous les avez à cueur autant ou plus que je n'ay.

Mons' d'Alby, mon amy, j'ay veu ce que m'avez escript touchant Chasteau Belain'. Je vous prye faictes le abattre si bon vous semble, et le faictes incontinant, puisque vous dictes qu'il ne sert de rien, car vous me ferez grand plaisir que toutes les places qui ne me servent de rien feussent abattues.

Mons' d'Alby, mon amy, je m'en vois droit à Langres et de là m'en iray là où, entre nous, de par delà me manderez. Et à Dieu. Escript à Mery sur Seine, le xxvi jour de juing.

Loys.

DE DOYAT.

### MCCCLII.

## AU COMTE DE DUNOIS (D.).

Vitry-en-Perthois, 29 juin 1479.

Accusé de réception de sa lettre; remerciements pour ce qu'il a fait et pour avoir mené le duc de Savoie à Grenoble; ordre de lui faire savoir ce qu'il aura conclu avec les gens du duc de Savoie pour lui envoyer des instructions. — (Orig. Bibl. nat., coll. Fontanieu, vol. 138, fol. 49.)

Mon frere, j'ay receu voz lettres et vous mercie de

1. Château-Vilain, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Chaumont (Haute-Marne). D'après Gollut, Louis XI aurait, au mois d'août 1479, restitué Château-Vilain à Hugues de Chalon. (Les Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne. Nouv. éd. (Arbois, 1846, in-8°), p. 1398, n. 1.)

la bonne diligence que vous avez faicte; et me semble que les termez que avez tenuz et d'avoir mené Mons' de Savoye<sup>1</sup> à Grenoble, que ce a esté trés bien fait.

Si tost que vous aurez conclut avec les gens de mondit s' de Savoye, ainsi que m'avez escript que ferez, faictes le moy savoir, et sur le tout je vous manderé ce que aurez à faire.

Je despescheré bientost Mons' d'Aiz<sup>2</sup>, et par lui vous feray savoir des nouvelles. Et à Dieu, mon frere. Escript à Victry en Pertoys<sup>3</sup>, le xxix<sup>6</sup> jour de juing<sup>4</sup>.

Loys.

COURTIN.

## A Mons' de Dunoys.

- 1. Le duc Philibert.
- 2. Claude de Seyssel, seigneur d'Aix et de la Rochette, maréchal de Savoie et chevalier de l'Annonciade. Il avait été envoyé par les États de Savoie auprès de Louis XI en 1472.
- 3. Vitry-en-Perthois ou le Brûlé, dans le canton et l'arrondissement de Vitry-le-François (Marne).
- 4. L'abbé Legrand, dans son Histoire de Louis XI, restée manuscrite (t. III, liv. 22), raconte comme il suit les événements auxquels se rapporte cette lettre du roi : « Il y eut de grandes contestations en Savoye pour la tutelle du duc Philibert, qui n'avoit encore que treize à quatorze ans. Le roy avoit mis auprès de ce jeune prince Des Lins, gentilhomme de Dauphiné qu'on vouloit éloigner. Des oncles de Philibert prétendoient egalement à la régence et à la tutelle; les Etats croyoient devoir en décider; chacun avoit son parti. Louis y envoya d'abord le comte de Dunois, qui, par sa femme, étoit oncle du jeune duc, et Dunois fut suivi, quelque temps après, de Frédéric, prince de Tarente, et de Philippe de Commines. On amena Philibert en Dauphiné, et il sit quelque séjour à Valence. Guichenon... ignoroit ces particularités, et il a assuré ..... que La Chambre vint prendre le prince à sa descente des montagnes et le ramena en Piémont. Mais il se trompe, et nous voyons, par le second compte de Denis de

### MCCCLIII.

# A L'ÉVÊQUE D'ALBI (V.).

Vitry, 29 juin 1479.

Confirmation par le roi des promesses faites par ledit évêque d'Albi aux gens du seigneur de Château-Guyon; envoi du trésorier de Nîmes et de Jacques Bruzeau pour l'exécution desdites promesses; départ du roi pour Dijon avec sa fille pour « faire son neveu » dudit s<sup>2</sup> de Château-Guyon, et son intention de passer par Villemer. — (Orig. Arch. de M. Mazens, notaire à Lasgraïsses. Publ. dans les Mém. de la Soc. archéol. du midi de la France, XII, 63.)

Mons' d'Alby, mon amy, j'ay despeché les gens de Mons' de Chasteauguyon, en confirmant les promesses que lui avez faites de par moy, et envoie par delà, pour ceste cause, le tresorier de Nismes' et maistre Jacques Bruzeau, afin qu'il n'y ait point de faulte que tout ce qui lui a esté promis ne lui soit tenu.

Mons' d'Alby, je m'en vais à Dijon et mene ma fille quant et moi, et là Mons' de Chasteau Guyon se rendra, et le ferons mon neveu vous et moy<sup>2</sup>. Je prends mon chemin parmi les bois, droit à Villemer<sup>3</sup>, pour

Bidant, qu'après que Philibert eut esté quelque temps en Dauphiné, il vint à Bourges et à Tours, où il demeura peu, et qu'ensuite Louis le renvoya et le fit conduire jusqu'à Chambéry par Louis d'Amboise, évesque d'Albi. » (Bibl. nat., Ms. fr. 6962, fol. 475 v°. Note de Mile D.)

- 1. Macé Picot.
- 2. Louise de Savoie, fille d'Amédée IX et d'Yolande de France et nièce du roi. Son mariage avec Hugues de Chalon, seigneur de Château-Guyon, auquel le roi fait allusion, eut lieu le 24 août 1479. (Guichenon, Histoire généalogique de la maison de Savoie, I, 561.)
- 3. Dans le canton d'Aillant-sur-Tholon, arrondissement de Joigny (Yonne).

trouver la frescheur et ay grant envie de vous voir. Et à Dieu. Escript à Vitry, le xxix<sup>e</sup> jour de juing.

Loys.

COURTIN.

### MCCCLIV.

## AU PARLEMENT (V.).

Vitry, 30 juin 1479.

Ordre d'entériner les lettres du don par lui fait au sire de Lenoncourt, bailli de Vitry, des seigneuries de Beaufort, Larzicourt, Soulaines et Villemahieu. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 21.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, pour ce que avons en parfaicte et singuliere recommandation et provision la personne de nostre amé et feal conseillier, chambellan et bailly de Vitry, le sire de Lenoncourt, en consideration de ce qu'il nous a bien et loyalment servy en de noz plus haulx affairez, et sommes adverty qu'il vous a presenté plusieurs foiz noz lettres du don¹ que luy avons fait des terres et seigneuries de Beauffort, Larzicourt², Soullaines³, Ville Mahieu⁴, leurs appartenances et appendences, en vous requerant la publication et

- 1. En date d'Arras, septembre 1477. (Arch. nat., Xia 8607, fol. 156 v.)
- 2. Dans le canton de Thieblemont, arrondissement de Vitryle-François (Marne).
- 3. Soulaines, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Barsur-Aube (Aube).
- 4. Aujourd'hui Villemaheu; il ne reste qu'un étang de ce nom, porté autrefois par un château détruit au xvπ• siècle et qui se trouvait dans une île de la commune de Soulaines.

enterinement d'icelles, et neantmoins ne luy avez encores enteriné icelles, dont n'avons esté ne sommes contens, nous voulons et vous mandons, sur tant que desirez nous complaire, et trés expressement enjoingnons, que nosdictes lettres de don vous luy enterinez de point en point, selon leur forme et teneur, sans plus en ce faire quelque difficulté, reffuz ou renvoy, et gardez qu'il n'y ayt faulte. Donné à Vitry, le derrenier jour de juing.

Loys.

J. DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseilliers les presidens et gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte via julii Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCLV.

## AU PARLEMENT (V.).

Ramerupt, 1er juillet 1479.

Ordre d'entériner les lettres nommant Jean de la Viefville examinateur ordinaire au Châtelet de Paris. — (Orig. Arch. nat., X1 9318, fol. 22.)

. De par le roy.

Nos amez et feaulx, nous avons donné ja pieçà à Jehan de La Viefville, pour les services que lui et ses parens nous ont faiz, ung office d'examinateur ordinaire ou Chastellet de Paris, que avons nouvellement creé oultre le nombre ancien, en la jouissance duquel les autres examinateurs l'ont empesché, et à ceste cause il a obtenu de nous noz lettres de chartre et

declaration sur icellui<sup>1</sup>. Et pour ce que voulons qu'il jouisse paisiblement dudit office, gardez que ne lui souffrez mettre ne donner aucun empeschement au contraire; et enterinez nosdictes lettres de chartre et icelles faictes enregistrer en vostre court, ainsi qu'il est acoustumé de faire, sans aucune difficulté, car tel est nostre plaisir. Donné à Rammeru, le premier jour de juillet.

Loys.

LE BOURCIER.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte xiij julii Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCLVI.

# A L'ÉVÊQUE D'ALBI (V.).

Méry-sur-Seine, 3 juillet 1479.

Accusé de réception de sa lettre; remerciements pour les mesures qu'il a prises; cession à Mons, des villages qu'il demande; retard mis d'abord à son voyage de Dijon par une maladie qui l'a pris en route, puis abandon définitif de ce projet à raison des mortalités qui estoient partout en son chemin; départ pour le Gâtinais, où il restera jusqu'après les chaleurs; son intention d'aller alors à Dijon et d'y mener sa fille de Savoie, à moins que M. de Château-Guyon ne vienne le voir et ne se charge d'emmener ladite fille. — (Orig. Arch. de M. Mazens, notaire à Lasgraïsses. Publ. dans les Mém. de la Soc. archéol. du midi de la France, XII, 64.)

Mons' d'Alby, j'ai receu voz lettres et vous mercie des nouvelles que vous m'avez faict sçavoir. Je suis

1. Datées de Ramerupt, juillet 1479; elles le qualifient « noble homme Jehan de la Viefville, escuier d'escuierie du roy. » (Bibl. nat., Ms. Clairambault 764, fol. 215.)

bien content de la bonne provision que avez donnée à ce dont m'escripvez; et au regard des villages que requiert Mons<sup>1</sup>, et que moi je veulx qu'il les ait ainsi que m'escripvez et qu'il le demande. Je m'en aloys à Dijon, ainsi que je vous avois escript, mais ainsi que je partis de Romereu<sup>2</sup> je chevauché par la chaleur et m'en vins coucher à ung chasteau qui est à l'evesque de Troyes, en une chambre haulte, fort chaude et ne peux respirer, et me print le mal du ventre, dont j'ai esté deux ou trois jours malade; ains la merci de Dieu et Nostre Dame, je suis à present bien guery.

Mons' d'Alby, j'eusse neantmoins fait mon voyage à Dijon, mais à cause des mortalités qui estoient partout en mon chemin, et aussi pour eviter les grands chaleurs, je me retire sur les bois du Gastinois pour trouver la frescheur, et, si tost que les chaleurs seront passées, je m'en yrai à Dijon et menerai ma fille de Savoie<sup>3</sup>; mais, si Mons' de Chasteau Guyon me vouloit plustost venir voir, je lui ferois trés bonne chere et lui baillerois mà fille, se non je la lui meneray à Dijon incontinent après les chaleurs passées. Mons' d'Alby, mon amy, faictes par tout ce que vous adviserez pour le mieulx, et à Dieu Mons' d'Alby. Escript à Mery sur Seine, le 111° jour de juillet.

LOYS.

COURTIN.

- 1. Probablement Philippe Monseigneur, seigneur de Bresse, dont les domaines, par suite de la réunion de la Franche-Comté à la couronne, étaient devenus limitrophes de ceux du roi, et qui demandait sans doute une rectification de frontière.
- 2. Ramerupt; le roi s'y était trouvé au moins pendant la journée du 1er juillet 1479.
- 3. Louise de Savole, nièce du roi. Voy. ci-dessus, p. 43, nº MCCCLIII, la lettre du 29 juin 1479.

### MCCCLVII.

# A L'ÉCOUTÈTE ET AUX CONSULS DE LUCERNE (V.).

Méry-sur-Seine, 4 juillet 1479.

Soumission de la Franche-Comté; trêve avec l'Angleterre pour une durée de cent ans à partir de la mort de celui des deux rois qui mourra le premier; adhésion à cette trêve du roi de Castille et de Léon; soumission du duc de Bretagne; conquête de la Picardie; intention du roi de poursuivre les hostilités jusqu'à soumission complète du duc d'Autriche. — (Orig. Arch. de Lucerne, Missiven von Konigen von Frankreich, II.)

Illustrissimi potentissimique domini ac amici nostri precarissimi, nuper non sine gaudio et animi nostri jubilatione litteras vestras gratiosissimas per cursorem vestrum presentium latorem accepimus. Per quarum inspexionem maximam et singularissimam affectionem, amorem et benivolenciam, quas erga personam nostram nostrique regni incrementum semper geritis, verum etiam optatam per Dominationes Vestras victoriam finalem totalemque reductionem comitatus nostri Burgundie, ad coronam nostram jure hereditario spectantis et pertinentis, aperte cognovimus. Quorum omnium, etiam de strenuitate, animositate et fideli obsequio per gentes vestras vestrosque subditos nobis ac locumtenenti nostro fideliter et curiose impenso, unde valde contentamur, gracias ingentes Dominationibus Vestris, quoad possumus, toto cordis affectu referimus. Et quia multum de dispositione status nostri desideratis certiorari, verum est quod a paucis diebus citra, treuge, amicitie, ligue, confederationes et intelligencie, existentes inter nos et serenissimum potentissimumque dominum fratrem et con\

sanguineum nostrum ac carissimum Eduardum Anglie regem, fuerunt et sunt inter nos et successores nostros prorogate, extense et concluse, vita utriusque nostrum durante, et usque ad centum annos post decessum primi nostrum decedentis inde sequentes<sup>1</sup>, adeo quod ipse frater noster carissimus suique successores Anglie reges in futurum auxilium, favorem duci Austrie, subdito nostro rebelli, impendere non poterunt. Simili modo, illustrissimi excellentissimique princeps et principissa, fratres consanguinei confederatique amantissimi, rex et regina Castelle et Legionis denuo confirmarunt, laudarunt et approbarunt<sup>2</sup>. In quibus omnibus illustrissimas invictissimas potentissimasque Dominationes totius ligue Vestre tanquam amicos et confederatos expresse nominavimus et comprehendimus, si in ipsis comprehendi velint. Demum dux Britanie, perspiciens rebellionem et obstinationem ipsius subditi rebellis nostri, fracturam treugarum et invasionem per se et suos injuste nobis illatas, insequendo naturalem subjectionem et fidelitatem per eum nobis debitam, et quibus pluribus modis corone nostre as-

1. A ma connaissance, il n'existe d'autre convention, à laquelle le roi puisse faire allusion, que la prolongation de trêve conclue à Londres le 15 février 1479 (Rymer, Fædera (La Haye, 1741, in-fol.), t. V, part. 3 et 4, p. 100), ce qui rend quelque peu étrange l'expression par lui employée « a paucis diebus citra. »

2. Même impropriété, au moins au regard des documents connus, en ce qui concerne la confirmation du traité avec l'Angleterre par le roi et la reine de Castille et de Léon, Ferdinand et Isabelle. La paix entre les royaumes de France et de Castille avait été conclue à Saint-Jean-de-Luz le 9 octobre 1478, et, par conséquent, ne pouvait contenir une adhésion à un traité postérieur. Il n'y est pas question d'ailleurs de l'Angleterre. (Du Mont, Corps diplomatique du droit des gens, t. III, 2° part., pp. 46-59.) tringitur, pro nobis et contra pretactum nostrum rebellum subdictum in guerra [per] terram et mare se declaravit<sup>1</sup>. Novissime autem una armatarum nostrarum Picardiam arripuit, reliqua parata est mare aggredere (sic) cum intentione debellandi subditos nostros rebelles, quoadusque terras et dominia nostra nobis et corone nostre juste et sancte spectantia, et per rebelles nostros injuste detenta et occupata recuperabuntur<sup>2</sup>, et quod ipse dux Autrie, rebellis noster,

- 1. Quant au duc de Bretagne, le roi ne pouvait se dire, comme il le fait, en paix avec lui, qu'en vertu du traité d'Arras, du 16 septembre 1477; mais, ou il dissimulait, ou il ne se doutait pas que le duc n'attendait que le moment de rompre ce traité. Toutes ces objections, si cette lettre est authentique, et elle en a toutes les apparences, me feraient croire à l'existence d'un traité avec le roi d'Angleterre, resté jusqu'ici inconnu.
- 2. On ne voit pas ici non plus à quoi Louis XI peut bien faire allusion. Nous avons signalé dans les notes précédentes l'impossibilité de trouver aux dates qu'il indique les événements dont il parle. Et pourtant sa lettre est bien de l'année 1479. La bataille de Giornico, entre les Milanais et les Suisses, à laquelle elle est postérieure, est du 28 décembre 1478; l'envoi de Bertrand de Brosse, avec mission de rétablir la paix entre les belligérants, est annoncé dans une lettre qui l'accrédite à la date du 29 décembre 1478 (VII, 224, nº MCCLV) et rappelé dans notre présente missive; dès le 10 février, il avait offert la médiation du roi (Mandrot, op. laud., p. 169), et la négociation dont il était chargé se prolongea jusqu'au 5 mars 1480. (Die amtliche sammlung, III, p. 24.) D'autre part, Louis XI était à Méry-sur-Seine le 3 juillet 1479, c'est-à-dire la veille du jour où il écrivit la présente missive, qui en est également datée, et je ne sache pas qu'il ait mis une autre fois les pieds en cet endroit, au moins à ce moment de l'année. Il est donc impossible d'admettre pour cette lettre une autre date que celle de 1479, et non moins impossible de la faire concorder avec certains des événements auxquels Louis XI fait allusion. Il faut en conclure, ou qu'il n'en est resté aucune autre trace que notre missive, ou que Louis XI les a

de terris et dominiis in regno nostro existentibus ad obedienciam devenerit justam et debitam, confidentes quod Dominationes Vestre ceterorumque dominorum illustrissimorum ligue vestre semper atque semper in expeditione hujusmodi negocii nostri favorem et auxilium prestabunt.

Super controversia inter Dominationes invictissimorum dominorum de ligua et illustrem Mediolani ducem existente, multum optaremus pacificationem, que cederet ad honorem et utilitatem prelibatorum dominorum de ligua amicorum nostrorum carissimorum, pro qua tractanda et componenda misimus ad vos dilectum et fidelem consiliarium nostrum magistrum Bertrandum de Brossa, cui dedimus in mandatis, quatemus in omnibus predictos dominos de ligua invictissimos tangentibus sicuti in rebus nostris faveat. Quoad pentiones vestras ceterorumque dominorum, scimus, quod ille zizanie seminator Adrianus de Wovemberg multos sermones nepharios, multaque colloquia, ut posset amicitias nostras turbari, (sic) seminavit, adhucque in dies seminat, favetque rebelles nostros subditos (sic) quantum potest. Nec minus gentibus financiarum nostrarum expresse in mandatis dedimus, ut omnes pensiones omniaque promissa in terminis acceptis et sine dilatione quacumque fideliter et legaliter persolvant persolvique faciant, enixe rogantes amicitias vestras precarissimas, quatenus de occurrentibus in partibus vestris nobis scribere dignentur; quas Altissimus feliciter et in evum conservare dignetur.

inventés, ou tout au moins arrangés, pour agir sur l'esprit des confédérés; je penche pour cette seconde hypothèse.

Scriptum in pago Meriaci supra Secanam quarta die julii.

Loys.

DE CERISAY.

Illustrissimis potentissimisque dominis ac amicis nostris precarissimis sculteto et consulibus civitatis Lucernensis de magna Alamanie ligua invictissima.

### MCCCLVIII.

## AU CONSEIL DU DUC DE LORRAINE (V.).

Nemours, 9 juillet 1479.

Accusé de réception de leur lettre; envoi par le duc de Lorraine d'une réponse à la sommation faite par le comte de Chimay de rendre Merviller; désir du roi de pouvoir faire passer ses gens par la Lorraine, comme le faisait le feu duc de Bourgogne. — (Orig. Bibl. nat., Coll. de Lorraine, Ms. 9, fol. 12.)

Trés chiers et bons amys, nous avons receu voz lettres; et au regard de la sonmation que a faicte le conte de Cymay de rendre la ville de Mervillé<sup>1</sup>, nous avons bien esté advertys que nostre trés cher et très amé neveu le duc de Lorraine a envoyé devers lui.

Au surplus, touchant le passaige de noz gens par le pays de Lorraine, les Bourguignons jusques icy y ont eu leur passaige, par quoy nous semble que, quant noz gens y passeront, ne devroit desplaire à nostre dit neveu. Trés chers et bons amys, Nostre Seigneur soit garde de vous. Donné à Nemours, le IX° jour de juillet.

Loys.

P. DE DOYAT.

1. Aujourd'hui Merviller, canton de Baccarat, arrondissement de Lunéville (Meurthe-et-Moselle).

A noz trés chiers et bien amez les gens du conseil de noştre trés chier et trés amé cousin le duc de Louraine.

### MCCCLIX.

# A L'ÉVÊQUE D'ALBI (V.).

Nemours, 15 juillet 1479.

Accusé de réception de sa lettre; approbation du projet de mariage concernant M. Du Pré; envoi de Foudras pour savoir s'il n'y a point de « mortalités » en Bourgogne. — (Orig. Arch. de M. Mazens, notaire à Lasgraïsses.)

Mons' d'Alby, j'ay receu voz letres; au regard du mariage que m'avez escript touchant Mons' du Pré, il me semble que ce ne soit que bien fait.

Au par dessus, j'envoye Foudras, l'un de mes maistres d'hostel de par dela, pour s'enquerir quel air il y a et s'il y a poinct de mortalités, par lequel me suis oublié de vous escrire, mais toutefois je vous prie que m'en faciez sçavoir. Et à Dieu. Escript à Nemours, le xv° jour de juillet.

Loys.

DE DOYAT.

### MCCCLX.

## A L'ÉVÊQUE D'ALBI (V.).

Nemours, 15 juillet 1479.

Envoi de Foudras à Dijon pour savoir « s'il y a point d'epidemie; » prière de lui écrire ce qu'il en est. — (Orig. Arch. de M. Mazens, notaire à Lasgraïsses.)

Mons' d'Alby, pour ce que je pensois que ne fussiez point par dela, je ne vous avois rien escript par Foudras, que j'envoie à Dijon pour sçavoir s'il n'y a point d'epidemie; et pour ce je vous prie que incontinent m'en faictes sçavoir bien au long la verité, car je n'atends autre chose à mon partir. Et à Dieu, Mons' d'Alby, mon amy. Escript à Nemours, le xvejour de juillet.

Loys.

LE MARESCHAL.

### MCCCLXI.

# A MADAME DU LUDE (D.).

Noyers, 21 juillet 1479.

Notification de la lettre qu'il écrit à Mons de Loué pour le mariage de Marquise de Laval avec Mons de Thorigny; grand désir du roi de voir la conclusion de ce mariage; envoi de la future épouse vers M<sup>mo</sup> du Lude et M. de Loué. — (Copie. Bibl. nat., Coll. Duchesne, vol. 36, fol. 98. Publ. par Mathieu, *Histoire de Louys XI...*, p. 658.)

Madame du Lude, j'escris à Mons<sup>r</sup> du Loué pour le mariage de Madamoiselle Marquise de Laval<sup>1</sup> et de Mons<sup>r</sup> de Thorigny<sup>2</sup>; et pour ce, je vous prie qu'il se conclue, et je vous asseure que c'est pour son grant bien; car je leur feray tant de bien à l'ung et à l'autre qu'ilz en devront estre contens. Et quant j'eusse con-

- 1. Fille de Pierre de Laval, chevalier, seigneur de Loué, et de Philippe de Beaumont, dame de Bressuire. (Moréri, Grand Dict. univ., VII, 338.)
- 2. Guy, sire de Matignon et de la Roche-Goyon, baron de Thorigny, conseiller et chambellan du roi et du duc de Bretagne, obtint la prévôté de Caen par lettres du 14 octobre 1479, vérifiées en la Chambre des comptes de Paris le 9 décembre suivant, en considération du mariage dont il est question ici, et qui resta à l'état de projet. (Moréri, loc. laud., Anselme, V, 383.)

gneu que ce n'eust esté son advantaige, je ne l'eusse point pourchassé. Je l'envoye devers Mons' du Loué et devers vous pour y faire conclusion et que la chose se fasse. Pour quoy je vous prie que vous vous y travaillez tellement qu'il n'y ait point de faulte, et à Dieu Madame du Lude. Escript à Noyers', le vingt uniesme juillet.

Loys.

LE MARESCHAL.

### MCCCLXII.

## AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Noyers, 23 juillet 1479.

Ordre de venir le trouver. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 21.)

Mons' du Bouchaige, je vous prye que, incontinent toutes choses laissées, vous en venez devers moi, quelque part que je soye, à toute dilligence, et qu'il n'y ait point de faulte, et à Dieu Mons' du Bouchaige, mon amy. Escript à Noyers, le xxm° jour de juillet.

Loys.

LE MARESCHAL.

A nostre amé et feal conseiller et chambellan le sire du Bouchaige.

1. Aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Tonnerre (Yonne).

### MCCCLXIII.

## AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Moutiers-Saint-Jean, 25 juillet 1479.

Remerciements de sa « bonne dilligence; » ordre de venir le trouver à Dijon. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2908, fol. 9.)

Mons' du Bouchaige, j'ai receu voz lettres, et vous mercye de la bonne dilligence que avez faicte par dela. Je m'en voiz à Dijon à la plus grant dilligence que je puis; et pour ce venez vous en devers moy, ainsy que je vous ay escript le plus toust que vous pourrez et à Dieu, Mons' du Bouchaige, mon amy. Escript au Moustier Saint Jehan', le xxve jour de juillet.

### Loys.

LE MARESCHAL.

A nostre amé et feal conseiller et chambellain le sire du Bouchaige.

### MCCCLXIV.

## AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Moutiers-Saint-Jean, 25 juillet 1479.

Envoi d'une lettre du général de Languedoc; ordre d'aviser au paiement des Suisses. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2896, fol. 86.)

Mons' du Bouchaige, je vous envoye unes lettres que le general de Languedoc<sup>2</sup> m'a escriptes; et pour ce

- 1. Moutiers-Saint-Jean, dans le canton de Montbard, arrondissement de Semur (Côte-d'Or).
  - 2. François de Genas.

faictes donner provision, en maniere qu'il n'y ait point de faulte au paiement des Souysses, et à Dieu. Escript au Moustier Saint Jehan, le xxv<sup>e</sup> jour de juillet.

Loys.

LE MARESCHAL.

### MCCCLXV.

### A BOURRÉ (D.).

Semur, 28 juillet 1479.

Ordre d'écrire à M. de Narbonne touchant le veneur de M. de la Hunaudaye, et envoi de François à cet effet. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 6602, fol. 33.)

Mons. du Plessis, je me suis oblié de vous dire que vous escripvissiez à Mons' de Narbonne<sup>1</sup>, touchant le veneur de Mons' de la Hunaudaye<sup>2</sup>. J'envoye François devers vous pour vous en parler plus au long. Je vous prie que le croiez. Escript à Saumur<sup>3</sup>, le xxviii jour de juillet.

Loys.

TILHART.

- 1. Jean de Foix, vicomte de Narbonne.
- 2. François Tournemine, seigneur de la Hunaudaye, de Botloy, de Saffré, de Syon, Corset et Hommet, fils aîné de Gilles Tournemine et de Marie de Villers, dame du Hommet; il fut nommé lieutenant général du duc de Bretagne par lettres du 17 juin 1487; fut créé baron par autres lettres du même du 6 septembre 1487, pour avoir chassé les Français de Montcontour. Il avait épousé en premières noces Marguerite du Pont, fille d'Olivier du Pont et de Jeanne de Plusquellec, morte sans enfants le 4 février 1499, et en secondes noces Jacquete de Treol, qui n'eut pas d'enfants non plus; il mourut lui-même en 1550. (Du Paz, Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne (Paris, 1620, in-fol.), p. 159.)
  - 3. Sic pour Semur [en Auxois], aujourd'hui chef-lieu d'arron-

A nostre amé et feal conseillier et maistre de noz comptes, maistre Jehan Bourré, trésorier de France.

### MCCCLXVI.

AUX DOYEN ET CHAPITRE DE L'ÉGLISE D'ANGERS (D.).

Avallon, 7 août 1479.

Réception de leur lettre apportée par Aubin Du Boys, chanoine d'Angers, et de la nouvelle de l'élection d'Auger de Brie pour leur évêque. — (Copie. Bibl. nat., ms. fr. 22450, fol. 133.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, nous avons receu les lettres que nous avez escriptes par nostre cher et bien amé maistre Aubin du Boys, chanoine de nostre eglise d'Angiers, par lesquelles, et aussi par nostre amé et feal conseillier maistre Augier de Brye, avons sœu que avez fait l'election unique et concorde de la personne dudit maistre Augier, dont sommes trés contens, et vous en remercions; et si aucune chose est que aiés à besoigner de nous, que nous en veillez advertir; et au sourplus veillez proceder à la confirmation à toute dilligence, car nous voulons que ladicte election soit confirmée, afin que le faizons consacrer evesque. Donné à Valon¹, le vnº jour d'aoust.

A noz trés chers et bien amez les doyen et chapitre de l'eglise de nostre ville d'Angers<sup>2</sup>.

dissement de la Côte-d'Or, où Louis XI se trouvait dès le 26 juillet, d'après des lettres de ce jour donnant à Charles d'Amboise l'office de capitaine de Besançon. (Bibl. nat., Ms. Moreau 886, fol. 138.)

- 1. Avallon, chef-lieu d'arrondissement de l'Yonne.
- 2. Voy. t. VII, pp. 293-295, no MCCCXV et MCCCXVI, les

١

### MCCCLXVII.

### AU PARLEMENT (V.).

Presle, 7 août 1479.

Ordre d'expédier le procès pendant au parlement depuis quarante ans entre le s<sup>2</sup> de Gaucourt et M<sup>2</sup> Pierre Puy et sa femme. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 24.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons sceu que nostre amé et feal conseillier et chambellan le s' de Gaucourt, nostre lieutenant general à Paris et Isle de France, a ung procès en nostre court de parlement, quarante ans a, entre luy et maistre Pierre Puy et sa femme, touchant la viconté d'Acy<sup>1</sup>. Et pour ce que nous voulons

lettres du 25 avril 1479 au chapitre d'Angers et à M. de la Vignolle, et ci-dessus, p. 6, n° MCCCXXI, la lettre du 13 mai 1479 aux mêmes.

1. Blanche d'Aurebruche, vicomtesse d'Acy (dans le canton de Braisne, arrondissement de Soissons, Aisne), était fille de Robert d'Aurebruche, vicomte d'Acy, et d'Anne de Francières. Elle fut mariée trois fois, d'abord à Guillaume de Flavy, assassiné en 1444; puis à Pierre de Louvain, capitaine d'une compagnie de cent lances, qu'elle épousa pour le récompenser d'avoir tué ce premier mari; enfin, après la mort de Pierre de Louvain, assassiné lui aussi, elle prit pour troisième mari, par contrat du 9 septembre 1464, Pierre Puy, dont il est ici question. A la date de notre missive, Pierre Puy était prisonnier depuis le 6 août 1476, et de plus en procès avec Charles, seigneur de Gaucourt, gouverneur de l'Ile-de-France, et Michel Marsot, à raison des « fruiz et heritages » de sa femme. Il s'agissait, dans le procès visé par la missive royale, d'obtenir ou de faire rejeter par le Parlement la prise en considération d'un inventaire de production fait par ladite Blanche dans une autre affaire. Voy. sur Blanche d'Aurebruche, vicomtesse d'Acy, et ses trois maris, un article de M. de Beaucourt dans les Mémoires

nostredit conseillier avoir la fin dudit procès, afin de incontinent se tirer devers nous, vous mandons, commandons et expresseement enjoignons, que devant tous autres procès, entendez à l'expedicion briefve et en bonne justice dudit procès, et gardez que n'y faictes faulte. Escript à Bresle', le vn' jour d'aoust.

Loys.

RAGOT.

١

A noz amez et feaulx conseilliers les presidans et conseilliers de nostre court de parlement à Paris.

Recepte xj augusti Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCLXVIII.

## AU PARLEMENT (V.).

Vézelay, 10 août 1479.

Ordre d'expédier promptement le procès du seigneur de Joyeuse au sujet de la seigneurie de Bouthéon. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 25.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, autres fois vous avons escript touchant le procès de Boutheon en faveur de nostre nepveu de Joyeuse, afin de l'expedier en brief<sup>2</sup>. Et

de la Société des Antiquaires de Picardie (Paris et Amiens, 1863, in-8°), XIX, 401-423, et sur son procès et celui de son mari, aux Arch. nat., X<sup>1</sup> 1489, fol. 4 et 5 et 32 v°, X<sup>1</sup> 4820, fol. 77, 94 v°, 100, 100 bis.

- 1. Probablement Presle, hameau de Cussy-les-Forges, canton de Guillon, arrondissement d'Avallon (Yonne) (Louis XI se trouvait précisément à Avallon ce jour-là, 7 août 1470), près de la grande route de Dijon, d'où il venait, à Avallon.
- 2. Voy., t. VI, 284, nº MLXIII, la lettre adressée par Louis XI le 3 janvier 1478 pour presser l'expédition de ce même procès.

pour ce que avons sceu qu'il est en droit et prest à juger, nous envoyons devers vous nostre amé et feal conseiller et maistre des requestes de nostre hostel maistre Jehan Portefais, afin de vous remonstrer que nostre vouloir est qu'il soit jugé dedans ce present parlement, et que y gardez le bon droit de nostre nepveu. Si y faictes en maniere que justice lui soit briefvement administrée. Donné à Vedelay¹, le dixiesme jour d'aoust.

Loys.

J. DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte xxiij augusti Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCLXIX.

## AU PARLEMENT (V.).

Gien, 12 août 1479.

Ordre de maintenir en fonction les commissaires royaux chargés de l'administration du temporel du doyenné de Carennac durant le procès pendant au sujet dudit doyenné. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 26.)

Noz amez et feaulx, comme par cy devant vous avons escript, que, combien que nous ayons fait evocquer par devant vous le procès du doyenné de Carennac, et pour aucunes causes que nous avons à cuer, nostre vouloir est le temporel dudit doyenné estre gouverné soubz nostre main, pendans lesdiz procès,

1. Vézelay, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Avallon (Yonne).

par les commissaires que y avons ordonné, et non par autres, ce neantmoins l'evesque de Tulle et maistre Jacques de Chasteauneuf se parforcent faire renvoier la congnoissance de ladicte matiere, et aussy soubz coleur du fornissement de complainte par iceulx pretendu par devant vous touchant ledit doyenné, pourroient y faire commectre aucuns commissaires et empescher et faire debouter ceulx que nous y avons ordonnez, par quoy nous vous advertissons de rechief et voulons que, en procedant à faire le fornissement de la complainte, sy faire se doit, que par vous soient entretenus nozdiz commissaires par nous commis et non autres, pendant lesdiz procès, en prenant neantmoins d'iceulx cauction de rendre le compte et reliqua à celui à qui par vous sera adjugé ledit doyenné en fin de cause<sup>1</sup>. Donné à Giein<sup>2</sup>, le xII<sup>6</sup> jour d'aoust.

Loys.

J. DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepie xvj augusti Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCLXX.

## A LA DUCHESSE DE MILAN (V.).

Lorris-en-Gâtinais, 14 août 1479.

Décision prise par le roi d'accepter le choix que le pape a fait de lui, conjointement avec le roi d'Angleterre et un légat pontifical, pour être arbitre de son différend avec les Florentins. —

- 1. Cf. ci-dessus, p. 23, no MCCCXXXVI, la lettre du 3 juin 1479 au parlement.
  - 2. Gien, chef-lieu d'arrondissement du Loiret.

(Orig. Arch. de Florence. Archivio Mediceo. Av. principi, filza 45, nº 13. Publ. très incorrectement par Buser, op. laud., p. 488.)

Trés chiere et trés amée seur, nous avons receu plusieurs briefz de nostre Saint Pere le Pape faisans mention de la remission qu'il avoit faicte sur Mons' mon cousin le roy d'Angleterre, sur ung legat et sur nous, touchant les differens estans de present en Ytalye; et aussy depuis avons esté adverty par noz ambassadeurs qui ont esté à Milan du compromis qui a esté fait par vous ou nom de toute la ligue, lequel compromis ilz nous ont apporté, et semblablement l'avons veu par les lectres que nous avez escriptes, et avons beaucoup differé de faire responce en ceste matiere pour ce que nous la sentyons de grant poys. Touteffoiz, pour le bien de toute Ytalye, et pour povoir estre cause d'eviter tous les inconveniens qui pourroient avenir à cause des divisions presentes, et pour conservation de la region (sic) chrestienne, nous sommes contans, en tant qu'il nous touche, d'acepter ladicte remission, pourveu que premierement se face trois choses, desquelles nous escripvons à nostredit Saint Pere, pour ce qu'il y en chiet de sa part en faire une, plus que du vostre, c'est assavoir de lever les sensures. Les autres deux sont : retirer les cappictaines et gens d'armes en leurs maisons et demoures, et que toutes les places prinses, tant d'une part que d'autre de ceste derreniere guerre, soient restituées à ceulx qui les tenoient paravant ladicte guerre encommancée. Lesquelles choses mises à execution, tant d'un cousté comme d'autre, nous congnoinstrons clerement que chascune des parties a desir et affection au bien de paix, pour quoy de nostre part nous mettrons peine

à l'entretenir, premierement pour l'onneur de Dieu nostre createur, et après pour le bien universal de toute chrestienté, à l'aide de Nostre Seigneur qui vous ait en sa saincte garde. Escript à Lorrys en Gastinois<sup>1</sup>, le xiii jour d'aoust.

Loys.

J. DE CHAUMONT.

A nostre très chiere et très amée seur la duchesse de Milan<sup>2</sup>.

#### MCCCLXXI.

### A GUILLAUME PICART (V.).

Lorris, 17 août 1479.

Envoi des noms des trois candidats désignés par les habitants d'Abbeville pour remplir les fonctions de « maïeur, » avec ordre de choisir « le plus homme de bien et le meilleur Franchois des trois. » — (Copie du temps. Arch. d'Abbeville. Reg. de la création de la loi, BB, fol. 86 v°. Commun. par M. Alcius Ledieu.)

Mons' le general, je vous envoie l'ellection des trois personnages, que ceulx de la ville d'Abbeville ont faite pour l'un estre maieur de ladicte ville ceste année. Et pour ce choississiez le plus homme de bien et le meilleur Franchois des trois et le faites maire, et ce que

- 1. Aujourd'hui Lorris, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Montargis (Loiret).
- 2. Les archives de Florence contiennent une autre lettre signée de Louis XI, adressée le même jour et dans les mêmes termes « à l'illustrissime prince le duc de Venise. » (*Ibid.*, filza 45, n° 346.)

vous en ferez je le tendray, et à Dieu<sup>1</sup>. Escript à Lorrys, le xvii jour d'aoust.

Loys.

J. DE CHAUMONT.

A nostre amé et feal conseiller general sur fait de noz finances maistre Guillaume Picart.

#### MCCCLXXII.

AUX MAIRE, ÉCHEVINS ET JURÉS DE SAINT QUENTIN (P.).

Pithiviers, 23 août 1479.

Ordre de laisser résider dans leur ville, quand il lui plaira, Jean d'Esne, dit le Baudrain, son conseiller et chambellan, qu'ils en avaient chassé. — (Orig. Arch. de Saint-Quentin, liasse 150, doss. D, n° 2.)

Chiers et bien amez, nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan Jehan d'Esne, dit le Baudrain<sup>2</sup>, est venu devers nous, lequel nous a dit et remonstré comme puis n'a guaires de temps aucuns de noz serviteurs et officiers l'ont mis hors de nostre ville de Saint Quentin, là où il faisoit sa demeure et residence, dont nous sommes assez desplaisant, et ce qui a esté fait a esté sans nostre aveu, ordonnance et commandement, car de sa personne ne eusmes oncques ne

- 1. Le choix de Guillaume Picart, comme on le voit par une lettre de lui du 22 août [1479], se porta sur Guérard de Biencourt. (Prarond, Histoire d'Abbeville. Abbeville aux temps de Charles VII, des ducs de Bourgogne, maîtres du Ponthieu, de Louis XI (1426-1483) (Paris, 1899, in-8°), p. 359.)
- 2. Louis XI lui accorda au Plessis-du-Parc, au mois d'avril 1480, des lettres de naturalité pour lui et sa femme; il y est qualifié seigneur de Beauvoir; sa femme se nommait Barbe de Houet. (Arch. nat., JJ 206, nº 484, fol. 142.)

n'avons nulles suspicions, ne cause d'avoir; et pour ceste cause, vous escripvons presentement et vous mandons que toutes et quantes fois qu'il plaira à nostredit conseiller et chambellan retourner, converser et demourer en nostredite ville de Saint Quentin, que l'y recevez comme nostre bon et loyal serviteur et subgect, sans y avoir aucune imagination ou supposition, car avons autant de confiance en luy que en noz autres serviteurs, et cuidez? que en ce n'ait faulte. Donné à Pluviers, le xxiii jour d'aoust.

Loys.

RAGOT.

A noz chiers et bien amez les maire, eschevins et jurez de nostre ville de Saint Quentin.

### MCCCLXXIII.

# AU PARLEMENT (V.).

Pithiviers, 25 août 1479.

Renouvellement de l'ordre précédemment donné d'expédier le procès relatif à la possession du doyenné de Carennac, sans dessaisir les commissaires qui en sont chargés. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 27.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, par cy devant par plusieurs foys nous avons escript que à nostre faveur volissiez faire bonne et briefve expedition touchant la provision du doyenné de Carennac faicte à nostre requeste au frere de François du Brueil, nostre escuier d'escuierie, et que pour ce faire fissiez proceder les parties sur le principal, sans vous arrester à faire aucune mutation

des commissaires par nous ordonnez, comme pretendent estre fait l'evesque de Tuelle et maistre Jacques de Chastelneuf, lesqueulx se parforcent perceverer d'empescher ladicte provision et de tenir en longueur de procès ledit du Brueil. De rechief vous advertissons que vueillés vuider à nostredicte faveur ledit sequestre et principal ensemble en si briefve expedition que verrez estre poussible faire, en faisant cependant entretenir nosdiz commissaires, lesqueulx pour aucunes causes voulons estre entretenuz en leur dicte commission, en faisant au surplus audit du Brueil bonne et briefve expedition de justice. Donné à Pluviers, le xxv° jour d'aoust.

#### Loys.

J. DE CHAUMONT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepte xxvij augusti M° CCCC° LXXIX°.

### MCCCLXXIV.

# AU CHAPITRE DE BOURGES (V.).

Plessis-du-Parc, 31 août 1479.

Ordre de pourvoir Gilles de Pontbriand de la première prébende canoniale qui vaquera dans leur église. — (Arch. du Cher. Chapitre de Saint-Étienne de Bourges, 11° liasse. Lettres de princes et de princesses.)

Chiers et bien amez, puis nagueres vous avons escript que voulsissiez donner à nostre chier et bien amé maistre Gilles de Ponbrient la premiere prebende qui vacqueroit en vostre eglize, et que sur ce nous feissiez

responce de vostre vouloir, ce que n'avez encoires fait, par ce, comme l'on nous a averty, que aucuns de vostre eglize ce sont excusez sur ung statut qui a esté fait secretement entre les aulcuns de vous sans convocation de chappistre, laquelle chose pourroit avoir esté faicte par maniere de faincte ou autrement, pour non obtemperer à nostre vouloir et singulier plaisir. Par quoy de rechiefz vous escripvons et vous prions unes foys pour toutes, et sur tant que aymez à nous complaire et obeir, que de la premiere qui vacquera vous en vueillez pourveoir sur tous autres ledit maistre Gilles<sup>1</sup>, en façon que nous n'ayons plus cause de vous en escripre. Et se ainsy le faictez, vous nous ferez ung bien grant et trés agreable service et plaisir, qui nous sera fort pour agreable, et vous asseurons que nous le recongnoistrons bien quant d'aucune chose nous ferez requerir. Donné au Plessis du Parc lez Tours, le derrenier jour d'aoust.

Loys.

GASSAULT.

A noz chiers et bien amez les doien et chappitre de l'eglise Saint Estienne de Bourges.

1. Malgré ce qu'il y avait d'impérieux dans ces instances, dit M. Raynal, qui ajoute que le candidat du roi était le frère d'un de ses capitaines, le chapitre refusa d'élire Gilles de Pontbriand. Le roi passa outre et envoya ce dernier à Bourges pour y prendre possession de la prébende; le chapitre s'y opposa. Dès que le roi fut informé de cette nouvelle désobéissance, il prescrivit à Antoine Postel, prévôt des maréchaux de France, de faire arrêter le chantre du chapitre, Jean Thomas, l'un des chanoines Thomas Hervier, et tous leurs complices et de faire leur procès. Ils furent pris au corps et conduits à Tours. Enfin, le dernier jour de mai 1480, Guillaume d'Assigny, écuyer et archer du prévôt des maréchaux, se transporta au chapitre. Là, il signi-

### MCCCLXXV.

# AU GRAND SÉNÉCHAL DE NORMANDIE (P.).

Selommes, 5 septembre 1479.

Répartition de commandements entre ses capitaines; envoi de la lettre du prévôt des maréchaux et de celle qu'il lui écrit, ainsi qu'au seigneur de Saint-André; instructions touchant la rançon des prisonniers et le butin; avertissement à donner audit sr de Saint-André de ne point « faire le floquet. » — (Copies modernes. Bibl. nat., Mss. fr. 2945, fol. 28, 2831, fol. 42, et 23330, fol. 84. Mal publiée dans Rossignol, Histoire de la Bourgogne..., pp. 290-292.)

Mons' le seneschal, au regard du chief des gens d'armes, qui sont dedans Therouenne, j'en ay tousjours faict chief Mons' de Saint André<sup>1</sup>, et les deux

fia que le roi rendait la liberté aux chanoines emprisonnés et levait le séquestre apposé sur leurs biens; mais que, « pour obvier à telz empeschemens et contredits, et voulant ses rescriptions, requestes et prieres raisonnables avoir lieu et sortir effect, et affin que aulcun ne se enhardisse à ce faire ou temps advenir, » il bannissait de Bourges, pendant un an, Jean Thomas et Thomas Hervier, et pendant quatre, Renaud Le Roy, Jacques Girard et Martin Brisonnet, qu'ils ne pourraient s'en approcher de plus de quatre lieues, et qu'ils avaient quinze jours pour obéir... Les chanoines exilés se soumirent et le chapitre n'osa réclamer. Gilles de Pontbriand prit possession. » (Raynal, Histoire du Berry, t. III (Bourges, 1844, in-8°), p. 130, d'après le fonds du chapitre de Saint-Étienne aux archives du Cher et le registre capitulaire du mois de mai 1480.)

1. Guichard d'Albon, s' de Saint-André et d'Oulches, fils de Gilles d'Albon et de Jeanne de la Palisse; élevé auprès du sire de Beaujeu, depuis duc de Bourbon, il en reçut plus tard différentes faveurs et fut notamment lieutenant de sa compagnie d'ordonnance, gouverneur de Roannais et châtelain de Bourbon-Lancy; il servit Charles VIII en Guyenne et en Bretagne contre le duc d'Orléans et contribua à la victoire de l'armée royale à

cens lances qu'il demandoit de plus, il me semble que ce doibt estre la compagnie de Joyeuse, et preschez Maunory qu'il obeisse bien, et l'autre messire Raoul

Saint-Aubin-du-Cormier, puis en Roussillon, contre le roi d'Aragon, auquel il enleva par surprise la place de Salces. Il se qualifiait « lieutenant general pour le roy au pays de Languedoc pour le fait de la guerre » et était aussi bailli de Montferrant; mais on lui trouve pour successeur, dans ce dernier office vacant par sa mort, Guy d'Amboise, seigneur de Ravel, qui en fut pourvu à la date du 19 août 1502. Guichard d'Albon avait épousé en premières noces Anne de Saint-Nectaire, dont il eut quatre fils et deux filles, et en secondes noces Catherine de Talaru. (Anselme, VII, 202.)

1. Le 8 mai 1472, « Jehan Maunourry, escuier, cappitaine des francs archiers du bailliage de Rouen, » donne quittance à « Jehan Raguier, » receveur général de Normandie, de 140 l. t. pour ses « gaiges et chevauchées » de l'année commencée le 1º janvier précédent (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 1896, doss. Maunoury 43690, nº 4); il en donne encore une autre de la même somme, peur le même motif et au même personnage, le 17 juillet 1476. (Ibid., nº 5.) Par lettres patentes données au Plessis-du-Parc, le 23 janvier 1476, Louis XI, qui le qualifie son « escuier d'escurie, » le nomme à « l'office d'esleu à l'élection de Lisieux, que a tenu par cy devant son amé et feal conseillier et chambellan Georges le Grec, chevallier, » nº 6, et il donne quittance en cette qualité d'élu de Lisieux de la somme de 20 l. t. à lui payées le 12 janvier 1493 « pour avoir faict le gect et assiette de l'octroy sur les habitans des parroisses d'icelle election, » nº 11. Je trouve encore d'autres quittances de lui comme « escuier, seigneur de Mont la Vuigne (ou de la Vigne) et de Chaumont, conseiller et chambellan du roy, » à « Jehan Lallemant, conseiller dudit seigneur et receveur general de ses finances ès pays et duché de Normandie, » des 9 avril 1483, nº 8; 21 février 1485, nº 9; 1º mars 1485, nº 10; comme « cappitaine de trente lances fournies des ordonnances, » du 19 octobre 1497, nº 12; comme « capitaine de Baieux, » nº 13; de sa « pension et entretenement au service du roy, » le 10 février 1499, pour l'année commencée le 1er janvier précédent, ne 14. Par lettres patentes données à Gien-sur-Loire, le 10 décembre 1484, Charles VIII lui accorda,

de Lannoy, à qui j'ai baillé la charge qu'avoit le Beauvoisien; j'entends en cas qu'ilz viennent par deux bandes et qu'il faille que Mons' de Baudricourt s'en voise à Franchise, et les aultres compagnies, que vous avez desja mis dedans, où il n'y a que lieutenans, lui obeiront mieux qu'ilz ne feroient s'il y avoit cappitaines, et me semble que vous l'avez bien pris.

Je vous envoye les lettres que le prevost des mareschaux m'escript, et les lettres que j'escripts à Mons' de Saint André et au prevost avec. Je vous prie que remonstriez à Mons' de Saint André que je veux estre servi à mon proffit, et non à l'avarice, tant que la guerre dure, et, s'il ne le veult faire de beau, faictes luy faire par force et empoignez les prisonniers et les mettez au buttin comme les autres; et, de ceux que vous verrez qui me pourroient nuire, je vous prie qu'ilz ne soient point dellivrez, et que vous trouviez ung expedient que les cappitaines les acheptent sur le butin, dont ilz auront bon marché, et qu'ilz s'obligent à moi de ne les dellivrer d'ung long temps que vous adviserez, et qu'ilz les envoyent en leur hostelz, et en prenez les obligations, et les m'envoyez.

Mons' le grant seneschal, je suis bien esbahy que les cappitaines, ne Mons' de Saint André ny autres ne trouvent bon l'ordonnance que je fais que tout soit à butin, car, par ce moien, ilz auront tous les prisonniers les plus gros pour un rien; et sy les gens d'armes en sont fraudez et n'en ont rien qui vaille,

<sup>«</sup> en recompense d'un prisonnier nommé Le Polain, que seu nostre très cher seigneur et pere... print de luy, » la somme de 4,000 l. t. payables en quatre années, commençant le 1er janvier suivant, no 7.

c'est ce que je demande, affin qu'une autre fois ilz tuent tout et qu'ilz n'en preignent plus prisonniers, ne chevaux, ny pillage, et jamais nous ne perdrions bataille.

Je vous prie, Mons' le grant seneschal, mon amy, parlez à tous les cappitaines à part, et faictes que la chose vienne, comme je la demande; et, incontinant que vous m'aurez faict ce service, advertissez m'en, pour m'en faire grant plaisir.

Mons' le grant seneschal, faictes le plus tost que vous pourrez que les cappitaines acheptent les plus gros prisonniers et qu'ilz les envoyent ainsy que dessus.

Mons' le grant seneschal mon amy, je vous tiens pour mon bon procureur là où vous estes, et ainsy je seray le vostre là où je seray.

Je vous envoye des Suisses pour garder Doullens, tant que Mons' de Moreul sera retourné; et sy envoye deux mil francs pour le fortifier à Mess<sup>10</sup> Tanneguy de Villeneufve; Bapaume est d'Artois, et ne perdez rien à l'abattre plus tost que plus tard, et m'esbahis comme avez tant mis à le faire.

Dictes tout ceci à Mons' des Cordes, à Mons' de Baudricourt et à Mons' de Maigné, car je ne leur escris, sinon qu'ilz vous croyent.

Je vous prie, dictes à Mons' de Sainct André qu'il ne me face point de flocquet, ny du retiz, car c'est la premiere desobeissance que j'ay jamais eue de cappitaine.

J'entens ceste provision s'ilz viennent par Therouenne et vers Franchise; mais, s'ilz ne viennent que par Therouenne, vous pourrez laisser Mons<sup>r</sup> de Baudricourt chef, et telles gens que vous voudrez. Je ne vous sçaurois enseigner de si loing; faictes ainsy que vous verrez pour le mieux, mais gardez qu'il ne demeure un seul prisonnier dedens Therouenne.

Mons' le grant seneschal, s'il faict semblant de desobeir, mettez luy vous mesme la main sur la teste, et luy ostez par force les prisonniers, et vous asseure que je lui osteray bien tost la teste de dessus les espaulles. Mais je croy qu'il ne contredira pas; car il n'a pas le pouvoir; et si croy que le traistre paillard n'entendist oncques que je voulsisse que les cappitaines acheptassent les bons prisonniers pour y gaigner.

Mons' le grant seneschal, mon amy, Mons' l'escuyer Chandio 1 vous dira le surplus, et à Dieu. Escript à Selommes, le v° jour de septembre.

Mons' le grant seneschal, mon amy, faictes tousjours conduire bien seurement ledit Chandio, tant à l'aller qu'en son retour.

Loys.

DE CHAUMONT.

A nostre amé et feal conseiller et chambellan, le s' de Saint-Pierre, grant seneschal de Normandie.

1. Probablement Jean de Chandio, seigneur de Châtillon-en-Bazois, marié à Jeanne de Rochefort, fille ainée d'Antoine de Rochefort et de Louise de Girard. (Bibl. nat., Cabinet de d'Hozier, vol. 85, doss. Chandio 2227.) Il est qualifié « escuier d'onneur du roy » et figure comme tel dans le troisième compte de M. André Briçonnet..., « commis à tenir le compte des deniers ordonnez pour la conduite du fait de la Chambre du roy » pendant l'année finie le 30 septembre 1469, pour la somme de 5 l. 10 s. « pour aller à Angers porter lettres à Mons de Vaudemont, le 25 juillet de ladite année. » (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 463 v°.) Ce doit être lui encore, qualifié cette fois « conseiller et maistre d'ostel du roy, » qui, le 25 novembre 1495, donne quittance à

### MCCCLXXVI.

# A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

### Selommes, 8 septembre 1479.

Envoi de Blanchefort « pour la matiere dont je vous ay escript; » promesse faite au duc de Calabre de lui payer la solde de trente archers pour sa garde et ordre d'exécuter cette promesse. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 332, et dans le Bulletin des Comités historiques (année 1851), p. 327.)

Mons' le general, j'envoye Blanchefort par dela pour la matiere dont je vous ay escrit; et, pour ce que j'ai promis à mon cousin le duc de Calabre luy bailler et souldoyer trente archers pour la garde et seureté de sa personne et marcher par dela, je veuil que, sur les finances de Languedoc, vous appoinctez le payement desdiz archiers pour l'année commençant le premier jour d'octobre prochain venant, à la raison de vii livres et x sols par moys. Et gardés bien qu'il n'y ait faulte, car j'aymeroys mieulx qu'il demourast de mes aultres afferes. Escript à Selommes, le viir jour de septembre, l'an mil CCCCLXXIX. Et advisez se porrez trouver par dela le remboursement des xx' escus du roy de Secille.

PICOT.

« Jehan Lallemant, conseiller du roy et receveur general de ses finances en Normandie, » de 375 l. t. pour partie des 1,500 par lui dépensées « pour avoir nourry par aucun temps certain nombre de gens officiers que ledit seigneur a fait venir de Napples, come faiseurs de bardes, deviseurs de bastiemens, orfevres et plusieurs autres, et pour iceulx mener et conduire jusques à Amboise, où ledit seigneur les envoye presentement... » (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 668, doss. Chandio 15634, n° 2.)

A nostre amé et feal conseiller et general de noz finances maistre François de Genas.

#### MCCCLXXVII.

# AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 14 septembre 1479.

Ordre d'en finir avec le procès de Marc Cename, qui dure depuis soixante ans. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 28.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, pour chose que vous ayons fait dire du procès de Marc Cename<sup>1</sup>, il n'est point encores

1. Marc Cename était déjà serviteur du dauphin, j'ignore à quel titre, mais je le trouve pendant le séjour de celui-ci en Hainaut, chargé d'une lettre de Jean Arnoulfin pour son maître (Charavay, Lettres missives de Louis dauphin, I, 160, nº CXXV) et créancier de Gaston du Lyon pour une somme de 525 l. (Ibid., pp. 291-292.) Je le trouve plus tard qualifié « clerc et pannetier » du roi, « esleu des aides ordonnées pour la guerre en la ville et eslection de Paris, » dans des lettres patentes de Louis XI, en date de Provins, 22 juin 1479, par lesquelles le roi lui donne « toutes les restes... deues par la fin des comptes renduz et à rendre par feu Nicolas de Poges, ou ses heritiers, commis, pleiges et cautions..., tant à cause de la recepte des aides à Rouen qu'il a tenue et excercée en son nom par aucun temps, comme à cause de la commission qu'il a eue... de recevoir les restes deues à cause de la recepte de Jehan Roussel, son predecesseur, receveur des aides et des quinze solz tournois pour chascune queue de vin passant soubz le Pont de l'Arche durant le temps qu'il en a eu la charge et commission, depuis lequel temps icellui de Poges, qui estoit oultremontain, natif de la ville de Luques, avant que affiner sesdiz comptes, s'est retiré en la ville de Bruges, en laquelle il est puis nagueres decedé... » (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 633, doss. Cename 14915, nº 5.) Comme « esleu sur le fait des aydes à Paris, » il reçoit 180 l. pour un cheval de poil grison « sur le deuxiesme compte de Pierre de Lailly, receveur general sur et

despeché. Il y a soixante ans qu'il a esté commancé; vous ferez bien et justice de le despecher en maniere que n'en oyons plus parler. Donné au Plessiz du Parc, le xiii jour de septembre.

Loys.

N. BAYARD.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris '.

Recepte xxviij septembris LXXIXo.

deçà Seine et Yonne pour l'année finie en septembre 1475 » (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 681 vo); écuyer, panetier du roi, il touche 300 l. « en faveur de son mariage sur le troisiesme compte dudit Pierre de Lailly, » fini en septembre 1476 (Ibid., fol. 657); 257 l. en récompense d'une place d'homme d'armes qui lui avait été promise, à l'occasion dudit mariage, sur le sixième compte dudit Pierre de Lailly, du 1er octobre 1478 au 12 décembre 1479. (Ibid., fol. 689 vo.) « Commis à la recepte et paiement des deniers ordonnez pour les menuz neccessitez de la Chambre des comptes, » il donne quittance, le 24 mai 1493, en cette qualité, à Jean Le Roy, vicomte d'Avranches, de la somme de 25 l. t. (Pièces orig., doss. cité, nº 29.) Le 13 mai 1496, en cette même qualité de « commis à la recepte et paiement des neccessitez de la Chambre des comptes de Paris, » il donne encore quittance à « Jehan Du Baquet, escuier, commis du grenetier d'Exmez, » de la somme de 8 l. pour employer au fait de sadicte commission. (Ibid., nos 6 et 30.)

1. Le 23 août 1481, le Parlement ordonne qu'en exécution d'autre arrêt du 7 septembre 1478, « Jehan d'Ozonville..., filz et heritier de feu Mathurin d'Ozonville, » et aussi « heritier de feu Hue de Dicy, sera contrainct à rendre compte à Jaques et Marc Cenesmes, demandeurs, des fruiz et levées de la terre de la Mote de Luserches, depuis l'an mil IIIIº XXVIII, que le procès principal fut commencé par feu Guillaume Cenesme, pere d'iceulx demandeurs, contre feu messire Pierre Leclerc, chevalier, et feu maistre Hue de Dicy..., jusques à l'an mil IIIIº LXIII, que ladicte terre fut mise en la main du roi, criées et subhastations, ainsi que des terres et seigneuries d'Ablon et de Vaulx-sur-Essonne... » (Arch. nat., Parlement, Conseil, X¹ 1489, fol. 327.)

### MCCCLXXVIII.

## AU COMTE DE DUNOIS (D.).

Plessis-du-Parc, 15 septembre 1479.

Accusé de réception de sa lettre et remerciement de la peine qu'il se donne pour lui et le duc de Savoie, son neveu; désir du roi qu'ils lui envoient demander ses intentions; ordre de remercier le seigneur de la Chambre de sa bonne volonté; arrivée du sr de Raconis envoyé par « ceulx de Pymont » pour se plaindre de la manière dont il a été procédé à l'élection des représentants des États de leur pays dans le Conseil du duc; nécessité qu'il y aurait de ne pas les mécontenter; projet du roi de leur envoyer deux cents archers; son mécontentement de ce que Pierre d'Aulx a fait à Arbent. — (Orig. Bibl. nat., Coll. Fontanieu, vol. 138, fol. 48.)

Mon frere, j'ay receu voz lettres et vous remercye des peines que vous prenez par dela pour moy et pour mon nepveu Mons de Savoye.

Au regard de mes deux nepveuz<sup>1</sup>, incontinent qu'ilz seront partiz à eulx en venir, faites qu'ilz envoient devers moy, et je leur feray savoir où ilz se rendront. Au surplus, remerciez Mons<sup>r</sup> de la Chambre<sup>2</sup> du vouloir qu'il monstre par effect avoir envers moy.

Mon frere, ceulx de Pymont ont envoyé devers moy le seigneur de Racongnilz<sup>3</sup>, qui s'est plaint de par

- 1. Philibert le Chasseur, duc de Savoie, de 1472 au 22 avril 1482, fils d'Amédée IX et d'Yolande de France, et son frère Jacques Louis, marquis de Gex.
- 2. Louis de la Chambre, vicomte de Maurienne et maréchal de Savoie, fils d'Aymé de Seyssel, premier comte de la Chambre, et de Marie de Savoie-Raconis. (Guichenon, Histoire généalogique de la maison de Savoie, II, 1200.)
  - 3. Claude de Savoie, seigneur de Raconis, aussi maréchal de

les Estaz des termes qu'on leur a tenuz à l'election des six hommes, qui avoient esté concluz pour en eslire troys, pour estre au conseil de mon nepveu; et semble à l'oyr parler que ceulx de Savoye ne vouldroient pas qu'il y en eust autres que eulx au conseil.

Vous savez que c'est ung pays dont mondit nepveu a grant prouffit et est sur frontiere; par quoy est besoing de les entretenir. Et pour ce, me semble que selon la premiere conclusion, que on le doit faire, ainsi que vous verrez par le double de l'advis qui en fut fait, que je vous envoyay.

Ilz m'ont montré unes lettres que mon nepveu leur a escripte, dont je vous envoye le double, qui est tout contre se qu'il fut advisé; et ne la deviez point laisser aler, au moins ce ilz ne l'ont fait sans vostre sceu; car c'est totallement contre ce qu'il fut dit à la premiere foiz; et pour ce, donnez y une conclusion telle qu'ilz n'en renvoient plus devers moy.

Touchant les deux cens archiers, ainsi que les gens du conseil de mondit nepveu m'ont escript, je les leur envoyeray le plus tost qu'il me sera possible 1, et à Dieu, mon frere, mon amy. Escript au Plesseis du Parc, le xv<sup>me</sup> jour de septembre.

Depuis ces lettres escriptes, j'ai sceu ce que a fait

Savoie, gouverneur de Verceil. (Guichenon, Histoire généalogique de la maison de Savoie, 1, 571.)

1. Dans le compte de Jean Raguier pour l'année 1479 se trouve l'article suivant : « A Jacques de Silly, grenetier de Lizieux, pour la despence qu'il luy conviendra faire pour mener en Savoye, en la compaignie du seigneur d'Argenton les deux cens archiers françois de la garde du roy, coc l. t. » (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 705 v°. Note de Mile D.)

Pierre d'Aulx<sup>1</sup> à Arban<sup>2</sup>, dont je ne suis pas content, et vous asseure que je lui feray bien rendre ce qu'il en a eu, et je lui en ay escript.

Loys.

LE MARESCHAL.

A nostre trés chier et trés amé frere et cousin le comte de Dunoys.

## MCCCLXXIX.

# AU COMTE DE DUNOIS (D.).

Plessis-du-Parc, 8 octobre 1479.

Félicitations sur ce qu'il a fait déjà et nécessité de bien finir; ajournement du voyage du prince de Tarente causé par les événements de Milan; prochain départ du sr d'Argenton qui fournira au comte de Dunois tous les renseignements nécessaires. — (Orig. Bibl. nat., Coll. Fontanieu, vol. 138, fol. 50. Publ. par M<sup>110</sup> Dupont dans son édition de Commines, II, 221, note 4, et par M. Kervyn de Lettenhove, Lettres et négociations de Philippe de Commines, I, 296.)

Mon frere, mon amy, j'ai veu ce que m'avez escript.

- 1. Pierre d'Aulx, écuyer, valet de chambre du roi, l'un des témoins du procès du cadet d'Albret, le 2 avril 1473. (Bibl. nat., Ms. fr. 18442, fol. 59.) Louis XI, par lettres données au Bois-Malesherbes, le 10 août 1474, le désigna « pour recevoir à monstre, à Narbonne, les gens de guerre de son ordonnance estans soubz la charge et conduicte de Guerin le Groing, baily de Saint Pierre le Moustier... » (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 150, doss. d'Aux 3028, n° 2.) C'est, je crois, le même personnage devenu « chevalier, seigneur de Thieux, » auquel Charles VIII, par un mandement daté de Montils-lès-Tours, le 16 décembre 1491, ordonne à Jean Le Gendre, trésorier des guerres, de payer la somme de 300 l. t. en récompense de ses services à l' « armée de Bretaigne, ... oultre et par dessus les autres gaiges, dons, pension et biensfaiz qu'il a et pourroit cy après avoir » du roi. (Loc. laud., n° 5.)
- 2. Aujourd'hui Arbent, canton d'Oyonnax, arrondissement de Nantua (Ain).

Vous avez fait le mieux du monde jusques ici, et ne sçay comment je vous en sauray remercier. Il est force, puisque vous avez encommancé, que vous achevez, car vous ne me faites pas peu de plaisir.

Le prince de Tarente ne fera point ce voyaige pour ceste mutation, qui est venue à Millan<sup>1</sup>; Mons<sup>r</sup> d'Argenton yra et partira assez tost<sup>2</sup>; mais je l'ay ung peu empeschié icy pour mes affaires. Par luy serez adverti de toutes choses, mais il est force que vous menez ceste espousée au moustier<sup>3</sup>. Et à Dieu, mon frere. Escript au Plesseis du Parc, le vin<sup>5</sup> jour d'octobre.

Loys.

J. MESME.

### A mon frere Mons<sup>r</sup> de Dunois.

- 1. L'arrestation de Cicco Simoneta, ministre de Bonne de Savoie, duchesse de Milan, le 11 septembre 1479, et son emprisonnement au château de Pavie, où il fut mis à mort au bout d'un an, par ordre de Ludovic le More, duc de Bari. (Perret, Histoire des relations de la France avec Venise, II, 185.)
- 2. Philippe de Comines, quinze jours après, était déjà à Lyon, en route pour l'Italie, d'après une lettre de l'ambassadeur milanais Petrasancta, datée de ce jour et de cette ville. (Kervyn de Lettenhove, Lettres et négociations de Philippe de Commines, I, 297.)
- 3. C'est-à-dire: menez votre entreprise à bonne fin. On trouve un autre exemple de cette expression chez l'Interpolateur de la Chronique scandaleuse. Il dit, en parlant du comte de Dammartin, que lors de la réduction d'Amiens au commencement de 1471 celui-ci « fist advertir ceulx de ladicte ville d'Amyens qu'il estoit d'oppinion qu'ilz envoyassent unes lettres qu'il leur avoit escriptes, après qu'il eut eu la seureté des mayeurs et eschevins de ladicte ville, et mesmement de maistre Jehan Du Caurroy, et plusieurs grans personnages qui menoient ceste espousée au moustier... » (Journal de Jean de Roye, connu sous le nom de Chronique scandaleuse, éd. B. de Mandrot, II, 256.)

### MCCCLXXX.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 10 octobre 1479.

Notification de la substitution faite par le roi des sires de Crèvecœur et de Contay comme exécuteurs du testament de Marie de Lully, dame de Saveuse, à Marc de Wandre et Jean d'Escouchy. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 30.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, il est venu à nostre congnoissance que ung nommé Marc de Wandre et ung autre nommé maistre Jehan d'Escouchy<sup>1</sup>, soubz umbre de certain accord et appoinctement qui a esté par vous donné, s'efforcent d'entreprendre l'execution du testament de feue Marie de Lully<sup>2</sup>, en son vivant femme du s<sup>1</sup> de Saveuses. Et pour ce que nous avons sceu que ledit de Wandre est prouchain parent de Guillaume de Wandre, lequel, en soy monstrant desloyal envers nous, s'est puis nagueres distraict de nostre service, ouquel l'avions retenu, et est alé ou party du duc d'Autriche, nostre ennemy et adversaire, et à ceste cause ne tenons que ledit Marc de Wandre nous doye estre seur et feable, par quoy ne voulons qu'il

- 1. Probablement le frère de Mathieu d'Escouchy, le chroniqueur, qui habita Péronne, où, de 1450 à 1479, il exerça à plusieurs reprises les fonctions de maieur; licencié en droit canonique et civil, avocat au siège royal de Péronne et garde, en 1476, du scel du bailliage de Vermandois, marié à la fille d'André de Maulevrier. (Introduction à la Chronique de Mathieu d'Escouchy, publ. par G. du Fresne de Beaucourt, I, p. IV.)
- 2. Voy. au t. VII, p. 18, une autre lettre au parlement envoyée d'Arras, le 8 avril 1478, au sujet de cette même succession.

communique ès païs de Picardie, où les biens de l'execution dudit testament sont assis, nous avons deschargé luy et ledit d'Escochy son adjoinct du fait et entremise d'icelle execution de testament, et ou lieu d'eulx avons subroguez les sires de Crevecueur et de Contay, ainsi que pourrez veoir par les lectres pattentes que avons sur ce octroyées. Si voulons et vous mandons bien expressement que à icelles vous obtemperez en les entherinant de point en point, selon leur forme et teneur, sans y faire difficulté, pour quelque cause ou occasion que ce soit; car nous n'en serions pas contens. Donné au Plessys du Parc, le x° jour d'octobre.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens qui tiendront nostre parlement à Paris.

Recepts xvij novembris Mo CCCCo LXXIXo.

## MCCCLXXXI.

# AU SEIGNEUR DE TAILLEBOURG (V.).

Plessis-du-Parc, 13 octobre 1479.

Prière de prêter son appui à Charles des Poteaulx, qui va faire exécuter un arrêt à Saintes, et qui, avec son père, est un des meilleurs serviteurs du roi à Besançon. — (Orig. Arch. de M. le duc de la Trémoille.)

Mons' de Tailebourg, maistre Charles des Poteaulz'

1. Ce nom, écrit aussi des Potots, est celui de deux conseillers du roi au parlement de Bourgogne: l'un, Étienne, nommé conseiller lai audit parlement par Louis d'Amboise le 24 octobre 1480;

s'en va executer ung arrest à Xaintes; et pour ce que son pere et lui sont les deux hommes dont je me puis plus aider à Besanzon, je vous prie que le faictes si bien accompaigner audit lieu de Xaintes qu'on ne lui face aucune contradition et qu'il y soit bien obey, et vous me ferez ung bien grant plaisir. Et à Dieu, Mons' de Tailebourg, mon amy.

Escript au Plesseis du Parc, le xmº jour d'octobre. Loys.

LE MARESCHAL.

A mon frere Mons' de Taillebourg.

### MCCCLXXXII.

AUX ECOUTÈTES, BOURGMESTRES ET CONSULS DE L'ANCIENNE LIGUE DE LA HAUTE ALLEMAGNE (V.).

Plessis-du-Parc, 14 octobre 1479.

Envoi avec Bertrand de Brosse, maître d'hôtel du roi, d'Antoine de Lamet, capitaine de la citadelle de Bourges et bailli de Sens, ce dernier pour remplacer Philibert Boutillat, bailli d'Autun, arrêté en route par la sièvre. — (Orig. Arch. de Lucerne. Missiven von Königen von Franckreich, III<sup>3</sup>. Commun. par M. Rott.)

Illustrissimi domini ac amici nostri precarissimi, et

l'attre, Léonard, seigneur de Four et d'Ouan, nommé le 23 décembre 1481 premier président à ce parlement. (Paillot, le Parlement de Bourgogne (Dijon, 1649, in-fol.), p. 42.) Charles des Poteaulx aurait été le fils de Léonard et d'Isabelle Morel; il fut maître des requêtes sous Charles VIII (G. de Jaligny et A. de la Vigne, Histoire de Charles VIII, éd. Godefroy (Paris, 1617, in-4°), p. 269), et il fut marié deux fois; d'abord à N. de Saveuse, et en secondes noces à Louise de Juré. (Bibl. nat., Cabinet de d'Hozier, vol. 276, doss. 7483.)

Dei gracia invictissimi, nuper expedivimus fidelem nostrum consiliarum et cambellanum Philibertum Boutillat, militem, bajulum nostrum Eduensem et thesaurarium Francie<sup>1</sup>, ut pro et ex parte nostra cum Dominationibus Vestris pertractandis negociis ad easdem proficisceretur. Sed quia intelleximus eumdem bajulum nostrum in via remansisse febre correptum, ita ut valitudine ipsa graviter detineatur, has ob res, loco et vice ipsius prefati bajuli nostri mittimus impresenciarum ad easdem Dominationes Vestras dilectum et fidelem consiliarum et cambellanum nostrum Anthonium de Lamet, capitaneum arcis nostre bituricensis, et bajulum de Sens<sup>2</sup>. Cui, ac etiam magistro Bertrando de Brossa, magistro requestarum hos-

- 1. Philibert Boutillat, que nous trouvons pour la première fois ici qualifié bailli d'Autun, « baillivus eduensis, » avait été probablement atteint en route de la maladie dont il mourut. Toujours est-il que le 16 octobre 1480 Léonard Des Potots était reçu dans l'office de conseiller à la Chambre des comptes, laissé vacant par son décès. (Arch. nat., P 2631, p. 102 v°.)
- 2. Noble homme Anthoine de Lamet, escuier, seigneur de Saint Martin, conseiller et chambellan du roy, cappitaine de la Grosse Tour de Bourges, lieutenant general ... de noble Jehan de Vendosme, vidame de Chartres, prince de Chabanays, se de Lassey, Tiffauges, Pousauges, conseiller, chambellan du Roy, gouverneur et bailly de Berry, » d'après un procès-verbal d'expertise de lieux par lui reçu à Bourges, le 9 décembre 1479. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 1630, doss. Lamet 37888, nº 2.) Il aurait, au cours de la mission dont il est question ici, reçu, en récompense de son zèle diplomatique, la charge de premier président au parlement de Bordeaux. (Mandrot, Relations de Charles VII et de Louis XI avec les cantons suisses, p. 179.) Il était, à la date du 3 avril 1486 et à celle du 6 avril 1489, « bailly d'Autun » et donnait quittance en cette qualité de 300 l. t. « pour sa pension et entretenement au service du roy. » (Bibl. nat., Pièces orig., doss. cit., nos 3 et 4.)

picii nostri, qui jam apud easdem Dominationes Vestras pro nonnullis negociis nostris expediendis extitit, dedimus in mandatis, ut ad ipsas Dominaciones Vestras se, quam citius poterunt, conferant, et pro parte nostra, aliqua, que ipsis injunximus, referant et exponant. Quamobrem precamur et rogamus, quatinus supranominatis consiliariis nostris, in hiis que pro parte nostra vobis referent et exponent, fidem indubiam pro hac vice, quemadmodum nobis ipsis, si personaliter interessemus, adhibere velint Illustrissime Magnificencie Vestre, quas conservare dignetur Altissimus. Datum apud Plessiacum de Parco prope Turonis, die xiii mensis octobris.

Loys.

J. MESME.

Illustrissimis dominis ac amicis nostris precarissimis et Dei gracia invictissimis scultetis, burgomagistris et consulibus antique ligne superioris Almanie.

### MCCCLXXXIII.

A . . . . . . . (P.).

Plessis-du-Parc, 15 octobre 1479.

Sécularisation du chapitre régulier de l'église de Séez. (Orig. Bibl. impér. de Saint-Pétersbourg, Coll. d'autog., n° 10. Copie. Bibl. nat., Nouv. acq. fr. 1231, fol. 85. Publ. dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, VII (1875), p. 225.)

Trés chiers et grans amys, nous escripvons presentement à nostre Saint Pere le Pape, touchant les arcedyacres et chanoines de nostre eglise de Sees, en nostre pays de Normandie, qui sont reguliers de

l'ordre de saint Augustin, qu'il plaise à Sa Saincteté les muer de l'habit regulier en seculier, et l'eglise qui est reguliere faire seculiere, ainsi que par noz lettres, dont le double est cy dedans encloz, pourrez veoir plus amplement. Si vous prions tant acertes que faire povons, et sur tout le plaisir que faire vous desirez que, à la presentation de nosdictes lettres vueillez assister, et envers nostred. Saint Pere tenir la main, en maniere qu'il face ce dont le requerons. En quoy faisant nous ferez si trés agreable et singulier plaisir que plus grant en pareil cas faire ne pourriez, ainsi que plus à plain de nostre vouloir et entention sur ce serez informez par nostre amé et feal conseillier maistre Thibault Bourgoing, lequel pour ceste cause envoyons par devers nostredit Saint Pere et vous. Donné au Plessis du Parc lez Tours, le xvº jour d'octobre.

Loys.

LE MARESCHAL.

## MCCCLXXXIV.

A LA DUCHESSE DE MILAN (V.).

Saint-Epain, 23 octobre 1479.

Lettre de crédit pour l'évêque de Montauban. — (Orig. Coll. Labussière.)

De par le roy.

Trés chiere et trés amée seur, nous envoyons presentement devers vous nostre amé et feal conseillier l'evesque de Montauban<sup>1</sup>, pour vous dire aucunes

1. Jean de Montlambert.

choses de nostre part qui fort nous touchent au cueur<sup>1</sup>. Si vous prions le vouloir croire de ce qu'il vous dira de par nous pour ceste fois, comme si nous mesmes le vous disions. Trés chiere et trés amée seur, nous prions Nostre Seigneur qu'il vous vueille tenir en sa saincte garde. Escript à Saint Espain<sup>2</sup>, le xxIII<sup>e</sup> jour d'octobre.

Loys.

ROBINEAU.

A nostre très chiere et très amée seur la duchesse de Milan.

## MCCCLXXXV.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 3 novembre 1479.

Renouvellement de l'ordre à eux donné de vérifier et entériner les lettres d'érection de la châtellenie de Cléry en baronnie. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 32.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous vous avons puis aucun temps en ça mandé par lettres closes<sup>3</sup> bien expresses verifier certaines lettres en forme de chartre par nous

- 1. Suivant M. Perret (Histoire des relations de la France avec Venise, II, 191), cette mission de l'évêque de Montauban avait pour but de maintenir la duchesse de Milan dans l'alliance existant alors entre elle et la république de Venise et celle de Florence, et de solliciter son concours en faveur de ces alliés, si la guerre éclatait.
- 2. Aujourd'hui Saint-Epain, dans le canton de Sainte-Maure, arrondissement de Chinon (Indre-et-Loire).
- 3. Voy. ci-dessus la missive du roi, du 6 juin précédent, nº MCCCXXXVII, p. 24.

octroyées aux doyen et chappitre de nostre eglise de Nostre Dame de Clery, pour la seureté de la fondation par nous faicte en icelle, et aussy autres noz lectres, par lesquelles nous avons érigé icelle terre et seigneurie de Clery en chastellenie et baronnie; de quoy faire neantmoins que iceulx de Clery vous aient solicité et poursuy par plusieurs jours, vous avez esté reffusans de la veriffication et enterinement d'icelles, ainsi qu'ilz nous ont fait dire et remonstrer. Si vous mandons et commandons, sur tant que doubtez nous desobeir, que icelles lectres de don et erection incontinent vous veriffiez et enterinez de point en point selon leur forme et teneur, et que pour ceste matiere lesdiz doyen et chappitre n'aient plus cause de retourner plaintifz par devers nous; car si autrement le faictes nous ne serons pas contens de vous; et qu'il n'y ait point de faulte. Donné au Plessiz du Parc lez Tours, le m° jour de novembre.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre parlement à Paris.

Recepte iiijta decembris Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCLXXXVI.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 4 novembre 1479.

Ordre de publier les lettres d'union de la baronnie de Neausiele-Châtel au comté de Montfort, appartenant au duc de Bretagne. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 33.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nostre trés chier et trés amé

nepveu et cousin le duc de Bretaigne nous a fait dire et remonstrer que, jaçoit ce que nous ayons par noz lettres pattentes i joinct et uny les hommaige et ressort de la baronnie de Neauffle le chastel à sa conté de Montfort et qu'il vous ait fait presenter nosdictes lettres et d'icelles requerir l'enterinement et expedicion, neantmoins vous en avez esté et estes reffusans ou quoy que soit, vous avez tenu et encores tenez lesdiz enterinement et expedicion en delay. Et pour ce que nostre plaisir est que ladicte unyon sortisse effect, selon le contenu en nosdictes lettres, nous vous mandons, commandons et expressement enjoignons que, touz delaiz et difficulté cessans, vous faictes publier en nostre court de parlement nosdictes lettres, et du contenu en icelles faictes, souffrez et laissez joyr et user nostredit nepveu et cousin plainement et paisiblement, sans plus mettre la chose en delay, ne donner occasion à nostredit nepveu et cousin de nous en faire plainte. Donné au Plessiz du Parc lez Tours, le un' jour de novembre.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte ix decembris Mo CCCCo LXXIXo.

## MCCCLXXXVII.

AU COMTE DE DUNOIS (D.).

Plessis-du-Parc, 13 novembre 1479.

Accusé de réception de sa lettre; correspondance des Bernois

1. Par lettres datées d'Arras, avril 1478. (Ordonn. des rois de France, XVIII, 395.)

avec le duc de Savoie; opinion des États de ce pays qui ne veulent pas de diminution de leur prince; ordre de le lui amener; opportunité qu'il y aurait à ce que le duc écrivit aux gens de Berne et de Fribourg pour signaler la trop grande part d'influence donnée par sa grand'mère à ses oncles et la nécessité où il serait de prendre ses précautions contre eux; ordre de lui amener ceux des gens du duc qui seraient bien disposés pour le roi et de se débarrasser des autres en leur donnant quelque commission en Savoie; utilité de lui écrire davantage à ce sujet. — (Orig. Bibl. nat., Ms. Fontanieu 138, fol. 51.)

Mon frere, j'ay receu voz lettres, et veu ce que ceulx de Berne ont escript à Mons' de Savoye; aussi vous avez escript à Mons' du Lude pour me dire que ceulx du pays dient qu'ilz se donnent grans merveilles de ce qu'on veult ramener Mons' de Savoie hors du pays, et qu'il vauldroit mieulx qu'il n'y alast point pour y estre si petit. Ilz dient verité, et suis de leur oppinion. Et pour ce ne luy menez point et le amenez par deça'. Et me semble que Mons' de Savoye doit escripre à ceulx de Berne et de Fribourg que sa grant mere donna tout à ses oncles's, et qu'à sa mere y a esté prinse deux ou troys fois par ceulx dudit pays et par sesdiz oncles, et, que quand il yra, il yra en si bonne seureté qu'il se gardera bien d'eulx.

- 1. Ce projet de voyage fut mis à exécution, et on peut trouver à cet égard quelques renseignements dans les lettres de l'ambassadeur milanais Antoine de Applano, au duc et à la duchesse de Milan, des 18, 20, 23 et 30 novembre 1479. (Kervyn de Lettenhove, Lettres et négociations de Philippe de Commines, I, 299-313. Cf. la lettre de Dunois à Du Bouchage datée de Lyon le 28 novembre 1479. Pièces justificatives, n° 11.)
- 2. Anne de Lusignan, femme du duc Louis Ier de Savoie et grand'mère du duc Philibert.
- 3. Philippe de Savoie, seigneur de Bresse, Jacques de Savoie, vicomte de Romont, Jean-Louis de Savoie, évêque de Genève, et Janus de Savoie, comte de Genevois et seigneur de Faucigny.

Au regard de ses gens, ceulx que vous congnoistrez qui seront pour moy, soit Mons de la Chambre ou autres, amenez les; aussi, ceulx qui ne seront bons, baillez leur quelque commission ou pays, et les en envoyez le plus gracieusement que vous pourrez.

Ne m'en escripvez plus; car veu les doubtez que vous m'y faites tous, et ce que m'en escript Mons' des Lins', je ne vous y sauroie autre chose que dire; et à Dieu mon frere. Escript au Plesseys du Parc, le xm' jour de novembre.

Loys.

LE MARESCHAL.

# A mon frere Mons' de Dunoys.

1. Philibert de Grôlée, seigneur d'Illins, de Gerboules et de Chapeau-Cornu, fils d'Humbert de Grôlée, bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon, et de Béatrix Labre. Il assiste, en 1466, au tournoi donné à Saumur par le roi René. Disgracié à l'avènement de Louis XI pour avoir pris le parti de Charles VII, il fut, par arrêt du parlement de Grenoble du 30 juin 1463, condamné au bannissement hors du Dauphiné et à la perte de ses revenus pour quatre ans. Il finit cependant par rentrer en grâce, et sans avoir été, comme on l'a dit, ni sénéchal de Lyonnais, ni gouverneur de Lyon, il paraît avoir joué un rôle important dans les mesures de défense prises à Lyon en 1473 et 1474 contre une attaque éventuelle des Bourguignons. (Arch. de Lyon, CC 453 et BB 12, fol. 70, 73, 75 et 86 vo.) Il fit prisonnier en février 1474, près de Loyette en Dauphiné, Guillaume de Chalon, prince d'Orange; il le garda dix-huit mois à Illins, puis il l'envoya à la grosse tour de Bourges et reçut sur la rançon de 40,000 écus que Louis XI fit payer à ce prisonnier 20,000 écus, dont 2,000 en argent, et le reste représenté par la seigneurie de Voiron, dont le roi lui fit don par lettres datées de Paris, février 1475. (Arch. de l'Isère, B 3049, fol. 108.) Il fut envoyé encore pour solliciter Ludovic le More, duc de Milan, en faveur de la duchesse Bonne de Savoie, et chargé de la garde du jeune duc Philibert de Savoie; mais, au mois de septembre 1479, privé de cette fonction et empri-

### MCCCLXXXVIII.

# AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 14 novembre 1479.

Ordre de procéder au jugement du procès pendant entre Pierre d'Appoigny, comme héritier de Jean d'Appoigny, son frère, d'une part, et Charles Le Bouteiller, beau-frère de Jean Amys, de l'autre. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 34.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons esté advertyz par nostre bien amé Pierre d'Appoigny, l'un de nos clercs et commis à faire le payement de noz gens de guerre, que procès est dès pieça pendant en nostre court de parlement entre Charles Le Bouteiller et sa femme, à cause d'elle, et maistre Jehan d'Appoigny, son frere, qui puis nagueres est allé de vie à trespas, dont il a le droit en ceste partie, comme son heritier, et nous a dit qu'il doubte que de long temps il n'en puisse avoir la fin et expedition pour les grans portz et faveurs que lesdiz Bouteiller et sadicte femme ont envers aucuns des conseillers de nostredicte court par le moien de maistre Jehan Amys, receveur des exploictz et admendes, qui est frere dudit Le Bouteil-

sonné par le comte de la Chambre, son compétiteur, il ne recouvra la liberté que grâce à l'intervention de Louis XI, qui fit arrêter à son tour le comte de la Chambre. Philibert de Grôlée avait épousé Marguerite, fille d'Aynard, vicomte de Clermont, dont il eut deux fils, Méraud et Charles. Il testa le 4 novembre .1490 et dut mourir peu après. (Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugey (Lyon, 1650, in-fol.), 3° part., p. 125. Cf. Pilot de Thorey, Catalogue des actes du dauphin Louis II, devenu le roi de France Louis II, t. II, p. 78, n. 1.)

ler à cause de sadicte femme, et qui fait chascun jour de grans sollicitations et poursuites envers eulx, touchant ceste matiere pour ledit Bouteiller et sadicte femme. Pour laquelle cause, et que desirons les faiz et affaires dudit Pierre d'Appoigny soient favorablement traictez en toute bonne et briefve expedition de justice, nous voulons, vous mandons que en toute diligence vous, si ledit procès est en estat de juger, procedez au jugement et diffinition d'icellui, et y asseez et prononcez vostre arrest et jugement, tous pors et faveurs cessans, au prouffit de la partie qu'il appartiendra, et que verrez estre affaire en bonne raison et justice. Et gardez, sur tant que nous desirez obeir et complaire, qu'il n'y ait faulte, et que ledit d'Appoigny n'ait cause d'en retourner plaintif par devers nous. Donné au Plesseis du Parc lez Tours, le хии• jour de novembre.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

### MCCCLXXXIX.

## AUX GÉNOIS (D.).

Plessis-du-Parc, 27 novembre 1479.

Accusé de réception de la lettre apportée par leurs ambassadeurs; promesse de résoudre les questions qui en font l'objet à leur satisfaction. — (Copies du temps. Bibl. nat. Ms. fr. 10187, fol. 211 v°; 3882, fol. 424 v°; Moreau 734, fol. 119 v°. Copie moderne. Ms. fr. 15539, p. 1541.)

De par le roy.

Trés chiers et bien amez, nous avons receu les

lettres que escriptes vous avez par noz chiers et bien amez maistre Hector de Flisco, docteur en chascun droit, conte de Lavanie, et Raphael de Sopranis, voz ambassadeurs; lesquelz avons ouy et fait ouyr bien au long en tout ce qu'ilz ont voulu dire et exposer de vostre part soubz la creance de vosdictes lettres; et, touchant les matieres dont ilz nous ont parlé, nous avons fait communiquer avecques eulx noz principaulx et plus especiaulx officiers, et, se vous avez envers nous le desir et affection tel qu'il nous ont diz, nous tracterons et ferons traictier de nostre part les affaires de nous et des vostres en maniere que par raison en devrez estre contens. Et au sourplus sur tout avons fait responce à vosdiz ambassadeurs, ainsy que par eulx pourez sçavoir plus à plain. Donné au Plesseiz du Parc lez nostre ville de Tours, le xxvii° jour de novembre.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz trés chiers et bien amez le conseil des anciains et à la communité de la cité de Gennes.

## MCCCXC.

AUX DOYEN ET CHAPITRE DE SAINT LAUD LÈS ANGERS (D.).

Prailles, 7 décembre 1479.

Ordre de dire une messe devant la Sainte-Croix de Saint-Laud d'Angers comme preuve de fidélité au serment violé par le duc de Bretagne, en se déclarant allié du duc d'Autriche. — (Orig. Bibl. d'Angers, Ms. 680. Titres et documents concernant l'église Saint-Laud d'Angers, t. I. Chapitre de Saint-Laud, Lettres de Louis XI, nº 9. Publ. dans le Bulletin du Comité de la

langue, de l'histoire et des arts de la France, année 1853, t. I, 381.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, pour ce que le duc de Bretaigne s'est declaré alyé du duc d'Autriche, en faulsant le serement qu'il a fait nommeement sur la croix de Monseigneur Saint Lo, ainsi que pourrez veoir par ses lettres de declaration, dont vous envoyons le double<sup>1</sup>, nous vous prions que en honneur de ladicte croix Monseigneur Saint Lo, à la justification de nous et nostre intention qui a tousjours esté et est garder et entretenir, autant qu'il nous touche, ledit serement, vous dictes une messe solempnelle devant ladicte croix à nostre intention; et gardez bien le double des dictes lectres de declaration et qu'il n'y ait faulte. Donné à Prailles<sup>2</sup>, le vn° jour decembre.

Loys.

BERBISEY.

A noz chiers et bien amez les doien et chappitre de l'eglise de Saint Lo lez Angiers.

### MCCCXCI.

# AU CHANCELIER (D.).

La Motte-en-Poitou, 11 décembre 1479.

Ordre d'expédier les lettres d'abolition qu'il a accordées à Jean Carillon à la requête du seigneur de Vergy; mandement de 300 l. de rente au bailli de Mâcon pour le seigneur de Champ-

- 1. En date de Vannes, le 28 septembre 1479. (Dupuy, Histoire de la réunion de la Bretagne en France, I, 382.)
- 2. Dans l'arrondissement de Melle, canton de Celles (Deux-Sèvres).

vans, père dudit seigneur de Vergy. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2899, fol. 55.)

De par le roy.

Mons' le chancellier, j'ay donné à ung nommé Jehan Carrillon de Bourgoigne son abolition à la requeste de Mons' de Vergy', auquel j'avoye donné sa confiscation, pour ce qu'il avoit recellé le seigneur de Lorme en sa maison, ou temps que je le faisoye querir pour le prendre. Et aussi ay ordonné ung mandement adressant au baillif de Mascon pour Mons' de Chanven<sup>2</sup>,

- 1. Guillaume IV de Vergy, fils aîné de Jean de Vergy, seigneur de Champvent, et de Paule de Miolans; lui-même seigneur de Vergy, Saint-Dizier, Champlite, Fouvens, Autrey, Rigney, Montenot, Champvent, Montrichier, la Motte; baron de Bourbon-Lancy, chevalier de l'ordre de Savoie, sénéchal et maréchal de Bourgogne, lieutenant général des pays de Gueldre et comté de Zutphen, marié le 7 mai 1469 à Champvent, diocèse de Lausanne, avec Marguerite de Vergy, sa cousine, fille d'Antoine de Vergy, seigneur de Montferrant, et de Bonne de Neufchâtel, qui testa en faveur de son mari le 10 juin 1472. Il combattit à Morat et à Nancy, resta fidèle à Marie de Bourgogne, et défendit pour elle la ville de Douai, au siège de laquelle il fut pris par le seigneur du Lude. Remis en liberté et en possession de ses terres par Louis XI, qui lui donna la seigneurie de Vergy avec 10,000 l. de rente, par lettres patentes datées de Térouanne, août 1477, et celle de Saint-Dizier en Perthois (Plessis-du-Parc, août 1481), il épousa, en secondes noces, par contrat du 5 mars 1481, Anne de Rochechouart. Il servit Charles VIII après Louis XI; mais, sous Louis XII, il rentra au service de Maximilien d'Autriche, qui le nomma maréchal de Bourgogne et capitaine général de son armée de Bourgogne le 19 juin 1498; il fut encore nommé lieutenant général de Philippe le Beau sur la frontière de Gueldre et de Zutphen par lettres patentes datées de Bois-le-Duc, 25 septembre 1504, et lieutenant général de Maximilien d'Autriche en Picardie, en vertu de lettres datées de Worms, 20 juin 1513; il mourut en 1520. Du Chesne, Histoire de la maison de Vergy (Paris, 1625, in-fol.), pp. 289-332.
  - 2. Jean de Vergy, seigneur de Champvent, de la Motte et de

pere dudit s' de Vergy, de 111° l. t. de rente qu'il a sur la reve de Mascon. Je vous prie, Mons' le chancellier, que les despeschez incontinant, car je l'envoye au pays pour mes affaires. Et pour ce, gardez qu'il n'y ait point de faulte. Escript à la Mote en Poictou<sup>1</sup>, le x1<sup>mo</sup> jour de decembre.

Loys.

LE MARESCHAL.

A nostre amé et feal chancelier.

Lettres du roy pour expedier l'abolition de Jehan Carrillon de Bourgoigne.

#### MCCCXCII.

## AU PARLEMENT (V.).

Auzon, 18 décembre 1479.

Ordre d'entériner les lettres du don par lui fait à Baudouin, bâtard de Bourgogne, de la seigneurie de Bagnols. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 35.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons donné et transporté à nostre cher et amé cousin le bastard Baudouyn de Bourgongne la terre et seigneurie de Baignolz<sup>2</sup> avecques autres pieces en assiete de rente jusques à la somme de II<sup>2</sup> livres, pour en joir par lui et ses hoirs, ainsi que plus à plain est contenu ès lettres de don et

Montrichier, marié à Paule de Miolans, mort avant 1481. (Anselme, VII, 37.)

- 1. La Mothe-Sainte-Heraye, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).
- 2. Aujourd'hui Bagnols, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Uzès (Gard).

transport que lui avons sur ce octroiées<sup>1</sup>. Et, pour ce que nostre plaisir est qu'il en joisse, nous voulons et vous mandons bien expressement que incontinent, toutes difficultez cessans, vous enterinez et expediez lesdictes lettres de point en point, et selon leur forme et teneur, et icelles faictes lire et publier en nostre court de parlement et enregistrer ou greffe d'icelle. Et gardez qu'il n'y ait faulte et que nostredit cousin n'ait cause d'en retourner par devers nous; car nous n'en serions pas contens. Donné à Uzon, le xviii jour de decembre.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre parlement à Paris.

Recepte x januarii Mo CCCCo LXXIXo.

## MCCCXCIII.

# AU PARLEMENT (V.).

Bonaventure, 19 décembre 1479.

Ordre de procéder à la réception de Jean Lespervier, nommé premier président ordinaire des enquêtes, en sus du nombre accoutumé. — (Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 36.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons, pour aucunes grans causes et considerations qui à ce nous ont meu, fait, creé et ordonné nostre amé et feal conseillier maistre Jehan Lespervier, premier presidant ordinaire des

1. En date de Tours, septembre 1479. (Arch. nat., X14 8607, fol. 252.)

enquestes en nostre court de parlement à Paris, oultre le nombre ancien et ordinaire, aux gaiges de douze cens livres tournois, en attendant le premier ancien et ordinaire qui vacquera, lequel nous lui avons dès maintenant pour lors donné, ainsi que pourrez veoir plus à plain par noz lettres patentes desdictes creation, don et ordonnance. Et pour ce que nous voulons qu'il joisse dudit estat, nous voulons, vous mandons, commandons et trés expressement enjoignons, et sur tant que doubtez nous desobeir et desplaire, que, toutes difficultez et excusations cessans, vous recevez ledit maistre Jehan Lespervier audit office, et, d'icellui le faictes, souffrez et laissez joir pleinement et paisiblement, car tel est nostre plaisir. Donné à Bonne Avanture lez Chinon, le xixº jour de decembre.

LOYS.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre parlement à Paris.

Recepte xix januarii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCXCIV.

# AUX GOUVERNEUR ET HABITANTS D'AUXERRE (V.).

Plessis-du-Parc, 26 décembre 1479.

Envoi de son valet de chambre ordinaire, Henri Le Routier, pour savoir « s'il fait bon et sein dans leur ville et si la mortalité est cessée. » — (Orig. Arch. d'Auxerre, Paquet 211, Case 6 H, n° 13. Publ. par MM. Challe et Quantin dans la nouvelle édition des Mémoires concernant l'histoire civile et ecclésiastique d'Auxerre et de son ancien diocèse, de l'abbé Lebeuf, IV (Auxerre, 1855, in-8°), p. 293, n° 400.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, pour ce que nous avons enten-



tion de aller après ces festes de Noel en nostre ville d'Aucerre et ou pays d'environ, pour traicter et besongner avec nostre chier et feal cousin le conte de Brienne, gouverneur de noz pays de Bourgongne et de Champaigne, d'aucunes matieres qui grandement nous touchent, nous vous prions que nous faictes incontinent savoir par nostre chier et bien amé varlet de chambre ordinaire Henry le Routier<sup>1</sup>, lequel nous envoyons presentement par dela, s'il fait bon et sein en ladicte ville, et si la mortalité est cessée; et qu'il n'y ait point de faulte. Donné au Plesseys du Parc, le xxvre jour de decembre.

Loys.

J. DE DOYAT.

A noz chers et bien amez les gouverneur, manans et habitans de la ville d'Auxerre.

Receues et presentées par la main de Dumont, le 4º jour de janvier 1479.

## MCCCXCV.

# AUX CONSEILLERS DE LYON (V.).

Plessis-du-Parc, 27 décembre 1479.

Ordre de faire respecter dans leur ville les droits du roi et d'y maintenir une bonne police. — (Orig. Arch. de Lyon, AA 20, n° 43.)

De par le roy.

Chers et bien amez, nous avons receu voz lettres faisans mention que par aucuns avons esté advertiz

1. D'après un renseignement fourni par M. Quantin, ce personnage était du pays d'Auxerrois et fut mêlé à la soumission de la ville après la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne.

que plusieurs des conseilliers de nostre ville de Lyon et qui ont ou doivent avoir la principale charge et conduicte de ladicte ville, tant pour le fait de la police que pour l'entretenement et conservation de noz droiz royaulx, lessent chascun jour aler et perdre nozdiz droiz sans faire aucune poursuite, question ou dilligence, ce qui a esté vray, dont n'avons esté contens. Et, pour ce que de tout nostre cueur desirons nos diz droiz estre de bien en mieulx entretenuz, conservez et gardez sans diminution, aussi le fait de la police de ladicte ville; nous vous mandons et commandons sur tant que desirez nous servir et que craignez d'encourir nostre indignation, que en tout et partout faictes entretenir et garder nosdiz droiz et le fait de la police d'icelle ville, ainsi qu'il appartient; et, s'aucune chose a esté faicte par cy devant au contraire, faictes le reparer incontinent, vous advertissant que, de ceulx qui seront trouvez avoir esté ou estre en ce negligens ou deffaillans, nous en ferons faire la pugnition, en maniere que ce sera exemple à tous autres. Si gardez qu'il y ait faulte. Donné au Plesseys du Parc, le xxvII<sup>o</sup> jour de decembre.

Loys.

### J. CHARPENTIER.

A noz chiers et bien amez les conseilliers de nostre ville de Lyon<sup>1</sup>.

1. La signature de Charpentier n'apparaît au bas des missives royales qu'à partir de l'année 1479, et, en cette année, Louis XI se trouvait en effet au Plessis-du-Parc le 27 décembre 1479; mais il s'y trouvait également les 27 décembre 1480 et 1482, ce qui ne me permet pas de me prononcer absolument pour la date de 1479, à défaut d'un autre synchronisme.

#### MCCCXCVI.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 31 décembre 1479.

Ordre de maintenir dans l'administration du doyenné de Carenac les commissaires qui en sont chargés pendant le procès en cours entre Jean Du Breuil et ceux qui le lui contestent. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 41.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, jà pieçà vous avons escript et fait savoir que nostre vouloir est que les commissaires par nous commis et ordonnez à regir et gouverner le doyenné de Carenat, duquel, à nostre priere et requeste, a esté pourveu nostre amé et feal conseillier en nostre chambre des aydes à Paris maistre Jehan du Brueil, demeurent en leur dicte commission durant le procès pendant par devant vous en nostre cour de parlement. Derechef vous signiffions et faisons savoir que nostre vouloir est que les diz commissaires demeurent en leur dicte commission, en ensuyvant l'arrest par vous sur ce donné, nonobstant qu'ilz soient freres ou nepveuz dudit Du Brueil, et quelque autre chose que partie adverse vueille dire, et mesmement qu'ilz ont tousjours esté et sont prestz de bailler caution souffisant, se mestier est. Et en oultre vous enjoignons que audit Du Brueil, sur le principal de ladicte matiere, faciez bonne et briefve justice sans vous arrester aux grans delaiz et subterfuges que pourroient querir ses partis adverses, car tel est nostre plaisir. Escript au Plessis du Parc lez Tours, le derrenier jour de decembre.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement.

Recepte octavo januarii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCXCVII.

 $\mathbf{A} \ldots (\mathbf{v}).$ 

Fin 1479, commencement 1480.

Conseil de ne pas soulever de difficultés sur la conclusion de la paix, et nécessité de tenir aux Suisses les promesses qui leur ont été faites. — (Minute. Bibl. nat., Ms. fr. 2896, fol. 94. Publ. par M. de Mandrot, Relations de Charles VII et de Louis II avec les cantons suisses, p. 199.)

Mon cousin, mon ami, vous savez l'apoinctement et traictié, qui fut conclud, passé et acordé entre ma seur 1, Madame de Milan, et Mess des Ligues, et que, depuis lesdiz traictiez faiz, vous faictes aucunes difficultez en aucuns poins, où il me semble que ne vous devez arrester, car c'est peu de chose, veu le dangier de son estat, en quoy elle se pourroit mettre. Vous savez que se sont gens qui veulent qu'on leur tiengne ce qu'on leur a une foys promis. Ilz sont puissans, et pourroient beaucop nuyre et faire de grans dommaiges à madicte seur et à mon neveu, dont bien me desplairoit.

Et pour ce, mon cousin, mon ami, je vous prie sur tout le plaisir que jamais me desirez faire, que

1. Il s'agissait de la conclusion de la paix entre la duchesse de Milan et les Suisses qui avaient remporté sur leurs adversaires milanais une victoire décisive à Giornico, le 28 décembre 1478. (Voy., sur ces négociations, de Mandrot, op. laud., pp. 168 et suiv.)

vous vueillez tant faire que ceste matiere s'apoincte et le plus brief que vous pourrez, car ilz sont mes aliez; et la chose que plus au monde me desplairoit, si est de les veoir en guerre ensemble pour l'amour que j'ay à madicte seur et à mon neveu et à l'entretenement de l'estat de Milan, comme plus au long nagueres vous ay escript par maistre Jehan Charpentier<sup>1</sup>, mon secretaire.

#### MCCCXCVIII.

## AU PARLEMENT (V.).

#### Plessis-du-Parc, 7 janvier 1480.

Ordre de procéder à l'adjudication de trois défauts obtenus par M. Allart de Thouars contre Pierre Du Boys, dit de Ligno, qui lui disputait la prébende de Notre-Dame de Tournai, malgré la requête contraire présentée par « Loys Fatrissart, prestre vacabont, et lequel frequente souvent avec noz ennemys et adversaires. » — (Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 42.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons puis naguieres donné à nostre chier et bien amé maistre Allart de Thoars la prebende de l'esglise Nostre Dame de Tournay lors vaccant par regalle, au moyen duquel don et du droit qu'il a par aucuns qui luy ont resigné le droit de l'ordinaire, ou, autrement en quelque maniere qu'elle pouvoit vacquer, il en a prins possession; au moyen de quoy procès s'est meu et assiz par devant

<sup>1.</sup> Jean Charpentier, secrétaire de Louis XI, l'un des négociateurs de la paix entre les Suisses et les Milanais. (De Mandrot, op. laud., p. 176.)

vous entre ledit suppliant d'une part et ung nommé maistre Pierre Du Boys, dit de Ligno, à present demourant en nostre ville de Bruges, tenant party contraire, impetrant et demandeur, d'autre part; ouquel procès tant a esté procedé que ledit de Thoars, ou son procureur pour luy, ait obtenu troys deffaulx; et combien qu'il ne reste que iceulx adjuger, toutesfois ung nommé Loys Fatrissart, prestre vacabont, et lequel frequente souvent avec noz ennemys et adversaires, vous a presenté certaine requeste, affin de rabatre lesdiz troys deffaulx, et requis par icelle que maistre Nicolle Françoys, procureur en nostredicte court, fust contraint occupper pour ledit de Ligno, à laquelle requeste ait esté respondu que maistre Guillaume Herlaut et Jehan de Fugeres, noz conseillers, orroient les parties et feroient leur rapport en nostredicte court. Et pour ce que nostre intention et volonté est que ledit maistre Allart de Thoars joyssent (sic) de ladicte prebende sans favoriser noz adversaires, nous vous mandons, commandons et expressement enjoignons que vous procedez à l'ajudication desdiz troys deffaulx, sans avoir regard à la requeste ainsi baillée par ledit de Fatrissart pour ledit de Ligno. Et gardez que en ce n'y ait faulte, sur tant que doubtez nous mesprandre. Donné au Plessis du Parc, le vii jour de janvier.

Loys.

J. DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre court de parlement.

Recepte xvij januarii Mo CCCCo LXXIX.

#### MCCCXCIX.

# AUX MAIRE ET ÉCHEVINS DE POITIERS (D.).

Plessis-du-Parc, 7 janvier 1480.

Offrande de six lampes d'argent au Saint-Vœu de Charroux et ordre auxdits maires et échevins d'envoyer avec le porteur de cette offrande deux des échevins de la ville de Poitiers pour retirer de l'abbé et des moines dudit Charroux la promesse de ne jamais alièner lesdites lampes. — (Publ. dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, I (Poitiers, 1836, in-8°), p. 258, d'après Thibaudeau, Histoire du Poitou, I, 251.)

Chers et bien amez, nous avons voué à Saint Veu de Charroux¹ six lampes d'argent, lesquelles nous y envoyons par le porteur. Et pour ce que desirons que lesdictes lampes demeurent perpetuellement oudit Saint Veu, sans en estre bougées, nous vous prions et neantmoins mandons que, incontinent et sans delai, vous envoyez avec ledit porteur un ou deux des plus notables eschevins de nostre ville de Poictiers, pour illec prendre bonne et suffisante obligation, tant de l'abbé que du couvent de ladicte abbaye de Charroux, de ne jamais aliener, ne transporter lesdictes lampes du lieu où elles seront pendues en ladicte eglise, et, ladicte obligation ainsi faicte et passée suffisamment, nous enverrez par ledit porteur, lequel nous envoyons expressement par delà, et gardez que en ce n'ayez

1. Charroux, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Civray (Vienne). L'abbaye bénédictine de cette localité possédait une relique célèbre au moyen âge, sous le nom de Saint-Vœu, et que l'on prétendait être le prépuce de J.-C. (Gall. christ., II, 1277.)

faulte. Donné au Plessis du Parc lez Tours, le vne janvier.

Loys1.

#### MCCCC.

# AU PARLEMENT (V.).

Bonaventure-lès-Chinon, 8 janvier 1480.

Recommandation de la cause de M. René Lucas, maître des requêtes de l'hôtel du roi, auquel un nommé M. Jean Remon disputait l'archidiaconé de Sologne, dont il avait été pourvu par l'évêque d'Orléans. — (Orig. Arch. nat., X1 9318, fol. 43.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx conseilliers, à nostre requeste

1. Cette lettre est accompagnée dans l'article des Mémoires des Antiquaires de l'Ouest, de la note suivante : « Une lettre, et parchemin signé: Charpentier et Piciet, et scellée de deux sceaux à double queue de cire verte, datée du 13 janvier 1497 (v. st.), contenant comme l'abbé et les religieux de Charroux nommés en icelle, recevant, acceptant et gratifiant ce don et oblation à eux envoyé par le roy Loys, XIº du nom, de six lampes d'argent, pesantz six cens vingt six marcs, quatre onces d'argent fin, garnies de chesnes, chesnettes, coronnes, rideaux et aultres choses necessaires pour estre mises en pante devant le saint lieu (sic pour Veu) de Charroux, pour y estre tousjours mès à l'honneur de Dieu et dudit saint lieu (sic), portées et offertes par Estienne Daupy, en presence de Messre Rogier, Le Roy, Dambion, Mauhans, eschevins et bourgeois de ladicte ville, et commis par unes lettres desdictz sr, par les maire, bourgeois et eschevins d'icelle ville de Poictiers, ausquelles lettres est attachée la ratification des abbé et religieux, estant en date du xme janvier, signé : P. Armand, et « excepto domino meo abbati et conventui » et scellé de deux sceaux à double queue de cire verte, comme appert par ladicte lettre cottée au dos Ee. » Il y avait aussi aux Archives nationales une pièce déjà marquée en déficit dans l'inventaire manuscrit fait par Dupuy des « layettes du Trésor des chartes, » t. VI, 1re partie, fol. 148. Elle devait porter la cote J 389, no 12.

et prouchaz nostre amé et feal conseillier maistre des requestes de nostre hostel maistre René Lucas 1 a esté pourveu par l'evesque d'Orleans de l'archediacené de Solloigne en l'eglise d'Orleans, vaccant par la mort de feu maistre Guy de Bel. Ce nonobstant, auchuns sans cause le travaillent et tiennent en procès par davant noz amez les gens tenans les requestes ou palays à Paris, et mesmement ung nommé maistre Jehan Remon, lequel pour tousjours travailler et vexer nostredit conseillier, pour ce que, après plusieurs delaiz donnez de produire, ilz fut forcloz par nosdiz conseillers de produire, et ad ceste cause interjecta une appellation par davant vous, laquelle depuys il a fait mettre au neant soubz son donné entendre, et estoit mandé à nosdiz conseilliers de luy pourvoir de delay de produire, ce que ledit maistre René a debatu; et finablement par nosdiz conseillers a esté debouté de sesdictes lettres, dont ilz a derechef appellé, pour tousjours fuyr et delayer; laquelle appellation est pen-

Il n'en reste que l'analyse suivante conservée par ledit inventaire : « Acte par lequel les religieux, abbé et couvent de Charroux reconnoissent avoir eu et reçu en don du roy six lampes, pour être mises devant le Sainct Veult de Charoux, lesquelles lampes sont du poids de 626 marcs, 4 onces d'argent, et promettent de ne les jamais aliener. Scellé de quatre sceaux. »

1. Je trouve ce René Lucas, « abbé commendataire et administrateur perpetuel de l'abbaye et monastere de l'Aumosne, de l'ordre de Cisteaulx, ou diocese de Chartres » et recevant en cette qualité, le 4 septembre 1493, du duc d'Orléans, 20 l. t. sur une pension de 40 l. à lui assignée sur la recette ordinaire du comté de Blois pour l'année finie à la Saint-Jean-Baptiste précédente. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 1769, doss. Lucas 40913, n° 17.) Il donne encore quittance de la même somme et pour le même motif le 9 juillet 1494. (Ibid., n° 19.)

dante par davant vous, et est ung procès par escript. Et pour ce que desirons fort l'avancement et provision en saincte eglise dudit maistre René, lequel a esté pourveu dudit archidiaçoné à nostre requeste, comme dit est, vous mandons et enjoignons que ledit procès vous vuidez incontinent, toutes choses laissées, et que luy facez toutes les faveurs qui honnestement ce pourront faire en ceste matiere; car nous desirons de tout nostre ceur que ledit archidiaconé demeure à nostredit conseillier. Donné à Bonneadventure lez Chinon<sup>1</sup>, le viii<sup>e</sup> jour de janvier.

Loys.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre parlement à Paris.

Recepte ultima januarii Mo CCCCo LXXIXo.

## MCCCCI.

## AU PARLEMENT (V.).

Bonaventure, 9 janvier 1480.

Ordre d'entériner les lettres subrogeant les sires de Crèvecœur et de Contay à Marc de Vaudrey et Jean de Conches comme exécuteurs du testament de Marie de Lully, dame de Saveuse. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 44.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, vous savez que puis nagueres par noz lettres patentes et pour les causes contenues en icelles et que vous avons escriptes, nous avons subrogué à l'execution du testament de feue Marie

1. Bonaventure, dans la commune de Huismes, canton et arrondissement de Chinon (Indre-et-Loire).

de Lully, en son vivant dame de Saveuse, ou lieu de maistres Marc de Vaudrey et Jehan de Conches, noz amez et feaulx conseillers et chambellans les sires de Crevecueur et de Contay. Mais nous avons sceu que avez differé de enteriner lesdictes lettres, dont nous merveillons fort et ne sommes pas contens. Et pour ce que nostre plaisir est que ladicte subrogation ait lieu et sortisse effect, nous voulons et vous mandons bien expressement que, incontinent ces lettres veues, vous enterinez lesdictes lettres, sans plus y delayer ne faire aucune difficulté, pour quelque cause ou occasion que ce soit; et gardez, sur tant que nous desirez obeir et complaire, qu'il n'y ait faulte et que n'en oyons plus parler, car nous n'en serions pas contens. Donné à Bonneaventure, le ixº jour de janvier.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris<sup>1</sup>.

Recepte xxj januarii Mo CCCCo LXXIXo.

4. Le 25 juin 1481, « la court a surrogué et surrogue, ou lieu d'un des autres executeurs dudit testament, maistre Jehan de Canlers, conseiller en ladite court, pour requerir l'execution desdis arrestz et au surplus proceder à l'accomplissement dudit testament, selon l'arrest ou appoinctements de la court, prononcé le xxII decembre derrier passé, les despenz de ceste instance reservez en definitive. » (Arch. nat., Parlement, Conseil, X<sup>1</sup> 1489, fol. 286.) — Le 11 août 1481, par un nouvel arrêt rendu à la requête d' « Anthoine de Crevecueur, chevalier, s<sup>2</sup> de Contay, » le Parlement ordonne que « Marc de Vauldray, executeur du testament de feue dame Mare de Lully, en son vivant dame de Saveuses, » ... rendra compte de l' « execution dudit testament, » dans le delai « de six sepmaines... » (X<sup>1</sup> 1489, fol. 314 v°.)

#### MCCCCII.

## AU PARLEMENT (V.).

Bonaventure, 10 janvier 1480.

Ordre d'expédier le plus promptement possible le procès pendant entre les s'et dame de Penthièvre, d'une part, et le sire d'Albret d'autre, au sujet de la vicomté de Limoges. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 46.)

Noz amez et feaulx, nous avons sceu que certains procès pandent par devant vous en nostre court de parlement à Paris entre noz trés chiers et amez cousin et cousine les s' et dame de Painthievre et nostre trés chier et amé cousin le sire d'Alebret, touchant la viconté de Lymoges et conté de Perigort qui est en droit, quinze ans a et plus; nous voulons que à toute diligence et toutes choses cessans, tant de noz affaires que autres, despeschez et vuidez lesdiz procès en bonne justice, quelques lettres que vous ayons escript par cy devant, et ad ce n'y facés faulte, car tel est nostre plaisir. Escript à Bonneavanture, le x° jour de janvier.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre parlement à Paris <sup>1</sup>.

Recepte ultima januarii Mo CCCCo LXXIXo.

1. Jean de Blois, dit de Bretagne, comte de Penthièvre, vicomte de Limoges, etc., avait marié, en 1450, son frère Guillaume de Blois à la fille de Bertrand de la Tour, comte d'Auvergne et de Boulogne, et lui avait donné à cette occasion diverses terres et les comtés de Penthièvre et de Périgord et

#### MCCCCIII.

## A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

Reugny, 11 janvier 1480.

Réception d'une lettre de Cerisay sur ce qui a été fait avec Honorat de Berre; prière de faire la cédule de 6,000 l. que devait signer Pierre de Varie, qui s'en est allé. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 328.)

Mons' le general, Cerisay m'a escrit ce que vous et les autres avés faict avec Honorat de Berre¹, et qu'il

vicomté de Limoges, au cas où il n'aurait pas lui-même d'héritier. De son mariage, Guillaume de Blois, mort en 1455, eut une fille, Françoise de Bretagne, mariée plus tard à Alain, sire d'Albret. Jean de Blois lui-même laissa une fille, Nicole de Blois, qui épousa Jean de Brosse, seigneur de Boussac. Le procès dont il est question ici, et qui eut lieu entre ladite Nicole de Bois et Alain d'Albret, représentant de sa femme Françoise de Bretagne, se termina par l'adjudication de la vicomté de Limoges à cette dernière. Voy. à ce sujet l'« enqueste faicte à la requeste de Jehan d'Albret, roy de Navarre, contre les consulz et habitans de la ville de Limoges, dans laquelle est faicte mention de la genealogie des vicomtes de Limoges, du 12 février 1499 (v. st.). » (Bibl. nat., Ms. Doat 246, fol. 32-85.)

1. Écuyer, seigneur d'Entravernes, grand maître de l'hôtel du roi René, envoyé par lui en ambassade auprès de Francesco Sforza en 1448 (Lecoy de la Marche, le Roi René, I, 272, n. 4), chargé le 28 août 1474 d'aller avec le sire de Soliers demander à Louis XI la levée de la mainmise sur l'Anjou et le Barrois. (Lecoy de la Marche, op. laud., I, 394. Bibl. nat., Ms. fr. 2907, fol. 42.) Il garantit le serment prêté par son maître, le 11 avril 1476, de n'avoir aucune intelligence avec les ennemis de Louis XI et de ne point leur céder son comté de Provence. (Arch. nat., J 257, nº 13. Lecoy de la Marche, op. laud., I, 405.) Le roi René l'avait chargé en 1479 d'offrir à Louis XI de lui affermer le Barrois aux mêmes conditions que celles auxquelles il avait été affermé au duc de Lorraine. (Lecoy de la Marche, op. laud., I, 420.)

ne reste plus sinon que vous faictes nostre cedule de vi livres, dont Pierre de Varie<sup>1</sup>, qui s'en est allé, se devoit obliger pour le rendement. Et pour ce, je vous prie que vous nous obligiés nous mesmes, car ceste

1. Ce Pierre de Varie, « escuier, » parent de Guillaume sans doute, mais à un degré que nous ignorons, était « contrerolleur du grenier à sel à Beaucaire, » et donnait quittance en cette qualité le 19 mai 1478 à « Hugues de Coppons, escuier, grenetier audit Beaucaire, » de 30 l. t. pour ses gages dudit office du 1er septembre 1477 au 28 février 1478, et le 17 octobre 1478 de 30 l. t. également, pour autres six mois, du 1er mars au 31 août 1478. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 2929, doss. Varie 65136, nos 31 et 32.) Il fut « commis par le roy à faire le payement des vi l. t. que ledit seigneur lui avait ordonné payer pour chascune année, durans six années, au roy de Secille et de Jherusalem, son oncle, à cause de l'arrentement de la prevosté de Bar, » et donna quittance le 10 avril 1480 à « Mons le tresorier general de Languedoc, Michel Taincturier, » de 500 l. t. « à lui ordonnées par le roy pour ses gaiges, peines et vaccations de recouvrer ladicte somme de vir l. t. des receveurs, fermiers ou grenetiers, sur lesquelz elle avait esté appoinctée, comme aussi pour avancer et prandre à interestz lad. somme, et la payer avant les termes escheuz de sadicte assignation. » (Ibid., n° 42.) « Contre garde estably de par les generaulx conseilliers du roy sur le fait et gouvernement de ses finances aux lieux de Beaucaire et Tharascon, » il reçoit d'eux, le 20 décembre 1504, une assignation « sur la recepte du prouffit et emolument du sel vendu ou grenier... de Nismes, de la somme de 100 l. t. pour ses peines, sallaires et vaccations.... durant l'année derreniere passée, à tenir le compte de tous les chargemens de sel, qui se sont faiz ès sallins de Peccais, la Vernette et Nostre Dame de la mer, aussi des entrepostz de selz faiz oudit Beaucaire et Tharascon, et avoir eu l'ueil aux tiraiges, que n'y se soyent faiz aucuns abbuz... » (No 36.) « L'un des gardes et servans de la garnison du chasteau royal de Beaucaire, » il donne quittance le 1er mars 1501 à « Anthoine Boyleaue, tresorier et recepveur ordinaire de la seneschaucée de Beaucaire et de Nysmes, » de 11 l. 8 s. 1 d. obole t. pour « ses gaiges à cause dudit office, desserviz durant demie année, » commencée à la Saint-Jean-Baptiste 1500. (Nº 35.)

matiere me touche trop, ainsi que je vous ay assés de fois dit. Cy ne veuillés faillir et incontinent l'envoyés audit de Cerisay. Escrit à Regny<sup>1</sup>, le x1° janvier.

Loys.

DE MARLE.

#### MCCCCIV.

## AU SEIGNEUR DE CHARLUS (V.).

Bonaventure, 12 janvier 1480.

Ordre de diriger son armée sur la Bourgogne, le 15 février suivant, pendant qu'il va lui-même dans l'Auxerrois, et de la munir des outils nécessaires; défense absolue aux capitaines particuliers de diminuer en rien le chiffre des hommes à lever sur les paroisses. — (Copie du temps, Arch. de Lyon, CC 477, nº 29.)

Mons' de Charlus, j'ay ordonné mon armée partir le xv° jour de fevrier pour tirer en Bourgongne, et moy menois² Auserre jusques ad ce que la conqueste de la Contée soit parachevée. Pour ce, incontinent, faictes dilligence d'amaser voz gens dedans ledit jour, et gardés sur tant que doubtés mesprandre envers moy, ne souffrés pas à voz gens amener ung seul cheval, maiz les charrectes, et en chascune xv<sup>no</sup> quatre palles, deulx picz, deulx tranches, congnyes et deulx sarpes. Et se vous y faictes faulte, tenez vous seur que je feray de vostre compaignie comme d'iceulx de

<sup>1.</sup> Très probablement, d'après l'itinéraire, Reugny, dans le canton de Vouvray, arrondissement de Tours (Indre-et-Loire).

<sup>2.</sup> Sic pour « m'en vois à. » Voy. la lettre du 26 décembre précédent aux Auxerrois, où le roi annonce l'intention de se rendre dans leur ville (p. 99, n° MCCCXCIV).

Champaigne, et les casseray et en feray des archiers, comme j'ay des autres; et vous asseure que je tireray le plus près de Bourgoigne que je pourray, affin de les veoir et les autres.

Aussi j'ay entendu que vous et les cappitainez particuliers pretiegnés v ou vi hommes en vostre charge, qu'il est ung grant larrecin à vous et à eulx. Et pour ce gardés que vous faictes de chascune cinquanteine ou paroisse ung homme, et que des toutes excusactions cessantes, qu'il n'y ait faulte en ce que je vous mande. Escript à Bonneavancture, le xii jour de janvier.

Loys.

P. DE DOYAT.

A nostre amé et feal conseillier et chambellan, le seigneur de Charlus<sup>1</sup>.

1. La lettre suivante sert de complément à celle-ci; elle est du seigneur de Charlus, et est adressée aux élus de Lyonnais; elle précède la copie de la lettre du roi :

#### « A MESSTS LES ESLEUZ DE LIONNOIS.

« Mess<sup>35</sup> les esleuz, je me recommande à vous tant comme je puis. Le roy m'a presentement escript unes lettres, pour quoy est de neccessité que vous et moy nous assenblons lundi prochain, qui sera xxim<sup>5</sup> jour de janvier, au lieu de Roanne; et pour ce je vous commande de par le roy sur voz viez, ainsi comme ledit seigneur le commande par lesdictes lettres, que vous trouvez audit jour et la vous monstrer en ce que ledit seigneur veult et commande qu'on face, et à Dieu, Mess<sup>35</sup>, à qui je prie que vous doint ce que desirés. Escript à la Palasse (sic), le xvii<sup>5</sup> jour de janvier.

· Le tout vostre,

CHABANNES. >

Il fut fait droit par le Consulat à la demande du roi, le dimanche 30 janvier 1480. (Arch. mun. de Lyon, CC 477, nº 29.)

#### MCCCCV.

## AU PARLEMENT (V.).

Les Forges près Chinon, 15 janvier 1480.

Renouvellement de l'ordre d'entériner des lettres de confirmation de privilèges en faveur de la chartreuse de N.-D. de Saint-Jean du Liget, près Loches. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 47.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, par autres noz lettres vous avons escript et mandé bien expressement que voulsissiez entendre à l'expedition et enterinement des lettres en forme de chartre des privileges, franchises et inmunitions et confirmations par noz predecesseur's roys et nous donnez et octroyez aux religieux, prieur et convent de Nostre Dame et Saint Jehan du - Liget lez Loches<sup>1</sup>, de l'ordre de Chartreuse, le tout selon leur forme et teneur; à laquelle expedition et enterinement avez differé y vacquer, soubz couleur des grans charges qui sont à present en nostredicte court, et que lesdictes lettres sont grans, prolixes, et autres excusations, dont sommes trés mal contens. Et pour ce que desirons lesdictes lettres avoir lieu et sortir leur plain et entier effect, nous vous mandons, commandons et expressement enjoingnons, que, incortinent toutes choses laissées et toutes excusations cessans, vous procedez sans delay à l'expedition et enterinement desdictes lectres, le tout selon leur forme

<sup>1.</sup> Voy. les lettres par Louis XI confirmant les privilèges de la chartreuse du Liget, en date du Plessis-du-Parc, janvier 1478. (Ordonn. des rois de Fr., XVIII, 328.)

et teneur. Et gardez surtout, tant que nous pourriez desplaire, qu'il n'y ait faulte, et ne souffrez aucune chose estre exigée ne demandée ausdiz religieux pour ladicte expedition, ne autrement, en quelque maniere que ce soit; et faictes en tout et partout tellement que lesdiz religieux pour ce n'aient cause de venir plaintifz devers nous, car tel est nostre plaisir et vouloir. Donné aux Forges près Chinon, le quinziesme jour de jehanvier.

Loys.

J. Du Ban.

A noz amez et feaux conseillers [les] gens tenans nostre parlement à Paris.

Recepte aj januarii Mº 1111º LXXIXº.

#### MCCCCVI.

# AU PARLEMENT (V.).

Bonaventure-lès-Chinon, 16 janvier 1480.

Ordre d'expédier rapidement le procès pendant entre le seigneur de Baudeville, comte de Charolais et maréchal de Bourgogne, d'une part, et le comte de Montpensier, d'autre, au sujet de la propriété de certaines terres. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 49.)

De par le roy.

Ď

7

("

OCI-

3

P.E.

Noz amez et feaulx, nostre trés cher et amé nepveu et cousin le s' de Baudeville, conte de Charoloys et mareschal de Bourgongne, nous a dit et remonstré, que puis aucun temps en çà s'est meu procès en nostre court de parlement, entre nostre cousin le conte de Montpancier, d'une part, et nostredit nepveu et cousin,

d'autre, pour raison de plusieurs belles terres et seigneuries, à present detenues et occuppées par nostredit cousin le conte de Montpancier, lesquelles iceluy nostre nepveu maintient, à certains justes tiltres et moyens, lui compecter et appartenir, qui sont plus à plain declairées oudit procès, ouquel n'a encores esté guieres procedé, pour les grans fuytes et delaiz que nostredit cousin le conte de Montpancier et ses gens et officiers ont quis et quierent de jour en jour, pour cuider le faire assoupper. Et pour ce que nous desirons finale expedition estre donnée oudit procès en faveur de nostredit nepveu et cousin, qui est continuellement occuppé en nostre service, en noz plus grans et privez affaires, et aussi pour le bien de justice et des parties, nous vous mandons, commandons et trés expressement enjoingnons, et sur tout le service que faire nous desirez, que en toute diligence vous faictes besongner et tirer avant oudit procès, sans mectre ne tenir l'expedition d'iceluy en aucun delay, en donnant et pronunçant sur iceluy vostre arrest et jugement en justice, ainsi que verrez estre à faire par raison, et le plus tost que bonnement faire se pourra. Et tellement y faictes que nostredit nepveu et cousin, les affaires duquel avons en trés grant et singuliere recommandation, congnoisse par effect que vous en avons escript. Donné à Bonneavanture lez Chinon, le xvi jour de janvier 1.

Loys.

DE MARLE.

1. Il s'agissait, dans ce procès, de la succession de Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-George, disputée pour partie entre Philippe de Hochberg, maréchal de Bourgogne, fils de la marA noz amez et feaulx les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte iij februarii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCCVII.

# A FRANÇOIS DE GENAS ET AU TRESORIER DE LANGUEDOC (V.).

Selommes, 17 janvier 1480.

Conclusion de la négociation entamée avec l'évêque de Marseille et Honorat de Berre envoyés du roi de Sicile; ordre de se procurer, sur quelques fonds que ce puisse être, les 10,000 livres formant la première des six annuités convenues avec le roi René, toutefois, sans que « le conte de Prades et le castellan demeure derrière. » — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revus du Midi (année 1887), pp. 328-329.)

Mons' le general, et vous thresorier, depuis le partement de vous, general, Mons' l'evesque de Marseille ' et Honorat de Berre sont retournés devers moy de part mon honcle, le roy de Sicile, pour la matiere que vous sçavés, pour laquelle j'avois envoyé Mons' de Falcon<sup>2</sup>

quise de Rothelin, elle-même fille dudit seigneur de Saint-George, et Louis de Bourbon, comte de Montpensier, acquéreur de 1,200 l. de rente et de deux places à choisir dans ladite succession, mais avec faculté de réméré laissée audit Guillaume de Vienne. (Arch. nat., Parlement, Matinées, X<sup>1</sup> 4821, fol. 101, 10 février 1480.)

- 1. Jean Allardel ou Allardeau, évêque de Marseille du 30 avril 1466 au 27 décembre 1496, date de sa résignation au profit d'Ogier d'Anglure. (Gall. christ., I, 664-665.)
- 2. Raymond de Glandèves, seigneur de Faulcon, gendre de Palamède de Forbin, dont il avait épousé la fille Baptistine. Il en eut Marguerite, qui épousa elle-même Jean d'Anjou, marquis

par delà; et leur a baillé mondit honcle pouvoir pour en besogner avec moy ou mes clercs, ce que j'ay fait, Dieu mercy! Par ainsi que je suis obligé à leur faire bailler Lx" l. t. en six années à x" l. par an, dont il y en avoit dix mil comptants à payer à la feste de la Trinité prochaine, à prendre lesdiz Lx\* l. t. en six années de la part de ma ferme du tirage de l'Empire, par la simple quictance de mondit honcle. Et pour ce que, comme vous sçavés, que ceste matiere me touche fort, il en peut venir du bien à tout mon royaume, je leur ay promis que je leur feroys delivrer par vous lesdictes x\* 1., qu'il leur faut bailler comptant pour ladicte feste de la Trinité, pour ceste premiere année. Par quoy, je vous prie, que sur tous les services que jamais vous me desirés faire, en quelque façon que ce soit fait, la prendre sur ledit tirage, à perte de finance, ou ailleurs que vous jugerés que mieux sera; vous faictes delivrer incontinent x mil livres en Avignon, et vous aidés, pour ce faire, de l'argent que vous devés recouvrer à Lyon ou à Tholose, ou d'aultre argent que vous trouverés pour le leur bailler. Aidés vous aussi de l'emprunt de xvi l. dont vous demandiés une commission, laquelle je vous envoye. Mons' le

du Pont, s' de Saint-Remy et de Saint-Canat, fils naturel du roi René. (Maynier, Histoire de la principale noblesse de Provence (Aix, 1719, in-4°), 1° part., p. 159.) Suivant Peiresc, « Raymond de Glandevez, seigneur de Faucon, gendre de Palamedes de Forbin, fut un valeureux chevalier et grand politique, très expert au maniement des affaires, éloquent et de grand entendement; par ses mérites, il fut gouverneur de Dauphiné et de Gênes, ambassadeur à Rome et en Espagne. » Note manuscrite dans les dossiers bleus, vol. 316. (Bibl. nat., Ms. fr. 29861, Glandèves 8069, n° 26.)

general, et vous, thresorier¹, je vous prie qu'il n'y ait point de faulte en ceste matiere, j'en pourrois avoir dommage de plus de cent mil livres. Et l'argent que vous aurés prins pour employer et payer comptant les-dictes xº l., remboursés le, ainsi que verrés que mieux sera. Mais gardés bien que le conte de Prades et le Castellan² ne demeure pas derriere, et le contentés bien, ainsi que je vous ay dit, car vous voyés que j'ay à besongner d'eux pour ceste heure. Je vous feray sçavoir de ce que ses gens auront besogné avec les miens, et ce que vous aurés sur ce à faire et l'acquit des lettres qu'il en faudra prendre. Faictes vostre diligence, et tenés ceste matiere secrete. Donné à Selommes, le xvu° janvier.

Loys.

DE MARLE.

- 1. Michel Le Tainturier, « conseiller du roy, tresorier et receveur general des finances ou pays de Languedoc, Lyonnoys, Forestz et Beaujeuloys, » d'après un acte des » generaulx conseillers du roy sur le fait et gouvernement de toutes ses finances, » du 25 janvier 1481, constatant qu'il a reçu de Pierre Bayart, receveur particulier « ou diocese de Narbonne, » de l'aidé octroyée au roi à Montpellier en juin 1479, la somme de 3,844 l. 18 s. 6 d. t. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 2803, doss. Le Tainturier 62352, nº 3.) Il cessa d'exercer ses fonctions après la mort de Louis XI, et, dans un procès qu'il eut alors avec François de Genas au parlement de Paris, on le voit, le 5 juillet 1485, présenter ses excuses de ce qu'il est resté « en la ville de Monpellier, » parce qu' « il est vieil et ancien, de l'age de Lxx ans ou environ, et aussi rompu par le bas, tellement qu'il luy semble qu'il ne pourroit venir à pié ne à cheval, sans danger de sa personne, au jour à luy assigné à comparoir en personne à la court. » (Arch. nat., X24 52.)
- 2. Jean, comte de Cardone et de Prades, et Bernard-Hugues de Rocaberti, castellan d'Amposta.

#### MCCCCVIII.

# A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

Saint-Épain, 19 janvier 1480.

Étonnement du roi de ce qu'il a refusé de s'obliger envers le roi de Sicile; prière de n'y plus faire de difficulté et de s'en rapporter à ce que lui dira Cleriadicus. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 329.)

Mons' le general, je m'esbahis comme vous avés fait difficulté de vous obliger au roy de Sicile. N'y faictes point difficulté, car vous sçavés que la chose touche mon bien, et je vous feray obliger celuy qui se devoit obliger. Et pour ce, si voulés que j'aye jamais seureté et fiance en vous, faictes le, comme plus au long j'ay chargé Cleriadicus¹ vous dire, lequel je envoye pour ceste cause, et luy ay chargé ne plus delayer jusques à ce que vous ayés baillé vostre obligation, et à Dieu. Escript à Saint Espain, le xixo janvier.

Loys.

COURTIN.

## MCCCCIX.

## AU SEIGNEUR DE TAILLEBOURG (V.).

Saint-Épain, 20 janvier 1480.

Remerciement pour les services que ledit seigneur lui a rendus; assurance que, sans la venue de Guillaume Gast, « il n'eust point eu la bonne lettre; » envoi du double de ladite lettre et

1. Probablement Cleriadus de Saint-Moris, capitaine de Beauvoir-sur-Mer, en Poitou, pensionnaire de Louis XI pour la de « l'appointement fait avec ceux de Painthièvre. » — (Orig. Arch. de M. le duc de la Trémoille.)

Mon bon frere, je vous remercye tant que je puis des biens que j'ay euz par vous, et vous asseure que si Guillaume Gast ne fust venu, je n'eusse point eu la bonne lettre. Ledit Guillaume vous en monstrera le double, et aussi de l'appoinctement que j'ay faict avecques ceulx de Painctievre<sup>1</sup>. Et s'il est riens, mon bon frere, que je puisse faire pour vous, mandez le moy et je le feray. Et à Dieu, mon bon frere, auquel je prie qu'il vous doint bonne santé.

Escript à Saint Espain, le xxº jour de janvier.

Loys.

LE MARESCHAL.

## A mon bon frere Mons' de Taillebourg.

somme de 600 l. t. par an. (Bibl. nat., Ms. fr. 2900, fol. 9.) Il fut diminué de 60 l. t. pour l'année commencée en octobre 1480. (Bibl. nat., Ms. fr. 2906, fol. 9.)

1. Le traité auquel le roi fait allusion ne fut définitivement ratifié par lui que le 3 janvier 1480, à Tours. (D. Morice, Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne, III, 343-350.) Nicole de Blois, arrière-petite-fille de Jeanne la Boiteuse, femme de Charles de Blois, le compétiteur malheureux de Jean de Montfort à la succession de Bretagne, et mariée elle-même, le 18 août 1437, à Jean de Brosse, n° du nom, comte de Penthièvre, vicomte de Bridiers, céda ledit jour 3 janvier 1480, conjointement avec ledit Jean de Brosse, tous les droits qu'elle pouvait faire valoir sur le duché de Bretagne, moyennant la somme de 50,000 francs, dont 35,000 représentant la dot que lesdits Jean de Brosse et Nicole de Blois devaient payer au comte de Nevers, comme mari de feu Paule de Brosse, et à Charlotte, fille dudit comte et de ladite Paule, et les 15,000 autres livres dues par lesdits seigneur et dame de Penthièvre à demoiselle Isabeau de la Tour, dame d'Orval et de Lesparre, en vertu de certaine transaction. (D. Morice, Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne, ibid.)

#### MCCCCCX.

## A BOURRÉ (V.).

Plessis-du-Parc, 22 janvier 1480.

Prière de lui prêter 2,000 l. sur les 52,500 qu'il a promis de payer aux Suisses pour les déterminer à entrer à son service. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 20488, fol. 60.)

Mons' du Plessiz, j'ay esté adverti par mes gens que j'ay envoyez en Allemaigne, que les Suysses sont deliberez de me venir servir à la guerre et habandonner mes ennemys; en quoy faisant mes gens ont appoincté avec eulx à leur rendre leur paiement sà L]yon, dedans certain brief temps<sup>1</sup>. Et pour ce que promptement je ne leur p[uis] delivrer la somme de cinquante deux mille cinq cens livres tournois, qui [leur doit] incontinent estre baillée, parce qu'elle est appoinctée en mes estaz. . . . receptes, et pais, et que, quelque dilligence que se y puisse faire, elle ne p[eut estre] preste au jour qu'elle doit estre delivrée à leur tresorier audit lieu, [avons] deliberé de l'empruncter de ceulx que j'ay congneu ou mayme . . . . . ou neccessité et grant besoing ne me vouldront faillir. Et pour ce que estes de ceulx là, je vous prie, sur tout le plaisir et service, [que] me vueillez prester la somme de deux mille livres [tournois] à fournir. . . . . et la bailler incontinent. . . . . que j'ay.... ledit payement, et aussi le rembourse-

<sup>1.</sup> Voy. sur cette négociation les explications très complètes fournies par M. de Mandrot. (Relations de Charles VII et de Louis XI avec les cantons suisses, pp. 170 et suiv.)

ment. . . . . en prenant. . . . . gens des finances que ne touche à l'apoinctement que j'ay fait bailler. . . . . marquet pour faire ledit ranboursement, par quoy vous prie de rechief que à ce besoing ne me vueillez faillir, car se faulte avoie ou dit paiement, il en pourroit avenir grant et irreparable dommaige à moy et à mon royaume, à quoy suis seur que vous et mes aultres bons et loyaulx serviteurs et subgectz vouldriez bien obvier. Escript au Plessiz du Parc, le xxii jour de janvier.

Loys.

PICOT.

A nostre amé et feal conseillier et tresorier de France, maistre Jehan Bourré, seigneur du Plesseis.

## MCCCCXI.

## AUX HABITANTS DE PÉRONNE (V.).

Plessis-du-Parc, 27 janvier 1480.

Prière de lui fournir un subside de 400 écus d'or pour l'entretien de son armée, malgré l'exemption de taxes à eux accordée et sans préjudice d'icelle. — (Copie du temps, Arch. de Péronne, « Registre aux resolutions de l'eschevinage (1465-1484), » fol. 251 v°. Commun. par M. Letort, archiviste de la Meuse.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, pour fournir et sattisfaire aux trés grans despens que faire nous conviendra ceste année pour l'entretenement de pluiseurs grosses armées, que entendons de brief mettre sus les champs, à ce que plus tost et aisement puissons subjuguer noz adversaires, rebelles et desobeissans, contrainte et neccessité nous est faire cueillir et lever en et par tous noz royaume, pays et seigneuries, tant par

maniere de taille que forme d'emprunct, pluiseurs grans sommes de deniers, pour subvenir aux choses dessusdites. Et combien que vous ayons octroyé affranchissement et exemption du fait d'icelles noz tailles, auquel affranchissement ne voullons ne enttendons en riens desrogier, mais icellui entretenir; toutesvoyes, pour ce que nosdictes affaires sont si trés grans et urgens que plus ne pevent, nous vous prions et requerons tant et si affectueusement que faire povons, et sur tout le plaisir et service que jamais faire nous desirez, que pour ceste année seullement, vous nous vueillez prester la somme de quatre cens escuz d'or, pour nous aidier à fournir à nosdictes affaires; lesquelz avons chargé à nostre amé et feal conseiller et general de noz finances de Piccardie Bauduin Boucquel vous dire et remonstrer bien au long, lequel vueillez croyre de tout ce qu'il vous en dira de par nous, et icelle somme bailler et delivrer où et ainsi qu'il vous ordonnera. Nous lui avons chargé communicquer avec vous touchant vostre remboursement dudit prest pour y trouver aucun bon moyen, en maniere que deverez estre contens. Si vous prions derechief que à cestui nostre grant besoing et affaire ne nous vueillez de ce escondire. Et quant d'aucune chose nous vouldrez requerir, soyez asseurez que nous aurons vous et vos affaires, tant en general que en particullier, en plus grant et singuliere recommandation. Donné au Plessiz du Parc lez Tours, le xxvuº jour de janvier.

Loys.

DE MARLE.

A noz chiers et bien amez les mayeur, eschevins et habitans de nostre ville de Peronne.

#### MCCCCXII.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 26 janvier 1480.

Ordre d'expédier le plus promptement possible le procès du comte de Comminge, seigneur de Lescun, contre Jean de Foix, comte de Candale, évoqué du parlement de Bordeaux où il était pendant, à la demande dudit comte de Candale. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 50.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons evoqué nagueres certaine cause pendant en nostre court de parlement à Bourdeaux entre nostre amé et feal cousin et chambellan le conte de Comminge, seigneur de Lescun, et sa femme, demandeurs, d'une part, et nostre amé et feal cousin Jehan de Foix, conte de Candale, d'autre, en nostre court de parlement à Paris, pour eviter aux souspeçons que nostredit cousin de Foix disoit avoir contre aucuns de noz conseilliers oudit parlement de Bourdeaux; et en ce faisant, nous avons promis à nostredit cousin de Comminge de faire en grant diligence expedier ledit procès. Et pour ce nous vous commandons et enjoignons, toutes excusations cessans, que vous jugiez et expediez ledit procès en la plus grant diligence et briefve expedition de justice qu'il sera possible; et comment que ce soit, qu'il n'y ait point de faulte. Donné au Pleissis du Parc, le xxvi° jour de janvier.

Loys.

PARENT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte zviij februarii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCCXIII.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 27 janvier 1480.

Ordre d'enregistrer l'édit général et les autres lettres accordées aux habitants de Picardie, d'Artois et de Boulonnais tenant le parti du roi. — (Orig. Arch. nat., X1 9318, fol. 51.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, vous savez assez l'octroy et edict general que nous avons donné aux habitans d'Artois, Picardie et Boulenoys qui tiennent nostre party, dont les lettres vous en ont esté presentées, lesquelles vous n'avez voulu enterigner ne faire enregistrer en nostre court, ainsi que le vous mandions, mais vous avez depuis donné aucuns arrestz et appoinctemens au contraire. Et à ceste cause avons derechief octroyé noz autres lectres qui vous ont esté aussi presentées, mais aux unes ne autres n'avez voulu obeir, dont ne sommes pas contens; car la chose nous touche, et est principallement pour entretenir lesdiz habitans en nostre obeissance. Et pour ce nous vous commandons et enjoingnons trés expressement que, incontinant ces lettres veues, vous faictes enteriner, publier et enregistrer en nostredicte court les lettres premieres et secondes dudit octroy de point en point, selon leur forme et teneur, quelque opposition qui y ait esté faicte, ne que on vouldroit faire, et n'en dissimulez plus, pour quelque cause que ce soit, et qu'il n'y ait point de faulte. Donné au Pleissis du Parc, le xxyne jour de janvier.

Loys.

PARENT.

A noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre court de parlement.

Recepte vij februarii Mo CCCCo LXXIXo.

## MCCCCXIV.

# AUX JUGE MAGE ET CONSEILLERS DE LA VILLE DE LYON (V.).

Plessis-du-Parc, 30 janvier 1480.

Ordre d'expulser de leur ville Étienne Guillon, qui continuait à y résider malgré une précédente interdiction. — (Copie du temps. Arch. mun. de Lyon, BB 16, fol. 183.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, nous avons sceu que maistre Estienne Guillon, docteur, est encores demourant en nostre ville de Lion, combien que jà piecà l'en eussions fait mettre hors et fait faire deffense de n'y plus retourner; ce qu'il n'a point fait, dont ne sumes pas content. Et pour ce, nous vous prions et neanmoins mandons, que incontinent vous signiffiez de par nous audit Guillon, et luy faictes exprès commandement qu'il vuyde et se desparte de nostredicte ville de Lion, et que, sur tout, tant qu'il nous crainct et doubte desplaire, il ne s'y trouve plus, ne ne face sa demourance. Et, au cas qu'il soit de ce faire reffusant, contraignez l'y et ne luy donnez terme ne delay, car pour riens nous ne souffrerons que luy ne ses semblables y demeurent. Et, s'il ne s'en va, nous y pourverrons tellement que ce sera exemple à autres. Sy

A III

gardez qu'il n'y ait faulte. Donné au Plessis du Parc, le penultieme jour de janvier.

Loys.

PARENT.

A noz chiers et bien amez les juge mage et conseillers de nostre ville de Lion<sup>4</sup>.

1. La réception de la missive royale est constatée, comme il suit, dans les registres des délibérations consulaires : « Le vendredi xvm fevrier mil IIIIc LXXIX (v. st.), en l'ostel commun après disner, les conseillers de la ville, sire Humbert de Varey, maistre d'ostel, et messire Jehan Palmier, docteur en loys, juge mage de Lion, ont receu avec tout honneur et reverence deux lettres missives du roy nostre sire, desquelles l'une est adrecée esdits juge mage et conseillers, et l'autre audit de Varey, maistre d'ostel, et de laquelle adrecée esdits juge mage et conseillers la teneur est telle... > (Arch. de Lyon, BB 16, fol. 183.) « Après l'ouverture et vision desquelles, incontinent ilz ont fait perquisition dudit Guillon. Et, pour ce qu'ilz ne l'ont peu apprehender, ilz ont arresté eulx trouver demain heure de huit heures de matin à Saint Jehan, et là le manderont venir pour lui faire les signiffications et commandemens contenuz esdictes lettres. > (Arch. de Lyon, BB 16, fol. 183 vo.) Le consulat lyonnais n'avait pas toujours eu pour Étienne Guillon la tolérance que le roi se plaint ici de lui voir accordée. Par une délibération du 11 septembre 1470, il avait décidé de demander au roi, que « pour ce que messire Estienne Guillion, docteur en loys, est cause de promouvoir et susciter plusieurs procès, debatz, diversitez et ceditions en ladicte ville, et tant en general et contre le corps commun que les particuliers de ladicte ville... qu'il soit deschassez et mis hors icelle ville. > (Arch. de Lyon, BB 15, fol. 118.) Et le 10 décembre 1471 : « Pour ce qu'il est vrai que messire Estienne Guillon, docteur en loys, tache à la lieutenance de Monseigneur le bailli, ilz (les conseillers) ont esté d'oppinion que l'on en parle et advertisse à Messeigneurs du chappitre, et que se ainsi est, que lesdiz Messeigneurs du chappitre en veullent escripre et advertir Monseigneur le bailli, estant à present à la court du roy, pour obvier à ce qu'il ne retienne ledit Guillion en son lieutenant; que pareillement on luy en escrie de par ladicte

#### MCCCCXV.

# AUX HABITANTS D'ARRAS (V.).

Plessis-du-Parc, 30 janvier 1480.

Accusé de réception de leur lettre; intention qu'il a d'entretenir leurs franchises; octroi de lettres de restitution des péages indûment perçus sur eux; envoi de Guillaume de Choisy pour régler la question de l'établissement d'un maire et d'échevins dans leur ville, et la restitution de ce qui est dû à certains habitants par leurs villes d'origine; ordre de continuer et de parfaire » la draperie; défense de laisser résider dans leur ville aucun indigène, homme ou femme; autorisation accordée pourtant aux habitants actuels de faire des « sayettes » et d'autres marchandises. — (Orig. Arch. d'Arras. Publ. par M. Guesnon, Inventaire chronologique des chartes de la ville d'Arras. In-4°, s. l. n. d., p. 323.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres;

ville. » (Arch. de Lyon, BB 15, fol. 195 vo.) Malgré cela, le 28 mai 1478, Étienne Guillon n'en obtenait pas moins du consulat la promesse de le considérer comme notable de la ville et de réduire sa taille. (Arch. de Lyon, BB 16, fol. 87 vo.) Malgré le ton pressant de la présente missive, les conseillers, devenus indulgents, je ne sais pour quel motif, à l'égard d'Étienne Guillon, avaient admis celui-ci à présenter sa justification, car, par une autre missive adressée à l'évêque d'Albi, et dont nous n'avons conservé que la mention, le roi en demanda communication : « Le mercredi me jour du moys de may l'an mil quatre cens quatre vings, en l'ostel commun après disner, ..., après recitation faicte de la cause de ladicte assemblée par lesdits conseillers vieulx, et par la voix dudit Poculot, c'est assavoir que, le jour de yer, reverend pere en Dieu Mons, l'evesque d'Alby avoit baillé esdits conseillers certaines lettres missives à luy envoyées par le roy nostre sire, pour soy informer et enquerir de et sur les justiffications et ignorences de messire Estienne Guillon touchant les cas à lui imposez... » (Arch. de Lyon, BB 352, cahier 1.) — Cette

et au regard de voz franchises, nous les vous voulons entretenir et vous avons octroié lettres pour vous faire rendre ce qui a esté prins du vostre par les peages, et que, doresenavant, on ne preigne riens de vous des choses que vous menerez ou ferez mener à Franchise<sup>1</sup>, comme vous verrez.

Touchant d'avoir maire et eschevins à Franchise et de ce qui est deu à aucuns par les villes dont ilz sont, nous avons envoié par delà maistre Guillaume de Choisy<sup>2</sup>, pour donner ordre à toutes ces choses et

affaire, dont la nature est très peu déterminée, semble être allée jusqu'au parlement, d'après l'extrait suivant des registres criminels: « Dudit jour (jeudi 22 février 1487) en la Tournelle criminelle..., veues par la court certaines informations faictes à la requeste des doien et chapitre de l'eglise de Lyon sur plusieurs excès, attemptas, crimes, delitz et malefices contre eulx et en leur prejudice faiz, comme l'on dit, par maistre Estienne Guillon, oy sur ce le procureur general du roy, et tout consideré, ladicte court a ordonné et ordonne ledict maistre Estienne Guillon estre adjourné à comparoir ceans en personne, sur peine d'estre attaint et convaincu desdiz cas, pour respondre audit procureur general du roy, à telz fins et conclusions qu'il vouldra contre lui prendre et elire, et audiz doien et chapitre à fin civille seulement proceder et faire en oultre selon raison. LEMPANT. » — (Arch. nat., Parlement. Criminel, X<sup>2</sup> 51.) Mais on ne voit pas qu'Étienne Guillon ait obéi à cette citation.

- 1. Louis XI avait imposé cette dénomination ironique à la ville d'Arras pour la punir de sa révolte.
- 2. Guillaume de Choisy touche 400 l. t. sur le « 11° compte de sire Jehan Raguier, conseiller du roy et receveur general de ses finances aux pays et duché de Normandie pour l'année 1749, » et sur le douzième compte du même receveur pour l'année suivante. (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 701 et 717 v°.) Ce onzième compte de Jean Raguier déjà cité le mentionne également pour l'année 1479 comme « notaire et secretaire du roy, » touchant 33 l. 6 s. 4 d. t. pour ses gages de décembre 1478, dont il n'avait pu être payé auparavant. (Ibid., fol. 705.) Je trouve sa signature au

nous advertir des plus neccessaires. Et pour ce, tirez vous devers lui, et il vous donnera provision sur tout.

De la drapperie qui avoit esté commancée, nous summes bien contens que vous la faciez continuer et parfaire en la meilleur maniere qui sera advisée pour le bien de nous, de la ville et d'entre vous. Et pour ce, faites y ainsi que ledit Choisy et vous adviserez pour le mieulx.

Des femmes que vous demandez pour aprandre les vostres à faire des sayetes, nous ne voulons pas que homme ne femme du pays demeure en la ville, sinon ceulx que avons ordonné; mais, se vous ou voz femmes voulez faire des sayetes et d'autres marchandises, que vous verrez estre neccessaires, nous en summes [contens]. Donné au Pleissis du Parc, le penultiesme jour de janvier.

PARENT.

A noz chiers et bien amez les bourgois, marchans et habitans de nostre ville de Franchise.

Presentées par Nicolas Capellain, le lundi xiijo jour de mars mil 1111° LXXIX.

#### MCCCCXVI.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 30 janvier 1480.

Ordre de maintenir Martin Pichon, protonotaire apostolique, en

bas des missives de Louis XI du 26 janvier 1478 au 22 juillet 1482. La part que Louis XI lui fit prendre aux affaires d'Arras lui valut sans doute l'office de « clerc et greffier de l'eschevinage » de cette ville, dont il se prévaut dans une requête au parlement du 11 mai 1484, et dont lesdits sénéchal et échevins voulaient le dépouiller. (Arch. nat., X14 114, fol. 489 vo.)

possession de la prébende de Trelly, en l'église de Coutances, comme ayant « le droit de celluy auquel le cardinal de Saint-Pierre ad Vincula l'a conferée, » droit que lui contestait Thomas Cornet. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 52.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons entendu que ung appellé maistre Thomas Cornet, soubz couleur d'une collation, qu'il dit avoir de nous obtenue en regalle de la prebende de Trelly 1 en l'eglise de Coustances, depuis le serement de feaulté à nous fait par le cardinal de Saint Pierre ad Vincula<sup>2</sup> à Lyon, et depuis ès mains de l'evesque d'Agde<sup>3</sup>, par nous expressement à ce commis, tient en procès nostre cher et bien amé maistre Martin Pichon, prothonotaire de nostre Saint Pere le pape, qui a le droit de celluy auquel ledit cardinal l'a conferée. Et pour ce que ledit cardinal nous fist ledit serement, ainsy que dit est, combien qu'il n'ait levé aucunes lettres de celluy qu'il nous fist à Lyon, à l'occasion de ce que le fismes partir hastivement pour aller en court de Romme, pour noz grans besongnes et affaires, qui trés fort nous touchoient, nous, pour ces causes, avons sur ce fait nostre declairation, et voulons que ledit maistre Martin Pichon soit et demeure paisible possesseur de ladicte prebende, ainsi que plus à plain est contenu en noz lettres patentes de noz vouloir et declairation sur ce. Si vou-

<sup>1.</sup> Trelly, dans le canton de Montmartin-sur-Mer, arrondissement de Coutances (Manche).

<sup>2.</sup> Julien de la Rovère. Louis XI lui avait reconnu, le 15 juin 1476, à Lyon, les pouvoirs d'un légat, et celui-ci avait dû, en cette qualité, prêter le serment mentionné par le roi. (Ordonn. des rois de France, XVIII, 196.)

<sup>3.</sup> Jacques de Minutolis.

lons, vous mandons et expressement enjoignons que, en procedant à l'enterinement et publication de nos-dictes lettres de declairation, vous faites, souffrez et laissez ledit Pichon joyr paisiblement de ladicte pre-bende, nonobstant la collation que dit et pretend ledit Cornet luy avoir esté par nous faicte, comme vacant en regalle. Donné au Plessiz du Parc lez Tours, le xxx° jour de janvier.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre parlement à Paris.

Recepte x februarii Mo CCCCo LXXIXo.

#### MCCCCXVII.

# A LA CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS (V.).

... 1480.

Ordre de surseoir au prononcé de l'arrêt dans le procès pendant devant ladite Chambre entre le procureur du roi d'une part et la veuve et les héritiers de feu Philibert Boutillat d'autre. — (Minute. Bibl. nat., Ms. fr. 20497, fol. 56.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez, faisant mention du procés pendant par devant vous entre nostre procureur, d'une part, et les vefve et heritiers de feu Philebert Boutillart<sup>1</sup>, en

1. Philibert Boutillat, « conseiller maistre d'ostel du roy » (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 543), avait été nommé maître extraordinaire des Comptes le 28 novembre 1468 (Bibl. nat., Ms. fr. 21405, fol. 166), reçu le 23 août 1470, et maître ordinaire le 5 février 1474, au lieu de Louis Toustain. (Arch. nat., P 2631, p. 102.) Il était en

son vivant chevalier, d'autre; sur quoy dictes que dès le XIIII° jour de janvier darrenier passé ledit procès fut par vous veu et consulté, et jugié selon le dictum dont nous avez envoyé le double; et que n'eust esté ce que le s' de Precigny print lors les sacs au greffe et les en emporta, lesquelx n'avez depuis veuz, vous eussiez dès celle heure baillé icely dictum aux parties. Toutesvoies, pour aucunes raisons qui à ce nous meuvent, et lesquelles vous ferons savoir de brief, nous voulons et vous mandons que vous supercedez la chose en l'estat, sans aucune chose en dire ne bailler à quelque personne que ce soit, jusques à ce que autrement en

même temps bailli de Nivernais pour le comte de Nevers, et touchait en cette qualité 400 l. t. « pour entretenir son estat » sur le « septiesme compte de Jehan Briçonnet, receveur general des finances au pays de Languedoil, pour l'année finie en septembre 1473. » (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 573 v.) Il était encore élu de Rethelois, autre seigneurie appartenant au comte de Nevers, et comme tel touchait pour l'année finie, le 30 septembre 1480, 15 l. t. pour ses chevauchées ordinaires de l'année. (Bibl. nat., cabinet de d'Hozier, vol. 61 (Ms. fr. 30942), doss. Boutillat 1578. Note manuscrite ajoutée à une généalogie imprimée et extraite du « Compte de la composition des aides de Rethelois » rendu par Pierre Barat pour l'année commencée le 1er octobre 1479 et finie le 30 septembre 1480.) Bailli d'Autun pour Louis XI, il figure en cette qualité parmi les négociateurs de la trêve de Lens, signée le 8 septembre 1477. Mais, chargé en 1479 (voy. la missive du 14 octobre 1479) d'une mission auprès des Suisses, il fut empêché de la remplir par la maladie, dont probablement il mourut, car on trouve la mention de sa mort le 15 septembre 1480, et de son remplacement comme élu de Rethelois le 23 septembre 1480 par Jean d'Arries (Cabinet de d'Hozier, doss. cit.) et comme maître des comptes le 16 octobre 1480 par Léonard de Poutot. (Arch. nat., P 2631, p. 102.) Je crois donc le procès dont il est question ici du commencement de 1480, et la présente missive elle-même de la même année, mais d'une date un peu postérieure.

ayons ordonné et que le vous ayons fait savoir. Si gardez bien que en ce n'ait point de faulte. Donné...

A noz amez et feaulx les gens de noz Comptes à Paris.

## MCCCCXVIII.

## AU SEIGNEUR DE TAILLEBOURG (D.).

Plessis-du-Parc, 4 février 1480.

Désir du roi de savoir ce qui est encore nécessaire pour assurer le succès de la cession de ses droits faite par M. de Penthièvre. — (Orig. Arch. de M. le duc de la Trémoille. Publ. par M. Marchegay, Louis XI, M. de Taillebourg et M. de Maigné (Bibl. de l'École des chartes, 4° sér., t. I. Paris, 1855, in-8°), p. 16.)

Mon frere, j'ay receu voz lettres, par lesquelles m'escrivez que mes lettres vous ont fait bien joyeux; mais les vostres ne m'ont pas fait joyeux, parce que vous m'escrivez qu'il fault bien d'autres choses pour faire ma matere seure touchant le transport de mons de Penthievre, et ne m'escripvez point quoy. Si vous prie que incontinent vueillez faire sercher parmy voz besoignes, si avez aucune chose que touche cecy. J'ay fait delivrer à ceste cause vostre procureur, et, le plus tost que pourrez, faites moy savoir nouvelles de ceste matiere. Et à Dieu mon frere. Escript au Plessis du Parc, le m'e jour de fevrier.

Mon frere, je suys de la nature des femmes; quant l'on me dit quelque chose en termes obscurs, je veulx savoir incontinent que c'est.

Loys.

CHARPENTIER.

# A mon frere mons' de Taillebourg.

1. Voy. ci-dessus, p. 123, la note i relative à la lettre du 20 janvier 1480.

### MCCCCXIX.

## A BOURRÉ (D.).

Plessis-du-Parc, 10 février 1480.

Envoi de ses paons blancs avec prière de les garder et de leur choisir un « pennier, » parce qu'il a retenu le sien pour soigner ses paons gris. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 6602, fol. 12. Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 20427, fol. 99.)

Mons' du Plessis, je vous envoye touz mes pens blans; je vous prye que les me gardez bien et y mettez ung pennier tel que vous aviserez. J'ay retenu le mien pour ce que je lui ay baillé d'autres pens gris avecques les poulles, et, s'il en y a de perduz, je m'en prendray à vous, et à Dieu. Escript au Plessis du Parc, le x° jour de fevrier.

Loys.

J. CHARPENTIER<sup>4</sup>.

A mons' du Plessis Bourré.

#### MCCCCXX.

## AU ROI D'ANGLETERRE (V.).

Plessis-du-Parc, 10 février 1480.

Lettre de créance pour l'évêque d'Elne, le sire de Castelnau de Bretenoux et Thibaud Baillet, envoyés en Angleterre pour négocier la prorogation de la trêve pour cent ans. — (Copie du temps. Bibl. nat., Ms. fr. 10187, fol. 225.)

Mons' mon cousin, je me recommande à vous tant

1. Ce même secrétaire contresignait le 4 février précédent une autre missive au même endroit, où le roi se trouvait depuis le 2 février. C'est le seul motif que j'aie de donner à la présente affectueusement comme je puis. En ensuivant ce que, par voz ambassadeurs 1...

#### MCCCCXXI.

## AU ROI D'ANGLETERRE (V.).

Plessis-du-Parc, 10 février 1480.

Accusé de réception de la lettre du roi d'Angleterre apportée par le chancelier du prince de Galles et par Jamet Ratclif et Louis de Boutailles, ses ambassadeurs; réponse faite à ces derniers et instructions données à l'évêque d'Elne. — (Copie du temps. Bibl. nat., Ms. fr. 10187, fol. 224 vo.)

Mons' mon cousin, je me recommande à vous tant affectueusement comme je puis. J'ay receu les lettres que par le chancellier de mons' le prince vostre filz<sup>2</sup>...

#### MCCCCXXII.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 11 février 1480.

Ordre de lui envoyer les noms de tous les officiers du parlement.—
(Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 53.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, pour aucunes causes qui à ce

missive la date ci-dessus, qui du reste importe assez peu, étant donné son objet.

- 1. Prendre la suite de cette lettre au t. VII, p. 254, n. MCCLXXXI, à la date du 10 février 1479 que je lui ai assignée par inadvertance. Des instructions données à ces ambassadeurs et datées de Plessis-du-Parc le 10 février 1480 (Pièces just., n. III) ne permettent pas de supposer qu'on puisse assigner une autre date à la présente missive.
  - 2. Prendre la suite de cette lettre au t. VII, p. 252,

nous meuvent, nous vous mandons et enjoignons expressement que, incontinent ces lettres veues, vous nous envoyez par escript en ung roolle par ce porteur tous les noms et seurnoms de ceulx qui sont noz officiers et du corps de nostre court de parlement, et qu'il n'y ait point de faulte. Donné au Plessiz du Parc, le xre jour de fevrier.

Loys.

PARENT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepte xviij februarii Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCCXXIII.

# AU SEIGNEUR DE TAILLEBOURG (V.).

Plessis-du-Parc, 15 février 1480.

Accusé de réception de sa lettre; remerciements pour les « bons advertissemens » qu'elle contient; impossibilité d'un accord avec Lespronier en l'absence de Guillaume Gast; ordre de le lui envoyer. — (Orig. Arch. de M. le duc de la Trémoille.)

Mon frere, j'ay receu voz lettres, et vous mercye des bons advertissemens que m'avez envoyez. Et au regard de Lespronier, dont m'escripvez, jamais je ne me peuls bien accorder avec lui, si Guillaume Gast n'y est; et pour ce je vous prie que, incontinent ces lettres veues, vous le m'envoyez, et vous me ferez ung bien grant plaisir. Et à Dieu, mon frere. Escript au Plessys du Parc, le xvº jour de fevrier.

Loys.

LE MARESCHAL.

A mon frere mons' de Taillebourgt.

nº MCCLXXIX, à la date du 10 février 1479 que je lui ai assignée par inadvertance, ainsi qu'à la lettre précédente.

#### MCCCCXXIV.

### AU PARLEMENT (V.).

Les Forges, 18 février 1480.

Interdiction au parlement de recevoir l'appel interjeté par l'archevêque de Reims de la nomination faite par le pape au siège épiscopal de Saint-Brieuc de Christophe de Penmarck. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 55.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, nostre trés chier et trés amé nepveu le duc de Bretaigne nous a fait remonstrer que nostre Sainct Pere le pappe, puis nagueres a deschargé l'arcevesque de Reims de l'evesché de Sainct Brieuc¹ oudit pays de Bretaigne, et en a pourveu messire Christofle de Penmarch²; et que, au moyen de certain adjournement en cas d'appel, ledit arcevesque de Reims se efforce tenir nostredit nepveu et ledit messire Christofle en procès par devant vous, en nous suppliant que, attendu que ladicte provision a esté faicte justement et canoniquement par nostredit Sainct Pere, que les voulsissions faire getter et mettre hors dudit procès. Par quoy, nous inclinans à la requeste de nostredit nepveu, et aussi attendu que ladicte provision a esté faicte par nostredit Sainct Pere, comme

- 1. Pierre de Laval avait été d'abord pourvu du siège de Saint-Brieuc et l'avait conservé en commende, quand il fut promu au siège archiépiscopal de Reims en 1473. (Gall. christ., IX, 140.)
- 2. Christophe de Penmarch avait été nommé par le pape évêque de Saint-Brieuc le 14 janvier 1477, mais Pierre de Laval lui disputait son siège, et le conflit ne prit fin qu'à la suite des bulles d'Innocent VIII du 8 août 1485, ordennant au cardinal de Foix de mettre Christophe en possession. (Gall. christ., XIV, 1100.)

dit est, nous vous mandons, commandons et expressement enjoingnons, que de ladicte matiere vous ne congnoissez, ne n'en tenez plus aucune court, juridiction, ne congnoissance; et laquelle, en tant que besoing seroit, nous vous avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons. Sy y faites tellement que n'ayons plus cause de vous en escripre, et qu'il n'y ait point de faulte, car tel est nostre plaisir. Donné aux Forges, le xvui jour de fevrier.

Loys.

J. DE CHAUMONT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepte xv maii Mo CCCCo LXXIXo.

### MCCCCXXV.

# A GUILLAUME BOURNEL (D.).

Plessis-du-Parc, 21 février 1480.

Accusé de réception de leur lettre; explications fournies par Louis de Montmirel sur les difficultés que fait le seigneur de la Jaille touchant la remise de Bar; désir du roi que dans le traité de cession il ne soit pas question explicitement d'arrentement en échange de Bar, et, s'il est impossible de l'obtenir autrement, ordre d'insérer dans ledit traité « quelques bons mots » qui puissent servir le roi. — (Copies. Bibl. nat., coll. Dupuy, Ms. 760, fol. 201 v°, et fr. 6987, fol. 8. Publ. par M. le comte de Beauchesne, le Château de la Roche-Talbot et ses seigneurs (Mamers, 1893, in-8°), p. 93.)

Guillaume Bournel 1 et vous, maistre Ro-

1. Je trouve pour la première sois « Guillaume Bournel, escuier, bailli de Rue » pour le duc de Bourgogne, et donnant

quittance le 6 juin 1447 à « Jehan le Doulz, receveur de Pontieu, » de 30 l. p., à lui dues par le duc pour les termes de Toussaint, de la Chandeleur et de l'Ascension, de ses « gaiges et pencion dudit office de bailli. » (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 472, doss. Bournel 10507, nº 5.) Le 8 novembre 1449, il est qualifié seigneur de Lambercourt, lieutenant général du sénéchal de Ponthieu, dans un acte où il certifie le cours des monnaies dans ledit comté de Ponthieu, de la Saint-Jean-Baptiste 1448 à la Saint-Jean-Baptiste 1449. (Ibid., nº 6.) Le 5 octobre 1453, il est au service du roi, « juge commis pour lui en la seneschaucie de Pontieu, » et taxe en cette qualité à « Jehan Vilain, advocat et conseillier du roy, » la somme de 48 l. t. pour son « sallaire et vacquation d'avoir fait certaine enqueste et information en la ville de Lygescourt, et ailleurs environ, touchant certain delit, envaissement et asault de maisons, qui de nuit avoient esté fais en ladicte ville de Ligescourt, par Pieret Paris, Mahieu le Porcquier et aultres leurs complices..., condempnez pour ledit cas, envers le roy, en amende de vingt l. » (Ibid., nº 7.) Le 18 septembre 1468, il fait délivrance, par ordre du roi, conjointement avec Pierre Aubert, seigneur d'Ingrande, à « Arnould Housse et à sa femme Ysabeau de Benard, des biens delaissés par feu messire Gaultier Quenoille, natif du pais de Breban, en son vivant presbtre et sommellier de l'eschançonnerie du roy, » frère de ladite Isabeau. (Ibid., nº 11.) Devenu conseiller et « maistre d'ostel du roy, » il donne quittance le 2 mai 1472 à « Jehan Raguier, receveur general des finances ou pays de Normandie, » de 500 l. t. pour sa pension de l'année commencée le 1er janvier précédent. (Ibid., nº 12.) Le 31 janvier 1487, sous le règne de Charles VIII, il recevait encore de Jean Lalemant, receveur général des finances en Normandie, 180 l. t. à lui « ordonnées par le roy » pour sa « penssion et entretenement » de l'année commencée le 1er janvier précédent (ibid., nº 14); il est qualifié encore conseiller du « roy et maistre de son artillerie » dans un acte du 4 décembre 1474, par lequel il certifie « que Pierre de Fogerolles, clerc du tresorier des guerres, a vacqué pour le fait et distribution de certaine somme de deniers distribuée » par ordre du roi « pour la conduicte et menage de certaine quantité d'artillerie, qu'il a voulu estre menée ou pays de Nyvernois et ramenée en la ville de Tours, » du 29 septembre au 20 novembre précédents. (Ibid., nº 13.) Comme on le voit par la présente lettre, Louis XI ne craignait pas non plus de lui confier au besoin des missions diplomatiques.

# bert<sup>1</sup>, j'ay veu les lettres que m'avez escriptes, et faict

1. « Robert de Montmirel, maistre ès ars et licencié en décret, » d'après son contrat de mariage avec « damoiselle Denise de Harlay, fille de Nicholas de Harlay, escuier d'escuirie du roy et du duc de Bourgoigne..., et de Gaillarde Le Fevre, » ledit contrat cité dans la procuration donnée le 2 août 1442, à Bruges, à ladite Gaillarde, pour le conclure (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 2029, doss. Montmirel 46428, nº 3); il donne quittance comme « clerc du roy en sa Chambre des comptes, » le 5 juillet 1453, à « Macé de Lannoy, receveur general de Normandie, » de 565 l. t. à lui « ordonnées par le roy pour le parpaiement du voiaige par lui fait ou pais de Normandie en la compaignie de Mons le connestable, Mons l'arcevesque de Nerbonne, et autres commissaires envoiez de par le roy oudit pais... » (No 5.) Il se qualifie seigneur de la Vaudoire dans une autre quittance, donnée par lui le 8 octobre 1459 à « Alixandre Lorget, grenetier du grenier à sel de Pontoise, d'ung sextier et ung boissel de sel, pour la provision et despense de son hostel, du sel, que, à cause de sadicte terre de la Vaudoire, il a droit de prendre au port et peage de Maisons sur Seine, » en l'année finie le 30 septembre précédent. (Nº 7.) Il était propriétaire d'une terre à Houilles, d'après un acte du 21 novembre 1459 (nº 8), et, vingt ans après, en 1479, on le voit figurer parmi « les francs et exemps du fouage dû au roi en la paroisse du Bec, de Mortaingne, de Cueilly..., » où il possédait également quelque domaine « au lieu de Viuemesnil. » (Nº 9.) Il fut commis, en 1473, à l'office de « general conseiller sur le fait des finances » et il est porté, en cette qualité, pour 309 l. sur le « septiesme compte de Jehan Briconnet, conseiller et receveur general des finances au pays de Languedoil » pour l'année finie en septembre 1473, à raison de ses voyages du 7 juillet au 6 novembre de ladite année. (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 585 vo.) Une cédule du trésorier du roi, du 5 janvier 1481, reconnaît à son profit, « à cause de ses gaiges de vi s. p. par jour » pendant les mois d'octobre à décembre précédents « contenans imixxii jours, xxvii l. xii s. p., pour ses droiz d'escriptures, qui sont de xxx l. p. par an pour ledit temps, faisans ung quart d'an et le residu du terme Nativité Nostre Seigneur, aussi derrenier passé, vii l. x. s. p., et pour son mantel d'iver, escheu audit terme, c s. p. pour tout xl l. 11 s. p., » ladite cédule suivie du reçu signé R. de Montmirel (s. d.). (No 10.) Robert de Montmirel ne vivait plus à la date du 1er février 1485, où l'on voit

ouyr maistre Loys de Montmirel 1 touchant les difficultez que vous a faictes le seigneur de la Jaille 2, et la

- « Denise de Harlay, vefve de feu maistre Robert de Montmirel, en son vivant clerc du roy en sa Chambre des comptes, et maistre Loys de Montmirel, aussi clerc dudit seigneur en icelle Chambre, filz et heritier dudit deffunct, tant pour luy que pour ses autres freres, » donner quittance à « Michiel Doublet, viconte de Monstiervillier, » de 26 l. 5 s. p. « pour le remboursement de semblable somme, que ledit deffunct avoit une foiz receue de Martin Le Roy, commis à tenir le compte de l'escuirie d'icellui seigneur, pour ses droiz de ladicte escuirie des années finyes CCCC LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, et LXXIIII, qui est, pour chascune d'icelles, LVIII s. IIII d. p., laquelle somme il restitua par ordonnance du roy..., ainsi que les autres officiers de la Chambre, et depuis le roy... par ses lettres patentes, a voulu que lesdiz officiers en feussent restituez... » (N° 11.)
- 1. Louis de Montmirel, fils de Robert, comme on le voit par la note précédente, et par un acte de partage de la succession de ses père et mère du 14 août 1514. Il y est qualifié « conseiller du roy et general sur le fait de la justice des aides à Paris. » (Ibid., n° 19.)
- 2. Pierre II de la Jaille, seigneur de la Roche-Talbot, fils de Bertrand I de la Jaille et de Guillemette Odart; d'abord serviteur d'Arthur et de François II, ducs de Bretagne, il passa, semble-t-il, vers 1462, au moment de son mariage avec Isabeau de Beauvau, fille de Bertrand de Beauvau et de Françoise de Brezé, au service de Louis XI; mais il ne conserva la faveur du roi que peu de temps, et nous le trouvons à la fin de 1467 auprès du roi de Sicile, René d'Anjou, qui en fit son conseiller et chambellan. Envoyé par lettres de ce roi, du 7 novembre 1479, vers Louis XI, à Tours, avec Honorat de Berre et l'évêque de Marseille, afin de négocier la cession pour six ans du revenu de Bar, moyennant une rente annuelle de 6,000 l., puis chargé de faire la remise dudit Bar aux envoyés de Louis XI, il défendit avec habileté les intérêts de son maître, qui l'en récompensa en lui donnant la charge de grand sénéchal de Provence, vacante par la mort de Jean Cossa, et qu'il occupait le 18 mai 1480. Il se serait trouvé au lit de mort du roi René, le 10 juillet 1480. Il conserva ses fonctions de grand sénéchal sous Charles II, neveu

forme de bailler la possession de Bar, et par escript la maniere que ledit de la Jaille vous veult bailler ladicte possession, et qu'il veult faire faire les sermens par ceux de la ville. Je voudroye bien que, s'il se peult faire, que selon ce que demandez, la possession fut prise sans parler de l'arrendement, car il semble qu'il souffit de dire selon les traictié et appoinctement; et, en toutes les façons que vous pourrez essayer à l'avoir, ainsy employez vous y. Et aussi j'ay chargé aux seigneurs de Precigny¹ et de Cursay et Bertrand de la Jaille², d'en escripre audict seigneur de la Jaille,

et successeur du roi René comme comte de Provence; mais il fut disgracié par Louis XI, héritier de Charles, et remplacé dans ses fonctions de grand sénéchal par Raymond de Glandèves; il mourut peu après en 1483. (Comte de Beauchesne, Ouvr. cit., pp. 80 et suiv.)

- 1. Antoine de Beauvau, comte de Policastre, seigneur de Précigny, de Sillé-le-Guillaume et de Pimpéan, fils de Bertrand de Beauvau et de Jeanne de la Tour, sa première femme. D'abord serviteur du duc de Bretagne, qui le choisit pour l'un des négociateurs du traité d'Ancenis en 1468, il passa peu après au service de Louis XI, qui en fit son chancelier et chambellan, et le nomma président laïque de la Chambre des comptes de Paris à la place de son père Bertrand de Beauvau. Il mourut en mai 1489. (Comte de Beauchesne, Ouvr. cit., p. 90, n. 1.)
- 2. Bertrand de la Jaille, seigneur d'Avrillé, frère puiné de Pierre II, échanson de Louis XI en 1465, chargé par lui, en 1468, d'une mission à Perpignan, auprès de Thomas Basin; puis, en 1471, l'un des gentilshommes de l'hôtel récemment créés par le roi. (Bibl. nat., Ms. fr. 21451, fol. 307.) Il épousa, vers 1475, Catherine Le Roy, fille de Guillaume, seigneur de Chavigny, et de Françoise de Fontenay. Il reçut à la Roche-Talbot, où il résidait en l'absence de son frère Hardouin, retenu en Lorraine, le roi Charles VIII pendant les mois d'août et septembre 1488, et en août 1491; il en devint lui-même seigneur à la mort de son frère en 1493; mais ne lui survécut pas plus tard que le mois d'avril 1496. (Comte de Beauchesne, op. laud., pp. 128-147.)

car il sembloit à son partement qu'il n'y eust nulle difficulté. Toutesfois, se il ne la veult bailler autrement que ainsy qu'il l'a mis par escript, prenez ladicte possession, et que ceux de la ville facent le serment, et advisez d'y mettre quelques bons mots qui me puissent servir; mais je n'entends pas laisser la ville et le chastel à la garde de ceux de la ville seulement; car les morte-payes y demourront tousjours<sup>1</sup>; mais n'en parlez poinct et n'en faictes nulle difficulté qui ne la vous fera, ainsi que plus à plain j'ay faict dire audict maistre Loys de Montmirel, pour le vous dire; et en tout faictes ainsi que j'ay en vous la fiance. Escript au Plessis du Parc, le vingt ungiesme jour de fevrier.

Loys.

PARENT.

### MCCCCXXVI.

## A FRANÇOIS DE GENAS (D.).

### Montbazon, 1er mars 1480.

Ordre de venir le trouver le lendemain à son lever. — (Publ. dans le Bulletin du Comité historique des monuments écrits de l'histoire de France. Histoire, sciences, lettres, III (Paris, 1852, in-8°), p. 238.)

General, venez vous en demain devers moy, et soiez icy demain à mon lever, et qu'il n'y ait point de

1. Le samedi 18 mars 1480, Guillaume Bournel et Robert de Montmirel notifièrent aux nobles du comté de Bar la remise qui leur en avait été faite par les commissaires du roi René le mardi précédent. (Arch. nat., P 2549, fol. 111.)

faulte. Escript à Monthazon<sup>1</sup>, le premier jour de mars. Lois.

N. PARENT.

A nostre amé et feal conseiller François de Genas, general de noz finances.

### MCCCCXXVII.

# AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Montbazon, 1er mars 1480.

Ordre de venir le trouver le samedi suivant au Plessis-du-Parc.
— (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2908, fol. 6.)

Mons' du Bouchage, je vous prye que samedi prochain' vous vous rendez devers moy au Plessis du Parc, et qu'il n'y ait point de faulte. Escript à Montbazon, le premier jour de mars.

Loys.

PARENT.

A nostre amé et feal conseiller et chambellan le sire du Boschaige.

### MCCCCXXVIII.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 8 mars 1480.

Information faite sur les attentats commis par les officiers du duc de Bourbon contre la souveraineté royale par Jean Avin, Jean Doyat, bailli de Montferrant, et autres; renvoi devant le parlement du chancelier et autres officiers du duc; ordre de

- 1. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Tours (Indre-et-Loire).
  - 2. Le 4 mars.

procéder à leur jugement de manière à sauvegarder les droits du roi. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 97.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, pour les grans plaintes que nous avons eu des entreprises que les chancellier et autres officiers de nostre trés chier et trés amé frere le duc de Bourbon faisoient en divers lieu contre et ou prejudice de noz droiz et souveraineté, nous, veuz les articles sur ce baillez par devers nous et les gens de nostre Grant Conseil, avons donné noz lettres de commission, adressans au premier de noz conseilliers de nostre court de parlement et autres pour en faire information, et ceulx qu'ilz en trouveroient coulpables adjourner en nostre court de parlement en personne ou autrement, selon l'exigence des cas; par vertu desquelles noz lettres, noz amez et feaulx conseilliers maistres Jehan Avin<sup>1</sup>, Jehan Doyat, à present bailly de Montferrand, et autres, y ont besoigné; lesquelz, ainsi qu'ilz nous ont escript, et pour les causes qu'ilz y ont trouvé par information, ont adjourné à comparoir en personne le chancellier et autres officiers de nostredit frere et cousin, ainsi que pourrez veoir par leur procès verbal, et encores besoignent à plus avant eulx informer de ladicte matiere. Et, pour ce que lesdictes choses touchent fort les droiz de nous et de

<sup>1.</sup> Jean Avyn, reçu conseiller au parlement le 13 juin 1454. Il avait épousé Guillemette de Vic, dont il eut Marguerite, mariée elle-même à Guillaume Hennequin, aussi conseiller au parlement, et une autre fille, qui fut femme de Chatard Chambon, notaire et secrétaire du roi. Il fut enterré en une chapelle de l'église Saint-Paul. (Blanchard, Catalogue de tous les conseillers du parlement de Paris, p. 24.)

nostre couronne, et que, à les dissimuler, y aurions merveilleusement grant interest et dommage, nous voulons et vous mandons que, à l'expedition des choses dessusdictes, et des autres, qui par lesdiz commissaires vous seront envoyez, vous vacquez et entendez à toute diligence, pour la conservation de noz droiz en termes de justice, en maniere que congnoissons que y [a]vez le cueur et affection, ainsi que bons et loyaulx serviteurs doivent avoir; vous signifians que, quant verrions que autrement le feriez, ou que congnoistrions que les passerez par dissimulation, n'en serions pas contens<sup>1</sup>. Donné au Plesseiz du Parc lez Tours, le huitiesme jour de mars.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

#### MCCCCXXIX.

AUX CONSEILLERS DE LA VILLE DE LYON (v.).

Plessis-du-Parc, 8 mars 1480.

Lettre de créance pour François de Genas, général des finances, chargé de leur emprunter la somme de 9,000 l. t. à verser entre les mains de Michel Le Teinturier, receveur général des finances

1. Voy. dans le Journal de Jean de Roye, qui raconte sommairement cette affaire, une longue note de M. de Mandrot, qui en explique les péripéties d'après les registres du parlement. (II, 97, n. 2.) Elle eut pour dénouement la mise en liberté de Louis du Breuil et de Jean de Saint-Haon, les officiers du duc de Bourbon qui avaient été poursuivis.

en Languedoc, Lyonnais, Forez et Beaujolais. — (Orig. Arch. de Lyon, AA 23, nº 53.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, nous envoyons presentement devers vous nostre amé et feal conseiller et general sur le fait et gouvernement de noz finances, maistre Françoys de Genas, pour recouvrer de vous par emprunct, promptement et à toute diligence, la somme de neuf mille livres tournois, pour convertir en aucuns noz trés grans affaires, ainsi qu'il vous dira. Si le vueillez croire de tout, et faire bailler ladicte somme à nostre amé et feal conseiller Michel Le Tinturier, receveur general de noz finances ès pays de Languedoc, Lyonnoys, Fourestz et Beaujeuloys, qui vous en baillera cedule ou descharge. Si vous prions que en ce n'ayt faulte, car nous y arions ung grant desplaisir, et seroit force de vous y contraindre; et si d'aucune chose avez à faire envers nous, le recongnoistrons en maniere que devrez estre contens, soit d'affranchissement d'aydes ou autres treheuz, que verrez estre propices pour vous et le bien de vostre ville, laquelle avons tousjours en bonne memoire et singuliere recommandation. Donné au Plessis du Parc, le viue jour de mars.

Loys.

DE MARLE.

A noz chiers et bien amez les conseillers et gouverneurs de nostre ville de Lyon<sup>1</sup>.

1. « Le vendredi xvii de mars mil CCCCLXXIX, en l'ostel commun de ladicte ville, aprés disner, ... icellui Mons le general (François de Genas) bailla esdits conseillers une lettre missive que le roy nostre sire leur envoyoit, de laquelle la teneur est

#### MCCCCXXX.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 10 mars 1480.

Recommandation du procès du comte et de la comtesse de Penthièvre au sujet de Champtoceaux. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 56.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons sceu que procès est pendant de long temps en nostre court par devant vous, entre noz chiers et bien amez cousin et cousine les conte et contesse de Painthievre, d'une part, et autres leurs parties adverses, d'autre, pour raison de la terre et seigneurie de Champtoceaux; et combien que nozdiz cousin et cousine ayent fait toute dilligence d'avoir la fin dudit procès, et qu'ilz ayent eu plusieurs solliciteurs par delà pour ceste cause, toutesvoyes ledit procès est encore pendant indecis. Et, pour ce que nous desirons qu'il soit en toute dilligence jugé et determiné, nous voulons, vous mandons et expressement enjoingnons que, toutes choses arrieres mises et lessées, vous vacquez et entendez à l'expedition et jugement d'icelly, en y gardant le bon droit de nosdiz cousin et cousine en tous termes de raison et justice, et y faictes en maniere qu'il ne soit plus besoing vous en escripre, car nous avons la matiere à cuer, et en desirons l'expedition comme de noz

telle...» (Arch. de Lyon, BB 15, fol. 188 v°. Voy. aussi le mandement daté du même jour adressé à François de Genas, BB 16, fol. 190.)

propres affaires. Donné au Plessiz du Parc, le dixiesme jour de mars.

LOYS.

PARENT.

A noz amez et feaulx les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte xxijda martii Mo CCCCo LXXIXo ante Pascha.

### MCCCCXXXI.

### AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 10 mars 1480.

Ordre d'expédier le procès du comte et de la comtesse de Penthièvre au sujet de la comté de Périgord. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 57.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons sceu que dès longtemps a procès pendant en nostre court, entre noz chiers et bien amez cousin et cousine les conte et contesse de Panthievre, d'une part, et autres leurs parties adverses, d'autre, pour raison de la conté de Perigot, duquel nosdiz cousin et cousine n'ont peu avoir expedition, quelque poursuite qu'ilz en ayent faicte. Et, pour ce que nous desirons qu'il soit vuidé et expedié en toute diligence, nous voulons, vous mandons, et expressement enjoingnons, que vous vacquez et entendez à l'expedition d'icellui en bonne raison et justice, et en maniere que nosdiz cousin et cousine en ayent en brief la fin, en maniere qu'il ne soit besoing de plus vous en escripre. Et gardez qu'il n'y ait faulte. Donné au Plessiz du Parc, le x° jour de mars.

Loys.

PARENT.

A noz amez et feaulx les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte xxij marcii Mo CCCCo LXXIXo ante Pascha!.

#### MCCCCXXXII.

### AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 11 mars 1480.

Ordre de mettre immédiatement Lespervier en possession de l'office de premier président des enquêtes à lui donné. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 58.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que nous avez escriptes touchant la difficulté que avez faicte de ne vouloir recevoir Lespervier en l'office de premier president des enquestes que lui avons donné, ainsi que vous avons escript et fait dire par le president Boulengier<sup>2</sup>, dont ne sommes par contens, car vous ne cesserez jamais d'aller contre nostre vouloir. Et pour ce, s'il n'a esté receu, mettez le incontinent en possession, et qu'il n'y ait point de faulte, ou tenez vous seurs que nous y pourvoyrons tellement que vous congnoistrez que avons ceste matiere fort à cueur. Donné au Plesseis du Parc, le x1<sup>me</sup> jour de mars. Loys.

PARENT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris <sup>2</sup>.

Recepte xvija marcii Mo CCCCo LXXIXo.

- 1. Cf. la lettre du 10 janvier précédent, nº MCCCCII, et son annotation.
  - 2. Le 8 février 1481, sur la requête de Jean Lespervier, « pour

### MCCCCXXXIII.

### A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

Plessis-du-Parc, 12 mars 1480.

Armement d'une flotte par le roi de Castille; « commissions et repparations » nécessaires au capitaine du château de Perpi-

estre receu à l'office de president des enquestes, que souloit tenir feu maistre Jehan Lesellier, nagueres allé de vie à trespas, » la cour décide de voir « les ordonnances faictes sur l'institution de la Chambre des enquestes, et, icelle institution veue, en ordonner comme de raison... » (Arch. nat., Parlement-Conseil, X14 1489, fol. 202.) Le 3 mars suivant, ledit Lespervier, qui, « au moien de certaines lettres, par lui autresfoiz obtenues du roy, avoit esté receu à l'office de premier president des enquestes, oultre le nombre ancien, aux gaiges de xmº l. t. par an à lui tauxez par ledit sr, et autres droiz, honneurs et prerogatives, preeminences, franchises et libertez audit office appartenans, en attendant que le premier autre office de president en ladicte Chambre desdictes enquestes seroit vaccant, et lequel premier lieu ou office eust esté dès lors supprimée en la personne dudit Lespervier, a esté . . . . receu de rechief en office de premier president desdictes enquestes, au moien des autres lettres dudit se, données aux Forges, le cinquiesme jour de fevrier derrier passé, à l'office de president ordinaire esdictes enquestes, lequel office, en adherant à ses premieres lettres de don et suppression en icelles contenues, en tant que pourroit avoir vaqué par son trespas, le roy a de nouvel supprimé, donné et octroyé audit Lespervier, en le reunissant avec ledit office de premier president en ladicte chambre que ledit Lespervier tenoit par avant ladicte vaccation, pour icellui office de premier president ordinaire en la chambre desdictes enquestes en ladicte union avoir, tenir et doresenavant excercer par ledit Lespervier aux gaiges desdictes xIIc l. t. par an..., lequel Lespervier a esté pour ce de la court receu à faire et a fait le serment acoustumé... > (X14 1489, fol. 221.) Il est dit de plus dans l'arrêt que ledit Lespervier « se serra du costé où ont accoustumé de se seoir lesdiz conseilliers laiz, par devant iceulx conseillers et le plus ancien d'iceulx, et incontinent aprés lesdiz prelatz et maistres des requestes de l'ostel du roy... » (Ibid.)

gnan; ordre donné au comte de Castres d'y pourvoir et audit François de Genas de fournir l'argent nécessaire; défense de rien retrancher au capitaine Charles de ce qui lui a été donné; envoi de son secrétaire Pierre de Doyat. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 338.)

Mons' le general<sup>1</sup>, et vous, thresorier<sup>2</sup>, pour ce que j'ay eu nouvelles que le roy de Castille 3 faict une fort grosse armée par mer, le cappitaine du chasteau de Perpignan<sup>4</sup> m'escrit des commissions et reparations qu'il luy fault; par quoy j'escrips au conte de Castres<sup>5</sup> pour lui envoyer le double du mandement du cappitaine, afin qu'on advise ce qui sera necessaire, et que on y pourvoye à toute diligence. Et pour ce, gardés surtout, tant que craignés me desplaire, que vous faictes fournir l'argent, et que les mortes payes, lesdictes reparations, et le demourant que y sera besoing, soit bien fourny, et que par vostre faulte le pays de Roussilhon ne soit en danger, et que aucun inconvenient n'en vienne, car je ne m'en prendrois qu'à vous. Aussi, vous sçavés le mal qui a me servir et ne se y faut pas jouer. Le cappitaine Charles m'a escrit qu'il a esté retranché de ce que je luy donne; ne luy en retranchés

- 1. François de Genas.
- 2. Michel Le Teinturier, trésorier et receveur général des finances aux pays de Languedoc, Lyonnais, Forez et Beaujolais.
- 3. Ferdinand d'Aragon, roi de Castille, comme mari d'Isabelle la Catholique.
  - 4. Charles de Lissaire.
- 5. Boffile de Juge. Il se trouva dans le midi de la France de la fin de 1479 au mois d'août 1480. (Perret, op. laud., pp. 38-41.) C'est le motif qui, avec la construction de la citadelle de Perpignan, à laquelle il est fait allusion ici, et l'itinéraire du roi, me fait adopter la date de 1480.
  - 6. Probablement Charles de Lissaire.

plus rien, et faictes que luy et ses compagnons dudit chasteau soient bien payés, et que leur argent ne vienne plus si tard qu'il a accoustumé, et le dictes bien aux clercs, et ceulx qui ont la charge de payer, ainsi que de tout. J'ay chargé maistre Pierre de Doyat<sup>1</sup>, mon secretaire, lequel j'envoye par delà vous le dire plus à plain, et à Dieu. Escript au Plessis du Parc lès Tours, le xu° jour de mars.

Loys.

PICOT.

#### MCCCCXXXIV.

## A L'ÉVÊQUE D'ALBI (V.).

Plessis-du-Parc, 14 mars 1480.

Envoi de la lettre du capitaine de Perpignan au sujet de Collioure; inquiétude du roi au sujet de cette place; nécessité de bien la pourvoir; ordre d'y envoyer les gens de Carcassonne et au besoin d'autres sénéchaussées; importance qu'il y aurait à « acheter » Jean Capriol. — (Orig. Arch. de M. Mazens, notaire à Lasgraisses.)

Mons' d'Alby, mon ami, je vous envoie les lettres que le capitaine de Perpignan m'escript et le double de tout ce que j'escris pour mettre remede à Collioure, tant au conte de Castres que à tous les aultres, et de l'advertissement que m'a faict le castellan d'Amposte.

1. Pierre de Doyat, dernier frère de Jean, fut tué en 1485 par des gens soupçonnés d'appartenir au duc de Bourbon. (Bardoux, les Grands baillis au XV° siècle, Jean de Doyat, p. 35.) On trouve sa signature au bas des missives de Louis XI, à raison de sa qualité de secrétaire du roi, du 28 février 1479 au 22 septembre 1482.

Je vous prie que vous considerez la grand peine et grand travail que ceste Collioure nous faict et les grand despenses, et que vous y fetes mettre remede, car je ne seray jamais à mon ayse jusques à ce que je sache quelle soit pourveu; faictes et mons' le comte, que toutes les provisions qui y sont necessaires soient mises dedans, et veillez si ou non faites marcher tous ceux de la senechaussée de Carcassonne pour y aller. Si vous pouvés acheter, ce que nous ne peumes faire vous ne moy...., son oncle Jacques Capriol dela? et que je lui donnasse une bonne pention, ce seroit une grande seureté pour Roussillon, mais je crois que vous ne pourrez le acheter jusques à ce que ce bruit de guerres soit passé. Je vous prie qu'il vous en souveigne et, quant vous pourrez, achetés le.

Mons' d'Alby, mon amict, il faut prompte provision pour ce Collioure, et ne doit on rien plaindre pour y pourvoir, car leur armée ne demeurera gueres, et si elle est rompeu, il n'en feront d'ici à grant piece eung autre; et s'ilz prenoient Colioure, il me cousteroit argent infini et desplaisir et melancolie inestimable.

Mons' d'Alby, s'il n'y avoit assez de ceulx de Carcassonne, retenés en tant que vous en voudrez des aultres senechaussées. Je mande au general et au tresorier qu'ilz se rendent incontinent devers vous. Aussi, je vous prie que vous prenez la peine de vaquer jusques que mon tresorier? et en parlez au conte de Castres que on y donne provision.

Mons' d'Alby, mon ami, je ne serai, tant que je vivrai, à mon aise jusques à ce que vous m'escripviez que elle soit pourveu, et ne le m'escripvez pas tant que eung de vos gens ait veu Mery de Poux<sup>1</sup> et les aultres dedans le château de Colioure; et à Dieu, M<sup>r</sup> d'Alby, mon amy. Escript au Plessis du Parc les Tours, le xim<sup>e</sup> jour de mars.

Loys.

DE DOYAT.

A nostre amé et feal cousin et conseiller l'evesque d'Albi.

### MCCCCXXXV.

### AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 18 mars 1480.

Ordre d'examiner à nouveau le procès de François de Chauvigny et de Jeanne de Raiz, sa femme, contre Jacques de Brezé, comte de Maulevrier, dans lequel les intérêts de celui-ci et de ses enfants, neveux et nièces du roi, semblent avoir été lésés. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 60.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons sceu que puis nagueres avez donné arrest<sup>2</sup> au prouffit de Françoys de Chauvigny, seigneur de Brosse<sup>3</sup>, et de damoiselle Jehanne de Raiz, sa femme, à l'encontre de Jaques de

- 1. Je soupçonne ce nom d'avoir été estropié, comme beaucoup de ceux des copies de la même provenance; au moins je ne l'ai jamais rencontré; peut-être faut-il lire Mery de Coué.
  - 2. Le 17 décembre 1479. (Arch. nat., X14 1489, fol. 11 vo.)
- 3. « Françoys de Chauvigny, viconte de Brosse, conseillier et chambellan du roy, » d'après une quittance par lui donnée le 16 mars 1472 à « Jehan Briçonnet, recepveur general des finances d'icellui seigneur » de la somme de 1,200 l. t. de « pencion, pour l'entretenement de son estat en la compagnie du roy, » durant l'année commencée le 1<sup>er</sup> octobre 1471. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 724, doss. 16517 Chauvigny, n° 14.)

Breszé, conte de Maulevrier<sup>1</sup>, touchant le rectrait de viiix reaulx d'or de rente et des arreraiges, montans à xiii francs ou environ, que ledit de Breszé pretend lui estre deuz sur les heritaiges du feu s' de Raiz, et dont ladicte Jehanne de Raiz est seulle heritiere; duquel rectrait ledit s' de Brosse et sadicte femme avoient paravant esté deboutez par sentence des maistres des requestes de nostre palais, de laquelle ilz avoient appellé; ouquel arrest semble qu'il y a eu de grans feveurs pour ledit s' de Brosse, ou que, parce que la matiere n'a pas esté bien veue, y a eu erreur; et consideré le droit dudit seigneur de Maulevrier, lequel, en faveur et pour le bien de noz chiers et amez nepveuz et niepces, ses enfans, ou temps avenir, nous voulons estre gardé comme le nostre propre; et à ceste cause nous avons donné charge à noz amez et feaulx

1. Jacques de Brezé, fils de Pierre II de Brezé et de Jeanne Crespin, comte de Maulévrier, pour lequel il prêta hommage à Louis XI le 17 août 1465 (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 509, doss. 11513 Brezé, nº 52), baron de Mauny et du Bec-Grespin, sr de Nogent-le-Roi, la Varenne, Brissac, Anet, Bréval, Montchauvet et du Vivier, « grant seneschal et general refformateur des pays et duchié de Normandie. » (Ibid.) Il reçut par lettres datées d'Orléans, le 5 décembre 1466, le revenu de la seigneurie de Mante, au lieu de la capitainerie de Rouen, qui lui avait d'abord été attribuée, et que le roi donna ensuite au connétable de Saint-Pol. (Ibid., nº 53.) Il épousa Charlotte, fille de Charles VII et d'Agnès Sorel, qui lui donna quatre fils et deux filles : Pierre, Louis, Jean, Gaston, Anne et Catherine. Mais l'ayant surprise en flagrant délit d'adultère avec Pierre de la Vergne, gentilhomme poitevin, il la tua et fut poursuivi devant le parlement, qui le condamna à une amende de 100,000 l. t., pour laquelle il dut abandonner ses terres au roi. Après la mort de Louis XI, il se pourvut contre cette condamnation en 1484 et obtint gain de cause. Il mourut le 14 août 1494 à Nogent-le-Roi et fut enterré dans l'abbaye de Coulombs. (Anselme, VIII, 272.)

conseilliers, premier president et archediacre de Paris, nostre advocat, de faire reveoir et visiter ledit procès. Pour quoy nous voulons, vous mandons et enjoignons bien expresseement, que en leurs presences, ledit procès et tout ce qui en deppend soit reveu et visité bien au long, sans y appeller ceulx qui en ont fait le rapport, pour veoir s'il y a eu en icelluy aucune faveur ou erreur, afin de icelle corriger et amender, en gardant le droit dudit s' de Maulevrier et de nosdiz nepveuz et niepces en toute bonne justice. Et pour ce faictes dilligence de recouvrer les pieces dudit procès et tout ce qui en deppend, et tellement y besongner que n'ayons cause de y pourveoir par autre maniere. Et au seurplus, en toutes les autres matieres et procès dudit s' de Maulevrier pendant en vostre court, faictes la plus briefve expedition de justice que pourrez, en luy donnant audience toutes foiz que requis en serez, ainsi que plus à plain vous sera dit par ledit president, auquel autres foiz en avons parlé et chargé le vous dire; car nous ne voulons point les affaires dudit s' de Maulevrier pour son empeschement estre retardez ne empirez, maiz iceulx favorisez comme les nostres propres. Donné au Pleisseiz du Parc, le xviii jour de mars.

Loys.

COURTIN.

A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre parlement à Paris.

Recepte xxijda martii Mº CCCCº LXXIXº ante Pascha.

5

#### MCCCCXXXVI.

## AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 20 mars 1480.

Ordre d'expédier promptement le procès touchant la terre de la Perrière, pendant entre les sires de Ravel et de Chaumont, ayant droit de feu Eustache de Lévis et de feue Jeanne de Cousan, sa semme, d'une part, et seu Nicolas Rolin, de l'autre; procès dont la solution a été différée, « soubz umbre et couleur du traicté d'Arras. » — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 61.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous vous avons escript deux lettres pour l'expedition du procès de la terre et seigneurie de la Parriere, qui est pendant par devant vous, entre feu Eutache de Levys, chevalier, et feue Jehanne de Cousain, sa femme, à cause d'elle, à l'encontre de feu Nicolle Rolin, chevalier; desquelx de Levis et Cousain, noz amez et feaulx cousins, conseilliers et chambellans les sires de Ravel et de Chaumont, ont le droit, dont n'avez tenu compte, jaçoit ce que vous eussions mandé par noz lettres que ne feissiez difficulté de expedier et juger ledit procès, soubz umbre et couleur du traicté d'Arras; et semble que portez et favorisez plus ceulx qui ont tenu à nous party

1. Guion d'Amboise, s' de Ravel, fils du s' de Chaumont, marié en 1492 à Françoise Dauphine, fille d'Érard de Lespinasse, dit Béraud Dauphin, et d'Antoinette de Polignac. C'est par erreur que le P. Anselme (VII, 125) place ce mariage le 18 novembre 1481. Guion d'Amboise était capitaine des cent gentilshommes de la maison du roi, son conseiller et chambellan, et, en 1502, bailli de Montferrand. (B. de Mandrot, Ymbert de Batarnay, pp. 162-166.)

contraire que noz bons et loiaulx serviteurs. Vous savez les bons et grans services que nous a faiz et fait chascun jour nostredit cousin de Chaumont; et pour ce nous vous mandons et enjoignons bien expresseement, que, toutes excusations cessans, vous jugez et expediez ledit procès, et sur ce pronuncer l'arrest sans vous arrester ne avoir regard audit traicté d'Arras, en y procedant à toute diligence en bonne et briefve expedition de justice, et, comment que ce soit, qu'il n'y ait point de faulte. Donné au Plessiz du Parc, le xxe jour de mars.

#### Loys.

J. DE CHAUMONT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement 1.

#### MCCCCXXXVII.

## AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Plessis-du-Parc, 22 mars 1480.

Regret du roi de n'avoir pas « sa femme, » maintenant qu'il a tous les contrats de leur mariage et la ratification; ordre d'aller la chercher pour l'amener à Montrichart vers les « vieilles » et de la recommander à M<sup>mo</sup> d'Eurre. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2907, fol. 5.)

Mons' du Bouchaige, j'ay tous les contractz de nostre mariage<sup>2</sup> et la rattiffication, et m'ennuye terriblement

- 1. Cf. t. VII, p. 184, nº MCCXXVIII, la lettre du 4 octobre 1478 également adressée au parlement.
- 2. Il doit être question ici du mariage d'Anne de Savoie, nièce de Louis XI, avec Frédéric d'Aragon, prince de Tarente, second fils de Ferdinand I d'Aragon, roi de Naples, et d'Isabelle de Clermont, sa première semme. Le contrat avait été signé le 1 septembre 1478 à la Lande, au diocèse de Chartres; le roi avait cons-

que je n'ay nostre femme; et pour ce je vous prie, que pour me oster de ceste peine, vous l'allez querir là où elle est, et l'amenez à Montrichart, là où vous trouverez les vieilles<sup>1</sup>, et les recommandez à madame d'Eurre, qu'elle la me rende bien vive et en bon point, et m'en venez incontinent dire des nouvelles. Je vous prie, mons<sup>1</sup> du Bouchaige, mon amy, que faictes dilligence, et à Dieu. Escript au Plessis du Parc, le xxu<sup>2</sup> jour de mars.

Loys.

LE MARESCHAL.

A nostre amé et feal conseillier et chambellain le sire du Bouchaige.

#### MCCCCXXXVIII.

### AU PARLEMENT (v.).

Plessis-du-Parc, 22 mars 1480.

Recommandation du procès du bailli des montagnes de Dauphiné, retenu en Roussillon par ses fonctions de capitaine du

titué à sa nièce une dot de 12,000 l. de rente, hypothéquée sur les comtés de Roussillon et de Cerdagne à charge d'hommage. Après la mort d'Anne de Savoie, qui suivit de très près son mariage, Louis XI assigna les 12,000 l. de rente au profit de Charlotte, sa fille, sur les seigneuries de Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve, Peyrusse, Rieuperoux, la Salvetat, Montrosier, la Roque-Boillac, dit Pétrasac, Flagnac, Marcillac, Cassagnes-Comtaux, érigées en comté de Villefranche, par lettres patentes de la Motte-d'Égry, août 1480, et du Plessis-du-Parc, janvier 1483. (Arch. nat., J 893, n° 1.)

1. Parmi ces « vieilles, » comme les qualifie si peu respectueusement le roi, il faut sans doute compter la reine Charlotte de Savoie. Quant à Mme d'Eurre, c'était Catherine Blot, femme de François d'Eurre (dans le canton de Crest, arrondissement de Die, Drôme), écuyer, valet de chambre de Louis XI, qui, par lettres du 27 juin 1464, lui donna les biens confisqués sur Guillaume de Poitiers. (Pilot de Thorey, Catalogue des actes du dauphin Louis..., I, 65, n° 1399, n. 1, et II, 30, n° 1337, n. 3.)

château de Perpignan, contre Garguesalle. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, foi. 62.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, nostre bailly des montaignes du Daulphiné<sup>1</sup> nous a fait dire qu'il a ung procès pendent en nostre court de parlement, à l'encontre de Guerguessalle, et y a jà longtemps que le procès y est pendant, dont il ne peut avoir expedition. Et pour ce que nostredit bailly est occuppé en nostre service à la garde de nostre chastel de Parpignen, dont luy avons baillé charge pour y estre continuellement resident, nous voulons et vous mandons trés expressement, que en bonne et briefve justice, vous luy donnez tout le port et faveur que faire pourrez. Et y faictes en maniere qu'il congnoisse que vous en ayons rescript, et qu'il n'y ayt faulte, car il est de noz bons et anciens serviteurs. Donné au Plesseis du Parc lez Tours, le xxme jour de mars.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre parlement à Paris.

Recepte xxj maii Mo CCCC LXXIX.

### MCCCCXXXIX.

AU PREMIER PRÉSIDENT DU PARLEMENT DE PARIS (V.).

Plessis-du-Parc, 23 mars 1480.

Ordre de recevoir Guy Arbaleste comme conseiller au lieu de Guillaume Leduc. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9317, fol. 32.)

Mons' le president, j'ay donné à maistre Guy

1. Charles de Lissaire.

Arbaleste l'office de mon conseiller en parlement que tenoit maistre Guillaume Leduc, et l'en ay deschargé pour aucunes causes l'escriz à la court qu'elle le reçoyve et mette en possession. Et faictes aussi qu'il soit receu et qu'il en joisse sans contradiction, et qu'il n'y ait point de faulte. Escript au Plessiz du Parc, le xxii jour de mars.

Loys.

PARENT.

A nostre amé et feal conseiller et premier president en nostre court de parlement Jehan Le Boulengier, chevalier.

#### MCCCCXL.

### AU PARLEMENT (V.).

Plessis-du-Parc, 23 mars 1480.

Ordre de mettre Guy Arbaleste, « docteur en droit canon et civil, » en possession de l'office de conseiller au parlement que le roi lui a donné. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 64.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons donné l'office de nostre conseiller en nostre court de parlement, que tenoit maistre Guillaume Leduc, à maistre Guy Arba-

- 1. Guy Arbaleste fut reçu conseiller le 17 avril 1480; il devint ensuite président des enquêtes et mourut le 23 juin 1514; il fut enterré dans l'église des Grands-Augustins, à Paris. (Blanchard, Catalogue de tous les conseillers du parlement de Paris..., faisant suite à l'ouvrage du même auteur intitulé : les Présidents au mortier du parlement de Paris, p. 32.)
- 2. Nous avons vu plus haut, p. 25, les motifs de la disgrâce de Guillaume Leduc. Cf. la lettre du 11 juin 1479, nº MCCCXXXVIII.

leste, docteur en droit canon et civil, et voulons qu'il en joisse paisiblement et sans contradition. Et pour ce recevez le et le mettez en possession sans dissimulation, et qu'il n'y ait point de faulte. Donné au Plessiz du Parc, le XXIII° jour de mars.

Loys.

PARENT.

A noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre court de parlement<sup>1</sup>.

Recepte x aprilis Mo CCCCo LXXXo post Pascha.

### MCCCCXLI.

### AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Plessis-du-Parc, 24 mars 1480.

Accusé de réception de sa lettre; plaisir qu'elle lui a causé; prière de mener sa nièce vers la reine, qui est à Montrichart, et de lui dire de venir trouver le roi avec ladite nièce le mercredi de Pâques; ordre de venir le trouver. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2907, fol. 5.)

Mons' du Bouchaige, j'è receu voz lettres et vous aseure que vous m'avez fait le plus aise que si vous me eussiez donné ung million d'or. Et, pour ce que la royne s'en est allée à Monstrerichart<sup>2</sup>, je vous prie que lui menez ma niepce<sup>3</sup>, laquelle la fera coucher avecques elle, ou en sa chambre. Dictes à la royne qu'elle se rende ycy le mercredy d'après Pasques, et qu'elle la

- 1. Cf. la lettre précédente.
- 2. Montrichard.
- 3. Cf. la lettre du 22 mars précédent, p. 163, n° MCCCCXXXVII, où Louis XI, semble-t-il, demande également qu'on lui amène sa nièce.

mene avecques elle, et incontinant vous en venez devers moy, et à Dieu. Escript au Plessis du Parc lez Tours, le xxiii jour de mars.

Loys.

GASSAULT.

A nostre amé et feal conseillier et chambellan le sire du Bouchaige.

### MCCCCXLII.

### AUX SUISSES (V.).

Plessis-du-Parc, 1er avril 1480.

Démenti des bruits calomnieux qu'un nommé Hans Waldmann, de Zurich, a fait courir sur son compte; bonne réception qui lui a été faite, malgré la fièvre dont ledit Hans était atteint; payement du reliquat de sa pension, avec prière de ne pas lui confier de commandement. — (Copie du temps. Staatsarch. Luzern. Missiven von Königen von Frankreich. Commun. par M. B. de Mandrot.)

Illustrissimi domini precarissimi ac Dei gracia invictissimi, intelleximus Hanse Waldeman, militem ville vestre de Zurick, postquam a nobisad Vestras reversus est Amicitias, eisdem de nobis plura retulisse ignominiosa, asserens potissime quod villam et loca Dominationum Vestrarum nulla prosequebamur amicitia, nec quitquam illi concesseramus. Verum magno cupiemus desiderio hujusmodi de veritate Vestras Amicitias effici certiores. Dum ad nos pervenit eumdem citra applicuisse, illum illico, quanquam febri pateretur, ad nos venire jussimus, litterasque Amicitiarum Vestrarum ejus accepimus manibus, et satis ample fuimus allocuti, ac per magistrum Cunradum interpretem suum, quitquam voluit nobis exponi fecit. Et rursus infra biduum

eundem nostra in propria camera audivimus et secum pro expeditione sua plene communicavimus, et nisi singulari amore et maximo fuissemus moti affectu ad Prudenciis Vestris complacendum, numquam hominem febribus aggravatum alloqui voluissemus, persone nostre obstantibus periculis. Quin etiam satis notum est eundem partem fovere Adriani de Bubenberg, qui, prout non ignorant Amicitie Vestre, nos nulla umquam prosecutus est amicitia, et cum eodem partem tenuit nobis contrariam, et ut Prudencie Vestre magis percipiant illum nullam de nobis conquerendi habere causam, eidem in promptu tradi et delivrari fecimus mic libras pro complemento pensionis sue viº librarum, de qua dilectus et fidelis consiliarius et cambellanus noster Anthonius de Lamet ultra existens ipsi ducentum libras concesserat. Nec eidem, si quid a nobis petisset aut requiri fecisset, voluissemus denegare. Quitquam autem dixerit adversum nos, vel fecerit, non relinquemus Amicitiarum Vestrarum in favorem, suam ipsi continuare pensionem. Attamen, quoniam preter veritatem, non veretur de nobis in sinistris perseverare relatibus, sua in deteriori voluntate effectu persistendo, et quod servicium nullum corde bono impendere posset, Vestras, quo majori possumus affectu, rogamus Amicitias, et sub hiis, in quibus nobis maxime optant complacere, quatinus illi nullum prebeant onus bellatorum et guerre gentium ville et Dominationum Vestrarum, quoad nobis obsequendum venire debent. Illustrissimi domini et amici nostri precarissimi, Altissimus vos conservet. Datum apud Plessiacum de Parco, die prima mensis aprilis. Loys.

PARENT.

Illustrissimis dominis et amicis nostris precarissimis et Dei gracia invictissimis, scultetis et consulibus Superioris magne lige Alamanie.

### , MCCCCXLIII.

# A FRANÇOIS DE GENAS, GÉNÉRAL DES FINANCES DE LANGUEDOC (D.).

Plessis-du-Parc, 8 avril 1480.

Ordre de lui acheter un chapeau pareil à celui que l'évêque de Valence lui avait rapporté de Rome. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 20436, fol. 33. Copie moderne, Ms. fr. 20855, fol. 54.)

Mons' le general, j'ay oublyé à vous dire que vous me fissiez finance d'un chappeau pareil que l'evesque de Valence, messire Loys de Poictiers<sup>1</sup>, me donna, et me dist qu'il avoit apporté de Romme. Il me semble qu'il estoit de poil autre que bievre, et avoit bien ung grant pousse d'espez, et couvroit toutes les espaulles et toute l'eschine jusques bien avant sur la croppe du cheval; encores estoit il bien fort rebrassé devant et ès coustés, et ne failloit point de manteau contre la pluye; et aussi pour le chault, il valloit une petit maison. Je vous prye sur tout le plaisir que me sçauriez faire, que essaiez à m'en recouvrez, et le m'envoiez bientost, et que je l'aye devant que le chault vieigne. A Dieu, Mons' le general, auquel je prye qu'il vous ait en sa saincte garde. Escript au Plessys du Parc, le huitiesme jour d'avril.

LOYS.

LE MARESCHAL.

1. Louis de Poitiers, évêque de Valence de 1448 au 26 avril 1468.

A nostre amé et feal conseiller et general de noz finances en Languedoc, Françoys de Genas.

### MCCCCXLIV.

# A LA CHAMBRE DES COMPTES ET AUX TRÉSORIERS DE FRANCE (V.).

Plessis-du-Parc, 12 avril 1480.

Ordre de vérifier et expédier les lettres de noblesse accordées à Jean Ferrecoq. — (Orig. Vente Dentu, des 19-21 mars 1888.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons puis naguieres adnobly Jehan Ferrecoq et donnée toute la finance qui nous en pouvoit estre par lui deue, ainsi qu'il est plus à plain contenu es lettres d'adnoblissement par nous à lui octroyées. Et, pour ce que nostre plaisir est que ledit Jehan Ferrecoq joisse pleinement et paisiblement du contenu en nosdictes lettres, nous vous mandons, commandons et expressement enjoignons que icelles noz lettres vous veriffiez et expediez incontinent de point en point selon leur forme et teneur, et du contenu en icelles faictes, souffrez et laissez ledit Ferrecop (sic) et sa posterité et lignée joir et user pleinement, paisiblement et perpetuellement, car tel est nostre plaisir. Donné au Plessiz du Parc lez Tours, le xii jour d'avril.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseillers gens de noz comptes et tresoriers à Paris.

Receve le iiije aoust M CCCC IIIIex.

### MCCCCXLV.

## A LA CHAMBRE DES COMPTES (D.).

Plessis-du-Parc, 12 avril 1480.

Ordre de vérifier les nouvelles lettres de don de la vicomté de Fronsac accordées à Odet d'Aydie, comte de Comminge, seigneur de Lescun. — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 6987, fol. 109.)

De par le roy.

Noz amez et feaux, ja pieça donnasmes la viconté de Fronsac¹ à nostre amé et feal conseiller et chambellan le conte de Comminge², seigneur de Lescun, et luy en octroyasmes noz lettres patentes³, lesquelles furent verifiées par nostre cour de parlement de Bourdeaux et par vous. Et, pour ce que lors nostre amé et feal conseiller et chambellan le sire de Gié pretendoit droit en ladicte viconté, à cause de sa femme, nous l'en avons recompensé⁴, et, après ladicte recompense faicte, avons fait don de nouveau d'icelle viconté à nostredit conseiller et chambellan le conte de Comminge, et sur ce octroyé noz autres lettres⁵, lesquelles ont esté verifiées par nostredicte cour de

- 1. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Libourne (Gironde).
  - 2. Odet d'Aydie.
- 3. En date de Dinechien, décembre 1472. (Arch. nat., P 2533, fol. 70, P 2548, fol. 291 v°, et J 864.)
- 4. Par lettres datées du Plessis-du-Parc, décembre 1477, Louis XI avait donné au sire de Gié la seigneurie de Fontenay-le-Comte (Vendée). (Arch. nat., X<sup>1</sup> 8607, fol. 120 v°, P 2300, fol. 437, et J 864.)
- 5. Datées du Plessis-du-Parc, avril 1479. (Arch. nat., J864, et Bibl. nat., Coll. Doat, vol. 223, fol. 110.)

parlement; et depuis iceluy nostredit chambellan les vous a fait presenter et en requerir l'enterinement, ainsy que aviez fait des premieres, ce que avez differé de faire, et luy avez rendu lesdictes lettres sans luy faire aucune response. Et, pour ce que nous voulons que nostredit conseiller et chambellan le conte de Comminge jouisse de nostredit dernier don et de l'effet des lettres que luy en avons octroyées, nous voulons et vous mandons et expressement enjoignons, que incontinent et sans delay vous verifiez et expediez lesdictes lettres selon leur forme et teneur, et gardez que en ce n'ait faulte, et que nostredit conseiller et chambellan n'ait plus cause d'en envoyer devers nous. Donné au Plessis du Parc, le xir jour d'avril.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx les gens de noz comptes.

Apporté le xxije avril après Pasques M CCCC LXXX.

### MCCCCXLVI.

A LA CHAMBRE DES COMPTES D'ANJOU (V.).

Plessis-du-Parc, 12 avril 1480.

Demande de recevoir par procuration l'hommage dû par le seigneur d'Ussé au roi de Sicile à cause des terres qu'il tient de lui. — (Copie du temps. Arch. nat., Chambre des comptes d'Anjou, Reg. P 1334<sup>10</sup>, fol. 228 v<sup>\*</sup>.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, pour ce que le s' de Ussé 1 est

1. Jean de Bruges, sixième du nom, fils de Louis de Bruges et

à present continuellement occuppé à l'entour de nostre personne pour nostre service, et que ne voulons

de Marguerite de Borsele, prince de Struheuze et seigneur d'Avelghem, Espierre, Ussé, puis de la Gruthuse, après son père; il fut créé chevalier par Maximilien d'Autriche, le 7 août 1479, avant la bataille de Guinegate, où il fut fait prisonnier. Louis XI, après lui avoir d'abord, au dire de Commines (liv. VI, ch. xII), fait mettre les fers aux pieds, se radoucit beaucoup à son égard; il le nomma son chambellan, chevalier de son ordre, sénéchal d'Anjou, et lui fit épouser sa nièce Renée de Bueil, fille d'Antoine de Bueil, comte de Sancerre, et de sa sœur naturelle, Jeanne de Valois, fille de Charles VII et d'Agnès Sorel, et lui donna à cette occasion les revenus des greniers à sel de Caen, Caudebec, Lisieux et Honfieur, jusqu'à concurrence de 4,000 l. de revenu, le 18 mars 1480. (Bibl. nat., Ms. fr. 21405, fol. 217 vo. et 22293, fol. 16.) Capitaine de trente lances fournies des ordonnances du roi, d'après une quittance par lui donnée le 10 mai 1499 au trésorier des guerres Pierre Legendre, de 90 1. t. « pour son dit estat et droit de cappitaine, » puis de soixante et de quatre-vingts lances, d'après d'autres quittances des 28 février 1501, 4 décembre 1501, 28 février 1502, 5 mars 1503, 31 décembre 1503, 1er juillet 1504 et 3 juin 1510 (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 1420, doss. de la Gruthuse 32133, no 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 et 19), il devint encore grand maître des arbalétriers de France en 1498, capitaine du château du Louvre, par lettres de Charles VIII, du 19 mai 1491. (Sauval, Antiquités de Paris, III, 497.) Louis XII, qui, après Louis XI et Charles VIII, lui accorda sa bienveillance, lui faisait cadeau, le 31 janvier 1500, de vingt-quatre « poinssons de vin clairet du creu d'Orleans, des meilleurs que l'on pourra choisir ou vignoble dudit Orleans. » (Pièces orig., doss. cit., nº 12.) « Gouverneur et lieutenant general du roi en ses pais de Piccardie, » à la fin de sa carrière, d'après une quittance du 28 février 1508 (Pièces orig., doss. cit., nº 10). il mourut le 8 août 1512 à Abbeville, et fut enterré dans l'abbaye de Saint-Riquier. (Généalogie des seigneurs de la Gruthuyse, dans Van Praet, Recherches sur Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuse, suivies de la Notice des manuscrits qui lui ont appartenu et dont la plus grande partie se conserve à la Bibliothèque du roi (Paris, 1831, in-8°, pp. 64 et suiv.). — Ussé, dont Jean de Bruges était devenu seigneur, grâce à la libéralité de Louis XI, qui lui

qu'il nous esloigne aucunement pour quelque chose qu'il ait à faire, nous vous prions que le veillez recevoir par procureur à faire l'ommage qu'il est tenu de faire à nostre trés chier et trés amé oncle et cousin le roy de Sicile, duc d'Anjou, à cause des terres qu'il tient de luy, et en nostre faveur luy faire donner par nostredit oncle tout le rachat qui luy en peult estre deu, et vous nous ferez ung singulier plaisir, car nous avons son fait sur touz noz autres serviteurs en singuliere recommandation; et pour ce, nous vous prions que de tout ce ne nous veillez faillir. Donné au Plessiz du Parc lez Tours, le x11° jour d'avril.

Nous envoyons devers vous pour ceste cause maistre Hervé Regnault<sup>1</sup>, procureur dudit s<sup>r</sup> de Ussé, lequel veillez croyre de tout ce qu'il vous dira de par nous. Donné comme dessus.

Loys.

DE MARLE.

A noz chiers et bien amez les officiers de nostre trés chier et amé oncle le roy de Sicille estans à Angiers.

en donne le titre dans la présente lettre, se trouve dans la commune du Ménil, canton de Saint-Florent-le-Vieil, arrondissement de Cholet (Maine-et-Loire).

1. Hervé Regnault, « receveur des aides et equivalants à Angers, » d'après le huitième compte de sire Jehan Briçonnet, « conseiller du roy et receveur general de ses finances au pays de Languedoil, » pour l'année finie en septembre 1474. (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 599.) Il figure encore, sur le dixième compte de Jean Briçonnet, du 1er octobre au 31 décembre 1475, comme receveur des assises, pour 962 l. 10 s. « baillez contant au roy pour ses offrandes. » (Ibid., fol. 649.)

### MCCCCXLVII.

# A LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

Plessis-du-Parc, 13 avril 1480.

Ordre de recevoir Jean La Pite dans l'office de clerc des comptes.

— Copie. Bibl. de Rouen, Ms. 5870, Ms. Leber XII, fol. 211.)

De par le roy.

Noz amez et feaux, nous avons par noz lettres patentes faict et creé nostre bien amé M° Jehan La Pite, clerc de noz comptes, sans prejudice de son droict en l'office de clerc ordinaire, qu'il a tenu et exercé aucun temps, par la resignation de feu M° Mathieu Savary. Si voulons et vous mandons que vous le receviez sans delay ne difficulté quelconque oudit office, et l'en faictes joyr, car nostre plaisir est tel. Donné au Plessis du Parc les Tours, le xui° jour d'avril.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris.

Apportées le axix may M CCCC LXII, et ledit jour fut receu
ledit Lapite.

# MCCCCXLVIII.

# AU CHAPITRE PRIMATIAL DE LYON (V.).

[Avant le 27 avril] 1480.

Recommandation en faveur de Guigue Le Bourgeois, que les chanoines de ladite église faisaient difficulté de recevoir dans leur chapitre, parce qu'il était originaire de Savoie. — (Copie du temps. Arch. du département du Rhône. Fonds du chapitre primatial de Saint-Jean de Lyon, G 3008, fol. 330.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, nostre bien amé maistre

Guigue le Bourgeoys nous a faict remonstrer que faictes difficulté de le recevoir en la chanonie et prebende de vostre esglise en laquelle il a esté esleu, à cause de ce qu'il est natif du pays de Savoye. Et pour ce que n'entendons pas que les subgectz du pays de Savoye soient tenuz et reputez pour ennemys ne estrangiers, et aussi que desirons le bien et avencement dudit maistre Guigue, en faveur d'aucuns noz serviteurs, ses parens et amys, nous vous prions tant acertes que faire pouvons, et sur tout le service que nous desirés faire, que le recevez et mettez en possession de ladicte chanonie sans plus y differer ne faire aucune difficulté, soubz umbre qu'il est natif du pays de Savoye, ne autrement; et vous nous ferez si singulier et agreable plaisir, que plus grant en pareil cas faire ne porriés, ainsi que nous avons chargé le vous dire plus à plain à nostre chier et bien amé Benoyt Pasquet, nostre receveur en Lionnoys, lequel veilhés croyre de ce qui vous dira de nostre part touchant ceste matiere. Donné...1.

### Loys.

J. MARESCHAL (sic).

A noz chiers et bien amez les doyen et chappitre de l'eglise de Lion.

- 1. « Capitulum dicte ecclesie celebratum die Jovis xxvn dicti mensis aprilis anno predicto Domini millesimo IIIIc octuagesimo.
- Qua die, comparuit in capitulo dicte ecclesie honorabilis vir Benedictus Pasqueti, receptor tailliarum in patria lugdunensi, pro domino nostro rege, qui dictis dominis capitulantibus quasdam litteras missorias domini nostri regis per ipsum apportatas, inferius de verbo ad verbum insertas, tradidit et presentavit, ipsosque, ex parte dicti domini nostri regis, qui sibi de hoc faciendo, ut dicebat, onus dederat, requisiit, quatinus dominum Guidonem,

## MCCCCXLIX.

# A FRANÇOIS DE GENAS ET PIERRE DE DOYAT (D.).

Poupry, 27 avril 1480.

Accusé de réception de leur lettre; ordre donné au comte de Castres d'aller les rejoindre. — (Publ. dans le Bulletin du Comité

Burgensis, in eisdem litteris missoriis nominatum, in canonicum ipsius ecclesie, prout per dictas litteras fieri mandabatur, recipere dignarentur, responsionem de eisdem litteris sibi fieri postulando, seque declarando, quod dominus noster rex non intendit, quod aliud fiat in hac parte contra statuta, privilegia et constitutiones ecclesie. Qui domini capitulantes, receptis cum honore et reverencia decentibus dictis litteris missoriis, ipsisque visis et dicto Paqueti portitore audito, matura deliberatione cum consilio ecclesie super eisdem prehabita, prefato Paqueti responderunt, quod ipsi semper fuerunt et sunt parati obedire et parere mandatis ipsius domini nostri regis, statutis, privillegiis, et constitutionibus ecclesie salvis; sed quia per statuta, privilegia et constitutiones eorum ecclesie, nullus potest aut debet in canonicum ipsius ecclesie recipi, nisi sit nobilis ex utroque parente procreatus usque ad quartam generationem inclusive, pluraque contra nobilitatem dicti Burgensis dicta et opposita fuerunt, sine quorum verificatione, aut statutorum, privilegiorum aut constitutionum ecclesie derogare (sic), ipsum Burgensis pro presenti minime recipere possent, ideo ipsi domini capitulantes, favore et contemplatione dicti domini nostri regis quam citius poterunt, se de nobilitate ipsius Burgensis, oppositisque adversus eandem, ad plenum informabunt; qua informatione facta, et nobilitate ejusdem bene et sufficienter probata, ipsum Burgensis in canonicum eorum ecclesie recipere offerunt, non obstante eo quòd non sit natus de regno, attento beneplacito ipsius domini nostri regis, cui, in hiis et aliis precipiendis, ipsi domini capitulantes semper obedire sunt parati. Tenor igitur dictarum litterarum missoriarum sequitur et est talis... »

Sur le commandement exprès et renouvelé du roi, Guigue Le Bourgeois fut reçu chanoine, le 14 juin 1480. (G 3008, fol. 351.)

historique des monuments écrits de l'histoire de France, t. III (Paris, 1852, in-8°), p. 238.)

Mons' le general, et vous maistre Pierre Doyat, j'ay receu voz lettres et vous mercye des nouvelles que m'avez fait sçavoir et de la bonne diligence que avez fete par delà. J'ay envoyé voz letres au conte de Castres et lui ay escript qu'il se tire par devers vous le plus tost qu'il pourra pour pourveoir à tout, et à Dieu. Escript à Pourpris¹, le xxvir jour d'avril.

Loys.

COURTIN.

A noz amez et feaulx maistre Françoys de Genas, general de noz finances en Languedoc, et Pierre de Doyat, nostre secretaire.

### MCCCCL.

# AU PARLEMENT (V.).

Pithiviers, 29 avril 1480.

Ordre de publier et entériner les lettres du don fait à Yvon du Fou de la forêt de Gâtine et des droits de justice en dépendant. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 70.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons par noz lettres pattentes en forme de chartres, signées de nostre main, et pour les causes dedans contenues, donné, cedé, transporté et delaissé à nostre amé et feal con-

1. Probablement Poupry, dans le canton d'Orgères, arrondissement de Châteaudun (Eure-et-Loir); dans les textes latins du moyen âge : Porpreium.

seillier et chambellain Yvon du Fou, le fons et proprietaire de la forest de Gastine, avec l'estang de la Tomberard joignant à ladicte forest, et aussi tout le droit de justice et juridition, haulte, moyenne et basse esdicte forest et estang, et en leurs appartenances; ensemble tout le boys estant de present en ladicte forest, pour en joyr et ses hoirs et successeurs à tousjours, soubz les conditions et en la maniere qu'il est plus à plain contenu en nosdictes lettres. Et, pour ce que nostre plaisir est que nostredit conseillier et chambellain joysse paisiblement et entierement de nosdiz don, cession, transport et delaissement, nous vous mandons, commandons et enjoingnons que nosdictes [lettres] de don, cession et transport, vous faictes publier et enteriner en nostredicte court de parlement, et de leur contenu faictes et souffrez nostredit conseillier et chambellain joyr plainement et paisiblement, sans y faire quelque restrinction ou difficulté, car tel est nostre plaisir. Donné à Pluviers, le xxix<sup>e</sup> jour d'avril.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre parlement à Paris.

Recepte xxvj maii Mo CCCCo octuagesimo!.

1. Le 22 novembre 1480, la cour assemblée décide qu'« il sera dit que lesdites lettres du roy seront leues, publiées et enregistrées en ladicte court, pour joyr, par ledit du Fou, de la forest de Gastine et autres choses contenues esdictes lettres de chartre selon la forme et teneur d'icelles... » (Arch. nat., X<sup>1</sup> 1489, fol. 167.)

### MCCCCLI.

# A LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

Pithiviers, 29 avril 1480.

Ordre de vérifier et expédier les lettres du transport fait par le roi, au comte de Nevers et à Charlotte, sa fille, de 1,750 l. t. de rente sur le domaine royal, reliquat de 2,000 représentant le revenu des seigneuries formant la dot de feue Paule de Penthièvre, en son vivant comtesse de Nevers, qui avaient été cédées au roi. — (Orig. Bibl. nat., coll. de D. Grenier, vol. 238, fol. 53.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons par noz lettres patentes en forme de chartre, signées de nostre main 1, et pour les causes dedans contenues, baillé, ceddé, transporté et delaissé à nostre trés chier et trés amé cousin le duc de Brabant, conte de Nevers 2, tant en son nom, [que] comme pere et legitime administrateur de nostre chiere et amée cousine Charlote, fille de lui et de feue Paule, en son vivant fille de noz trés chiers et amez cousin et cousine les conte et contesse de Pan-

- 1. Datées du Plessis-du-Parc, avril 1480. (Arch. nat., P 2533, fol. 232 vo, et P 2549, fol. 168.)
- 2. Jean de Bourgogne, comte de Nevers et de Rethel, né le 25 octobre 1415, date de la bataille d'Azincourt, où fut tué son père Philippe II de Bourgogne; sa mère était Bonne d'Artois. Il mourut à Nevers le 25 septembre 1491. Il avait épousé en premières noces Jacqueline, fille de Raoul d'Ailly, vidame d'Amiens et seigneur de Picquigny; en secondes noces Paule de Brosse, fille de Jean, comte de Penthièvre, morte le 9 août 1479, dont il eut Charlotte, mentionnée dans la présente missive, et qui devint la femme de Jean d'Albret, sire d'Orval; enfin, il épousa, le 11 mai 1480, une troisième femme, Françoise d'Albret, fille d'Arnaud-Amanieu d'Albret, sire d'Albret, morte le 20 mars 1522. (Art de vérifier les dates, II, 575.)

thievre, pour eulx, leurs hoirs, successeurs et ayans cause, à tousjours perpetuellement, pour la somme de deux mille livres tournois de rente, que povoient valoir les terres et seigneuries baillées à nostredit cousin le duc de Brabant, par nosdictz cousin et cousine de Panthievre, par le traicté du mariage d'icellui nostre cousin de Brabant et de feue Paule, fille de nosdictz cousin et cousine de Panthievre<sup>1</sup>, desquelles terres et seigneuries de la valleur dessusdicte icelui nostre cousin le duc de Brabant s'est à nostre requeste departy et desisté et nous en a baillé ses lettres de renonciation et quittance, c'est assavoir noz villes et chasteaulx, chastellenies, prevosté, terres et seigneuries de Xaincoings<sup>2</sup> et de Chasteaufort<sup>3</sup> en la prevosté et viconté de Paris, pour deux cens cinquante livres tournois de rente, et les dix sept cens cinquante livres tournois

- 1. Par lettres données au Plessis-du-Parc, le 2 janvier 1480, Louis XI avait chargé Guillaume de Cluny, évêque de Poitiers et chef de son grand conseil en l'absence du chancelier, de traiter avec le comte de Nevers, touchant le paiement de 35,000 l. dues par Jean de Brosse, comte de Penthièvre et vicomte de Bridiers, et Nicole de Bretagne, sa femme, audit comte de Nevers, pour reliquat de la dot de Paule de Penthièvre; aux termes de la convention ainsi négociée, il fut décidé que le roi assignerait, sur telles terres et dans telles conditions qu'il plairait auxdits sieur et dame de Penthièvre de déterminer, le paiement de ladite somme, moyennant laquelle ils cédèrent au roi leurs droits à la succession de Bretagne. En vertu des pouvoirs à lui donnés, Guillaume de Cluny assigna, le 16 janvier 1480, à Nevers, audit comte de Nevers et à Charlotte, sa fille, 2,000 l. t. de rente annuelle sur une seigneurie à déterminer. (Bibl. nat., Ms. fr. 6987, fol. 13 et suiv.)
- 2. Aujourd'hui Sancoins, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Amand-Montrond (Cher).
- 3. Châteaufort dans le canton de Palaiseau, arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise).

restans desdictes deux mille livres tournois, leur avons baillé, constitué et assigné sur tout nostre demaine, tant muable que non muable de nostre ville et viconté de Rouen, icelles deux mille livres tournois de rente rachetables de xxxv\* livres tournois pour une foiz, pour les causes et en la maniere qu'il est plus à plain contenu en nosdictes lettres de transport. Et, pour ce que nous voulons lesdiz bail, transport et delaissement par nous faiz pour le grant bien, prouffit et utillité de nous et de nostre royaume, sortir leur plain effect, nous vous mandons, commandons et expressement enjoignons, et sur tant que doubtez nous desobeir et desplaire, que nosdictes lettres de transport et delaissement vous veriffiez et expediez incontinant, et de leur contenu faictes, souffrez et laissez nosdiz cousin et cousine le duc de Brabant et Charlote, sa fille, leurs hoirs et successeurs joir et user pleinement et paisiblement, sans y faire quelque reffuz ou difficulté, car tel est nostre plaisir. Donné à Pluviers, le xxixe jour d'avril. Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris.

Apportées le xiije may M CCCC III/xx.

#### MCCCCLII.

# AU PARLEMENT (V.).

Puiseaux, 2 mai 1480.

Ordre de contraindre le cardinal archevêque de Lyon à valider l'élection de l'évêque d'Angers. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 71.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nostre amé et feal conseillier

l'evesque d'Angers i nous a dit que le cardinal de Lyon<sup>2</sup> a reffusé à confermer l'election qui a esté faicte de sa personne, à la grant requeste de tout le peuple du pays, combien qu'il nous eust promis le confermer derrainement qu'il fut devers nous à Pluviers3. A ceste cause, nous lui avons dit qu'il le face convenir par devant vous en parlement, afin qu'il soit contrainct à le confermer. Et pour ce nous vous mandons et trés expressement enjoingnons, sur tout le service que nous voullez faire, que, incontinant, toutes autres matieres cessans, vous entendez à ceste cy, et faictes bonne et brieve expedition en justice à nostredit conseillier l'evesque d'Angiers, sans porter ne donner aucune faveur audit cardinal; car, si autrement vous le faictes, nous vous montrerons par effect que nous ne serons pas contens de vous. Vous savez que Angiers est une ville qui est fort desirée et en pays de frontiere, et nous est bien besoing pour ceste heure y avoir ung tel parsonnage que ledit evesque, lequel nous avons nourry, et est du pays, et avons en luy nostre entiere et parfaicte fiance. Si vous mandons derechef, sur tant que desirez nous complaire, que n'y faictes point de faulte, car nous avons ceste matiere trop à cueur,

<sup>1.</sup> Auger de Brie. Voy., au sujet de son élection, la note 2 de la p. 293, t. VII. Il résulte de la présente missive que l'archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, qui y est mentionné, fit d'abord des difficultés pour reconnaître la validité de la nomination d'Auger de Brie.

<sup>2.</sup> Charles de Bourbon, cardinal archevêque de Lyon, et qui, comme primat des Gaules, avait eu à donner son avis sur l'élection d'Auger de Brie.

<sup>3.</sup> Louis XI s'était trouvé à Pluviers, aujourd'hui Pithiviers, les 28 et 29 avril 1480.

et lui donner toutes les audiences qu'il vouldra demander, afin que ceste matiere en soit plus tost vuidée. Donnée à Puyseaux, le deuziesme jour de may.

Loys.

RAGOT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte xij maii Mo CCCCo octuagesimo.

### MCCCCLIII.

## A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

Pithiviers, 3 mai 1480.

Envoi d'instructions pour la cession, par le roi René, de l'hommage de Châtel-sur-Moselle, et de la copie des « lettres faictes et appoinctées » à ce sujet entre les gens du roi, d'une part, l'évêque de Marseille et Honorat de Berre, de l'autre; ordre audit François de Genas de s'entendre avec « Mons de Falcon, » qui se trouve auprès du roi René. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 332, et par M. Lecoy de la Marche, Revue des Questions historiques, t. XLIII (1888), p. 147, n. 4.)

Maistre François, je vous envoye les instructions pour besogner avec mon honcle le roy de Sicille en la vendition et transport qu'il m'a faict de l'hommage du Chasteau sur Moselle<sup>1</sup>, avec la copie des lettres qui ont par deça esté faites et appoinctées<sup>2</sup> entre mes gens et l'evesque de Marseille et Honorat de Berre, commis de mondit honcle. Je vous prie sur tous les

<sup>1.</sup> Châtel-sur-Moselle, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Épinal (Vosges).

<sup>2.</sup> A Tours, le 15 avril 1480. (Arch. nat., J 586, no 1.)

services que me desirés faire que faictes diligence, de maniere que le jour entreprins n'y ait point de faulte de ma part, et que mettés peine de m'y servir, comme je en ay en vous la confiance. Mons de Falcon est de par moy devers mondit honcle et m'y a trés bien servy. Je l'envoie de reschef par dela et pourrez en communicquer avec luy sur lesdictes matieres, lesquelles il entend, et il vous aydera à les conduire, j'entends en tout ce qu'il pourra, et à Dieu. Escript à Pleuviés, le 1116 jour de may.

Loys.

DE MARLE.

### MCCCCLIV.

# AU PARLEMENT (V.).

Boutigny, 6 mai 1480.

Ordre de recevoir Me Guy Arbaleste, en l'office de conseiller au Parlement que tenait Guillaume Leduc, malgré l'appel interjeté par celui-ci. — (Orig. Arch. nat., Xia 9318, fol. 72.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, vous savez que nous avons donné l'office de nostre conseillier en nostre court de parlement que tenoit maistre Guillaume Leduc à maistre Guy Arbaleste, docteur en chascun droit, et vous avons pieça escript que vous le receussiez audit office. Mais ce neantmoins nous avons sceu que, soubz umbre d'une appellation intergettée par ledit Leduc, vous n'en avez riens voulu faire, dont nous ne sonmes pas contens. Et, pour ce que nostre plaisir est que

1. Pluviers, aujourd'hui Pithiviers.

ledit Arbaleste nous serve audit office, nous voullons et vous mandons bien expressement que, incontinent ces lettres veues, vous recevés ledit maistre Guy oudit office de conseillier et l'en mettez en possession et saisine, sans plus faire aucune difficulté en quelque maniere que ce soit, car tel est nostre plaisir. Donné à Boutiny, le vre jour de may.

Loys.

J. CHARPENTIER.

A noz amez et feaulx conseilliers en nostre court de parlement.

Recepte viij maii Mo CCCCo octuagesimo.

### MCCCCLV.

## AU CHANCELIER ET A RAOUL PICHON (D.).

### Buno, 7 mai 1480.

Envoi par Cerisay de l'expédition de l'Anglois; ordre de choisir ung homme en l'Université, bien clerc et bien expert, qui saiche bien dire sa charge, sans entrer en pratique, ne tenir parolle de quelque chose que ce soit; » il sera payé de ses frais de voyage par le trésorier Raguier; prière de renvoyer ensuite Cerisay. — (Orig. Bibl. nat., Ms. Dupuy 762, fol. 64.)

Mons' le chancelier, et vous maistre Raoul Pichon, je vous envoye par Cerisay l'expedition de l'Anglois 1, ainsi que vous verrez. Tenez le le plus longuement que vous pourrez, et choisissez vous deux ung homme en l'Université, bon clerc et bien expert, qui saiche bien dire sa charge, sans entrer en pratique ne tenir

1. Probablement un envoyé du roi d'Angleterre. Voy. ci-après les lettres MCCCCLIX et MCCCCLX.

parolle de quelque chose que ce soit, sinon dire contenu en son instruction, et j'escry au tresori Raguier qu'il l'appointe de ce que vous et lui adu serez pour son voyage, et si tost que vous aurez chois l'omme et baillé ses lettres et instructions, renvoid moy Cerisay, et à Dieu. Escript à Bunou<sup>1</sup>, le vur jou de may.

Loys.

LE MARESCHAL.

A Mons' le chancellier et à maistre Raoul Pichon.

### MCCCCLVI.

# AU PARLEMENT (V.).

Buno, 8 mai 1480.

Ordre d'expédier le procès pendant entre Pierre Courtin et Jean de Rubempré, à raison de l'archidiaconé de Franchise, en sauvegardant les droits de la couronne. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 73.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons donné à nostre chier et bien amé maistre Pierre Courtin la prebende et arcedyacosné de Franchise, qu'on disoit nagueres Arras, vacans en regalle, pour laquelle s'est meu procès en nostre court de parlement entre ledit maistre Pierre Courtin et ung nommé Jehan de Rubempré?

- 1. Aujourd'hui Buno-Bonneveaux, canton de Milly, arrondissement d'Étampes (Seine-et-Oise); anciennement Bunou, d'après le Dictionnaire d'Expilly.
- 2. Voy. aux Pièces justificatives, nº III, un arrêt du parlement en date du 7 septembre 1482 donnant raison à Pierre Courtin contre Jean de Rubempré.

, sine, pour ce que nous desirons l'expedition dudit proy a s, tant pour la conservation de noz droiz de regalle, se sur toutes choses voulons estre gardez et entresantuz, principallement en ladicte eglise de Franchise, laquelle il nous est besoing et neccessaire estre ut le pers à nous seurs et feables, que aussi en weur dudit maistre Pierre Courtin, nous voulons, ous mandons et expressement enjoignons, que, leslictes parties à plain oyes, et noz advocat et procureur, ur ce qu'ilz vouldront dire et alleguer pour nosdiz droiz, procedez à toute dilligence à l'expedition et jugement dudit procès, en y gardant nostre droit et faisant aux parties raison et justice. Vous estes assez advertiz que long temps y a que ladicte cité a esté detenue et occuppée par les ducz de Bourgongne et contes d'Artois, qui la pluspart ont esté rebelles et desobeissans à noz predecesseurs roys de France et à nous, tellement que n'y avons peu estre obeiz, ne user des droiz et prerogatives appartenans à la couronne. A quoy, en jugeant ledit procès, on doit bien avoir regard, pour l'interest qui s'en pourroit ensuyr à nous et à nosdiz droiz et prerogatives. Donné à Bunoz, le vine jour de may.

### Loys.

## J. CHARPENTIER.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepte x maii Mo CCCCo octuagesimo.

### MCCCCLVII.

## AU PARLEMENT (V.).

Buno, 10 mai 1480.

Ordre de maintenir le duc de Bourbon dans la possession des droits dont jouissait son père, et aussi de faire respecter ceux du roi. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 99.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous ne voulons point oster de la joissance que avoit le feu duc Charles de Bourbon, ne nostre trés chier et trés amé frere le duc de Bourbon, qui est à present, en leurs pays, à l'eure du trespas de feu nostre trés chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et aussi nous ne voulons point qu'il ne nous laisse joir de ce que nostredit feu seigneur et pere joissoit à ladicte heure, ne qu'il joisse de riens plus avant. Et pour ce, gardez que vous ne le faciez point autrement et qu'il n'y ait point de faulte. Et quant vous le feriez autrement, nous le desferions, et summes deliberez que la chose demeure en cest estat. Donné à Bunoz, le x° jour de may.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseillez, les gens de nostre court de parlement.

Recepte xij maii Mo CCCCo octuagesimo.

### MCCCCLVIII.

## AU PARLEMENT (V.).

Buno, 10 mai 1480.

Ordre de faire remettre en liberté Jean Pinot, qui avait été retenu prisonnier par Pierre Morisset et Jean Bourdin, en procédant lui-même par ordre du roi à l'arrestation d' « aucuns delinquans. » — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 74.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons puis naguieres donné charge à nostre chier et bien amé Jehan Pinot de prendre au corps et amener par devers nous aucuns delinquans; en poursuivant laquelle charge Pierre Morisset et Jehan Bourdin<sup>1</sup> le firent prisonnier,

1. Je trouve le 13 janvier 1489 un nommé « Jehan Bourdin, notaire et secretaire du roy, » donnant quittance à « Anthoine Bayard, conseiller d'icelluy seigneur, tresorier et receveur general de Languedoc, » de la somme de 389 l. 6 s. 6 d. t. « pour ses peines, salaires et travail d'avoir conduict, depuis la ville de Paris jusques en la ville de Metz, certaine grant quantité de vaisselle d'argent que icelluy seigneur envoyoit au comte palantin, que aussi pour le desfray et despence d'aucunes gens de guerre du herault dudit conte, qui estoit à troys chevaulx, et d'un chevaulcheur d'escurie, ouquel voiage ledit Bourdin a vacqué, tant allant, venant, que seujournant, l'espace de deux moys ou environ... » (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 463, doss. Bourdin 10311, nº 7.) Charles VIII, par lettres datées de Chinon, 23 mars 1489, le nomma « clerc et notaire du roy » et lui donna l'office de « secretaire ordinaire du nombre ancien » vacant par la résignation de Jacques Rolant. D'autres lettres de Charles VIII, datées d'Amboise, 7 septembre 1489, ordonnent de lui payer les gages attribués audit office, qui sont de « six solz par jour avec x l. t. par an pour manteaulx. » (Ibid., nº 11.) Il donne encore quittance, le 31 octobre 1512, en qualité de « notaire et secretaire

soubz couleur de certaine execution par eulx faicte d'aucuns biens avenuz audit Pinot par le deccés d'une sienne cousine; et à ceste cause icelui Pinot les constitua et detinst prisonniers certaine espace de temps, dont depuis il a esté adjourné à comparoir en personne par devant vous, où il a comparu et esté interrogué, et lui a esté enjoinct comparoir en personne vendredi prouchain en nostredicte court de parlement. Et à ceste cause, s'efforcent nostre procureur et autres le tenir en grant involution de procès en nostredicte court, sans ce que ledit Pinot ait peu avoir quelque provision de sa personne. Et, pour ce que de ceste matiere avons esté deuement informé par aucuns de noz officiers, ausquelz avions baillé charge de ce faire, ne voulons icelui Pinot ne autres, pour raison dudit emprisonnement, estre vexé ne travaillé par procès ne autrement en aucune maniere, nous vous mandons, commandons et expressement enjongnons que, pour raison de ladicte matiere, vous ne tenez ne souffrez ledit Pinot ne autre estre tenu en procès par devant vous, en quelque maniere que ce soit; ains mettez et faictes mettre, incontinent et sans delay, icelui Pinot et autres, qui à ceste cause seroient

du roy et contrerolleur general de ses finances ès pays et duché de Normendie, » à « Jehan Lallemant, conseillier du roy et receveur general de ses finances » audit pays, de 600 l. t. pour ses gages dudit office de « contrerolleur » pendant l'année commencée le 1er janvier 1512. (Ibid., nº 12.) Je doute qu'il y ait lieu d'identifier notre Jean Bourdin avec un homonyme mentionné le 16 avril 1454, comme « commissus in partibus Pictavensis, ad receptionem portionis de juvamine, seu tallie mont le 10 septembre 1449. (Ibid., nº 4.)

empeschez, à pleine delivrance, sans leur bailler jour ne terme, affin que icelui Pinot puisse vacquer en aucuns noz affairez, où nous l'envoions presentement. Et gardez qu'il n'y ait faulte, autrement ne serions pas contens. Donné à Bunoz, le dixiesme jour de may.

Loys.

P. DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement.

Recepte xij maii Mo CCCCo octuagesimo.

### MCCCCLIX.

# AU ROI D'ANGLETERRE (V.).

[Avant le 12 mai 1480.]

Accusé de réception de la lettre du roi d'Angleterre apportée par Guillaume de Lacy, lettre rendant compte de l'audience accordée à l'évêque d'Elne touchant le rétablissement de la paix et une trêve préliminaire avec le duc d'Autriche, et contenant l'offre dudit roi d'Angleterre de servir d'intermédiaire entre le roi de France et le duc d'Autriche pour la conclusion de cette paix indispensable au salut de la chrétienté; difficulté qu'il y aurait pour le roi d'Angleterre à jouer ce rôle d'arbitre, le duc d'Autriche retenant le duché de Bourgogne, qui, à défaut de descendance masculine, doit faire retour à la couronne, et ayant refusé l'hommage dû pour ledit duché, dont il a néanmoins perçu les fruits, comme l'avait fait aussi indûment le duc Charles depuis la mort du duc Philippe; disposition du roi à concourir à la défense de la foi catholique, pourvu, toutefois, que l'empereur use de son influence sur son fils pour le décider à respecter les droits de la couronne de France. — (Minute. Bibl. nat., Ms. fr. 18703, fol. 262-266.)

Mons' mon cousin, je me recommande à vous tant comme je puys. J'ay receu les lettres que, par maistre viii 43

Guillaume de Lacy, vostre conseillier, m'avez escriptez, et oy ce qu'il m'a dit de vostre part, qui est en effect le contenu de vosdictes lettres, faisans mention, comme vous avez oy mes ambassadeurs, estans à present devers vous, en tout ce qu'ilz vous ont dit de ma part, et que aussi l'evesque d'Eaulne 1 vous a bien au long declairé la particuliere instruction que luy ay baillée touchant le desir que vous avez de vous employer au bien de la paix d'entre moy et mon cousin le duc d'Autriche, en me exortant de y vouloir entendre, et que, pour icelle tracter, vous vueille envoyer puyssance, et cependant faire abstinence de guerre entre moy et mondit cousin d'Autriche, sans laquelle abstinence ne pourriez bonnement tracter ladicte paix à vostre honneur, me remonstrant au surplus la persequution où est à present la foy catholique par les infideles et la necessité qu'il est de faire paix entres princes chrestiens pour y resister.

Mons' mon cousin, vous povez estre certain qu'il n'y a prince soubz le ciel, ouquel de toutes choses qui me toucheroyent, si grandes, ne si pesantez feussent elles, j'aye plus especiale ne plus entiere confiance que j'ay en vous; et ne foys poinct de

<sup>1.</sup> Le 12 mai 1480, c'est-à-dire probablement peu de temps après la présente lettre, Édouard IV donna à Jean Howard et Thomas Langton les pouvoirs nécessaires pour signer une trève de cent ans, à compter du décès du premier mourant des deux contractants. (Rymer, Fædera (La Haye, 1741, in-fol., V, part. III, et IV, pp. 103 et 104.) Rentré en France après ce traité, Charles de Martigny fut, comme nous l'avons vu (t. VII, 98, n. 1), poursuivi devant le Parlement, sous prétexte de n'avoir pas fait excepter les ducs de Bretagne et d'Autriche de la trêve conclue avec le roi d'Angleterre.

doubte que de toutes choses que je mettroye en vostre arbitre, vous y vouldriez garder mon droit et ma raison, autant que le vostre propre. Maiz, de la matiere dont il est question entre moy et ledit d'Autriche, considerée la qualité d'icelle, je croy, que tout bien entendu, ne vouldriez prendre la charge d'en decider arbitrayrement, et pour le bien de vous et de moy ne le devrions l'un ne l'autre vouloir, car elle ne se pourroit par vous decider en gardant ma raison, sans cheoir en murmure de vostre peuple, dont il me desplayroit de tout mon cuer. Et qui vouldroit eschever ledit murmure, fauldroit sans difficulté tout clerement me priver de mon bon droict, ce que je sçay que pour riens ne vouldriez.

Mons' mon cousin, vous savez que des ques[t]ions qui sont entre moy et mondit cousin d'Autriche, et soubz couleur desquelles il tient injustement plusieurs pays de mon royaume en rebellion et desobeissance contre moy, l'une procede à cause de la duché de Bourgongne et des autres terres de l'appanage qui me sont retournéez par droit de succession naturelle, pour ce que audit appanaige, ne à la couronne de France, filles ne pevent succeder; l'autre procede à cause de l'omage, fidelité, subgection et obeissance, qui m'est deue comme roy de France, à cause des terres que ledit d'Autriche et sa femme tiennent en mon royaume, et des fruytz et levéez que le feu duc Charles de Bourgongne, et, après sa mort, lesdictz d'Autriche et sa femme en ont prins ne levez depuys le trespas du feu duc Phelippe de Bourgongne, qui m'en sit derrierement l'omage et sidelité, ce que ledit duc Charles, ne lesdictz d'Autriche et sa femme n'ont

voulu faire<sup>1</sup>, tous lesquelx droiz me appartiennent à cause de la couronne de France, dont est assez à ymaginer la difficulté que ce vous seroit de me adjuger et y declerer mon droit<sup>2</sup>. Et, à ceste cause, comme vous, Mons' mon cousin, savez, quant il est venu à tracter la treve, amytié et alyance d'entre vous et moy, afin de la faire plus licitement et sans murmure de l'un ne de l'autre royaume, par l'advys des gens de vostre conseil et du myen, nous choysismez arbitres pour determiner noz questions. Or, Mons' mon cousin, vous qui entre touz autres estez si vertueux et si sage prince, advisez s'il est licitement possible et raisonnable de faire arbitre celluy qui a paraille cause en arbitrage avequez moy. Maiz, si mondit cousin d'Autriche vouloit paix, il devroit luy mesmez faire offre et ouverture de moyens raisonnables pour y parvenir, et, quant il le vouldra faire, je y entendré trés vouluntiers; et ainsi entendoye la charge particuliere, que sur ce avoye baillée audit evesque d'Eaulne; et me donne merveillez comment ledit d'Autriche vous a voulu employer en ceste matiere sans vous faire quelque offre raisonnable. Et, Mons' mon cousin, quant aucun de voz subgetz ou autre vouldroit entre-

<sup>1.</sup> Notre minute portait primitivement à la suite la phrase suivante qui a été biffée : « Et autre droit me y compete par moyen des crimes de lese magesté, commys contre moy par ledit feu duc Charles de Bourgogne, et par la guerre qu'il m'a injustement commancée, et que lesdiz duc d'Autriche et sa femme ont continuée, à cause de quoy tout ce qu'ilz tiennent en mon royaume me appartiennent par confiscation. »

<sup>2.</sup> L'auteur de la minute avait ajouté ces mots : « Veues les querelles d'entre voz predecesseurs et les myens, » qu'il a ensuite effacés.

prendre de tenir quelque chose en vostre royaume en rebellion contre vous, je n'y vouldroye poinct que, ou moyen d'arbitres ou amys, employer le corps et les biens pour vous y servir et ayder, aynsi que l'amitié d'entre vous et moy le porte, et aymeroye mieulx estre conduytz par voz mains que d'autre prince qui soit en ce monde, et ainsi entendoye l'instruction que j'ay baillé audit evesque d'Eaulne.

Et, au regard de la necessité de la foy catholique dont m'escripvez, Mons' mon cousin, Dieu me soit tesmoing que de tout mon cuer j'ay tousjours desiré et desire la paix, et de ma part n'a pas esté commancée la guerre, et n'en y eust poinct entre moy et mondit cousin d'Autriche, se ce ne feust la vyolente et injuste occupation que luy et sa femme ont fait et font des choses qui loyaument appartienent à moy et à la couronne de France. Et cognoys bien l'oppression où à present est la religion chrestienne, et la necessité qu'il est de luy ayder et secourir par les princes chrestiens, à quoy sur toutes choses j'ay tousjours eu et ay desir et affection. Mais c'est chose bien estrange que le pere dudit duc d'Autriche, auquel, à cause de son office et dignité d'Empereur, appartient principalement d'avoir l'ueil et la sollicitude aux choses necessaires pour la deffence de la foy catholique, en lieu de pourchacer paix entre les princes chrestiens, maintenant, en temps de ceste necessité a quis et pourchacé, et, comme par industrie, achapté pour matiere qui riens ne luy touchoit, ceste querelle contre moy et la trés chrestienne maison de France, qui tousjours avons eu amour et alyance avequez

l'Empire, et encores avons et voulons avoir, ne pour les faiz particuliers de la maison d'Autriche, dont est chief ledit Empereur, ne pour ces affections particulieres, n'entens de ma part que l'aliance que j'ay avecques le Saint Empire soit en riens rompue ne changée. Et seroit chose bien estrange et intollerable, que après que l'Empereur, non pas pour le bien de l'Empire, ne pour chose qui en riens y touche, mays pour cuyder enrichir injustement sa maison particuliere d'Autriche, a fait par son filz usurper de si grans choses sur les droiz de la couronne de France, il voulust à present qu'on l'en layssast joyr sans riens luy demander, soubz couleur de la deffence de la foy, à laquelle desfence et au bien de la religion chrestienne, si ledit Empereur avoit le desir de s'employer et pourchacer la paix des princes, comme il est tenu, il devroit par filz faire reparer les tors qu'il me tient, me laisser paisiblement joyr des terres de l'appanage et autres qui me appartiennent, et luy faire faire les devoirs et obeissance qui sont deuz à moy et à la couronne de France; ouquel cas je seray tousjours prest et enclin de venir à paix et sur ce entendre à tous moyens honnestes et raisonnables, toutes foiz qu'ilz me seront offers; et de ma part, avequez vous, Mons' mon cousin, m'employer à la paix et unyon des princes chrestiens, pour touz ensemble mieulx povoir servir à ladicte deffence de nostre saincte foy et expulsion des ennemys d'icelle, qui est la chose en ce monde que plus je desire.

Mons' mon cousin, autre chose ne vous escry pour le present, fors que me faictes sçavoir si cho[se] vous

plaist que faire puysse, pour l'acomplir de trés bon cuer au plaisir Nostre Seigneur, qui, Mons mon cousin, vous ait tousjours en sa saincte garde. Escript

### MCCCCLX.

# A L'ÉVÊQUE D'ELNE (V.).

## [Avant le 12 mai 1480.]

Accusé de réception de sa lettre annonçant les bonnes dispositions du roi d'Angleterre en faveur d'une prolongation de trêve; son déplaisir de voir que ledit roi d'Angleterre veut y comprendre le duc d'Autriche et le duc de Bretagne. — (Minute. Bibl. nat., Ms. fr. 18703, fol. 264.)

Mons' d'Eaulne, j'ay receu voz lettres et par icelles veu le bon vouloir que a Mons' mon cousin à la continuation et prolongation, pour cent ans après le trespas du premier de nous decedant, de la treve, de l'amitié et de la prolongation de l'arbitrage, selon qu'il fut tracté devant Amyens, dont je suys trés joyeux, et vous prye que l'en remercyez bien affectueusement pour moy, et l'asseurez certaynement que de ma part il n'y aura point de faulte, ne an la seurté du poyement des cinquante mil escus, ne autrement; mays l'entretiendray et en veulx baillez les seurtez pour lesdictz cens ans, tout aynsi qu'il fut tracté à Amyens. Mays, quant les lettres de la prolongation des treves ont esté veues en mon conseil, ilz ont esté esmerveillez de ce que en ladicte prolongation de cent ans, Mons' mon cousin y comprend de sa part le duc de

Bourgongne, car il n'y a de duc de Bourgongne que moy, et autrement le confesser me porteroit grant prejudice. Et s'il vouloit entendre le duc Maximilien, ce seroit y comprendre mon ennemy, rebelle et desobeissant et me perdre mon hommage et l'obeissance que je doy avoir ès pays qu'il occupe en ce royaume, et me porteroyent lesdictes treves plus de domaige que de prouffit; aussi ledit duc Maximilien n'y peut estre comprins, car il n'estoit point comprins ès premieres, ne mesmez le duc Charles, pere de sa femme, n'y pourroit estre comprins, s'il vivoit encores, ne voult onquez estre comprins ès treves d'Amyens<sup>1</sup>, ne jamays ne le declaira, aynçoys tout le contrayre, par quoy il en estoit tout nettement dehors. Paraillement, le duc de Bretaigne, en luy comprenant, ce seroit y comprendre mon subgect et me faire perdre mon homage et obeissance. Et n'est pas comme des premieres treves; car depuys il est venu à obeissance, et par lettres s'est sobmys à me servir envers et contre tous, comme il doit; aussi, il ne declaira onquez qu'il feust comprins ès premieres, par quoy il en est maintenant hors. Et croy que les avoir nommé ès dictes treves est plus par inadvertance que autrement. A ceste cause, en ensuyvant ce qui a esté dit au secretayre de Mons' mon cousin, qui derrierement est venu par decà, j'ay entention d'envoyer brief mes ambassadeurs devers Mons' mon cousin, afin que par vous et eulz soit tout conclut; mays j'ay sourçoyé de les envoyer jusques à ce que vous [aye] escript ces-

<sup>1.</sup> Le 29 août 1475. (Voy. Lenglet Dufresnoy, Preuves des Mémoires de Commines, III, 402.)

dictes choses pour en advertir Mons' mon cousin, et luy pryer de ma part qu'il y vueille avoir<sup>1</sup>, car il ne gaigneroit riens en mon si grant domaige, et croy qu'il a tant d'amour à moy qu'il ne le vouldroit requerir; aussi, pour savoir le temps qu'il aura plus aggreable que madicte ambassade soit devers luy. Si vous pry, Mons' de Eaulne, que m'en escripvez et faictes savoir, et asseurez bien mondit s' mon cousin que ès matieres pourparléez de entre nous n'aura poinct de faulte.

### MCCCCLXI.

## A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

### Boutigny, 13 mai 1480.

Ordre de pourvoir aux travaux de fortification nécessaires en Roussillon. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 339.)

Mons' le general, je vous prie que à toute diligence vous faictes faire les reparations et fortiffications et autres choses necessaires au pays de Roussillon<sup>2</sup>, en maniere que, par faulte d'y mettre remede, nul inconvenient n'en puisse advenir; et gardés qu'en ce il n'y ait faulte. Escript à Boutigny, le xm' jour de may.

#### Loys.

### LE MARESCHAL.

- 1. Un mot sauté.
- 2. Voy., à ce sujet, la lettre du 12 mars précédent adressée au même François de Genas, n° MCCCCXXXIII, p. 155.

### MCCCCLXII.

## AU PARLEMENT (D.).

Boutigny, 15 mai 1480.

Ordre d'expédier rapidement le procès intenté à Louis Chauvet, frère de Jean Robertet, par Jean Avin, conseiller au Parlement. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 75. — Copie moderne. Bibl. nat., Ms. fr. 6987, fol. 135, avec la date erronée du 1 mai.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nostre chier et bien amé Loys Chauvet<sup>1</sup>, frere de nostre amé et feal secretaire et greffier de nostre ordre, maistre Jehan Robertet<sup>2</sup>, nous

- 1. Fils de Jean Chauvet et de Françoise Baronnat; sa sœur Louise avait épousé Jean Robertet, et c'est pour cela que le roi l'appelle le frère dudit Robertet.
- 2. Jean Robertet, originaire d'Auvergne, et serviteur, au moins successivement, et du roi et du duc de Bourbon. Une note biographique, insérée sur lui dans les Dossiers bleus, le dit secrétaire des ducs de Bourbon, mais également greffier du parlement de Dauphiné, bailli d'Usson en Auvergne, greffier de l'ordre royal de Saint-Michel. Le 7 octobre 1467, il donne quittance en qualité d'« esleu pour le roy en l'election de Clermont et bas pais d'Auvergne » à « Pierre Maudonnier, receveur des aides et equivalent et autres deniers mis sus oudit bas pais » de 66 l. 13 s. 4 d. t. pour ses gages dudit office, en l'année commençant le 1ºr octobre 1466; et le même jour il donne, au même Pierre Maudonnier, quittance de la même somme que dessus, reçue par lui « pour avoir vacqué avec ses compaignons et les commissaires dudit pais à mettre sus le paiement des gens de guerre et autres deniers » de la même année. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 2501, doss. Robertet 56175, no 3 et 4.) Il donne quittance le 1º juillet 1470, comme « secretaire du roy, » à « Jehan de Laloere, conseiller du roy et tresorier general de Languedoc, » de 30 l. t. à

a dit qu'il a esté puis nagueres adjourné à comparoir en personne en nostre cour de parlement par la commission de maistre Jehan Avyn, nostre conseiller en ladicte cour, pour certain cas à lui mis sus et imposez. Et, pour ce que nous avons ledit Loys Chauvet en singuliere recommandation, en faveur de sondit frere, et aussi pour aucuns services qu'il nous a faiz, nous vous mandons et expressement enjoingnons que vous le expediez le plus tost que faire se pourra, en l'ayant en son bon droit pour especialement recommandé. Donné à Boutigny, le xv° jour de may.

Loys.

#### LEMARESCHAL.

lui allouées « et depparties par le roole fait du deppartement de la somme de vul. t. et mises sus pour espices, avec et oultre l'aide de cxxix l. t. octroyé audit seigneur par les gens des trois estatz de Languedoc à l'assemblée par eulx tenue à Montpellier, » en mai 1469 (nº 5). Il était resté pourtant « esleu en l'election de Clermont ou bas pais d'Auvergne, » et donna quittance en cette qualité, le 15 mai 1476, à Nicolas Petitdé, « receveur des aydes et equivalens oudit bas pays, » de 9 l. 12 s. t. « pour avoir assisté avec les autres esleuz et commissaires d'icellui bas pais à mettre sus la somme » de 2,700 l. t. imposée pour l'année précédente par mandement du 22 août 1475 (nº 6), et encore au même, le 31 octobre 1478, de 66 l. 13 s. 4 d. t. pour ses gages d'élu pendant l'année commencée au mois d'octobre 1477 (nº 7). Il eut de Louise Chauvet: François, mort secrétaire du roi en 1535; Florimont, baron d'Alluye; Antoinette, et Charles, évêque d'Albi. Il fut enterré dans une chapelle qu'il avait fait élever dans l'église Notre-Dame de Montbrison, et où se lisait cette épitaphe :

« Ista Robertetus struxi tibi sacra, Joannes; Tres reges, Michael, dum sequor, atque duces; Hic ergo avum posui, uxoremque ambosque parentes; Me functum terris ista sacella tegunt. »

(Bibl. nat., Ms. fr. 30114, doss. bleus, vol. 569, Robertet 15054, no 21.)

A noz amez et feaux conseilliers les gens de nostre court de parlement 1.

Recepte xxvj maii Mo CCCCo octuagesimo.

### MCCCCLXIII.

# AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Boutigny, 17 mai 1480.

Ordre de venir le trouver le lendemain matin à son lever pour lui dire « s'il fait bon à Corbueil. » — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2895, fol. 21.)

Mons' du Bouchaige, mon amy, je vous prie que soiez ycy demain au matin à mon lever pour me dire s'il fait bon à Corbueil. Et à Dieu. Escript à Boutigny, le xvii jour de may.

Loys.

LE MARESCHAL.

A nostre amé et [feal] conseiller et chambellan le sire du Bouchaige.

### MCCCCLXIV.

## A FRANÇOIS DE GENAS (D.).

Boutigny, 24 mai 1480.

Accusé de réception de sa lettre et de chapeaux, mais qui ne sont pas ceux que le roi demandait; ordre de lui en envoyer de

1. Un arrêt du parlement du 17 juin 1480 nous montre « Loys Chauvet, eleu par le roy sur le fait des aides du pais de Forest, » poursuivi pour un fait qui n'est pas indiqué, mis en liberté « jusques au lendemain de la feste de Magdeleine prouchaine venant, » à la condition de se présenter à cette date « par devant

Valence, en attendant ceux qui doivent venir de Rome; prière de lui faire venir un barbier qui soit de Montpellier. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 20436, fol. 28. — Copie moderne. Ms. fr. 20855, fol. 54.)

Mons' le general, j'ay receu voz lettres et aussi les chappeaulx que m'avez envoyez, mais ilz ne sont pas de ceulx que je demande; et, en attendant ceulx qu'on doit apporter de Romme, envoyez m'en de ceulx de Valence, et qu'on les face les plus ligiers qu'on pourra<sup>1</sup>.

Au regard du barbier que vous m'avez envoyé, vous savez que je vous avoye dit que m'en envoyssiez ung qui fust de Montpelier; et pour ce, se en povez trouver qui soit tel que vous demande, envoyez le moy incontinent. Escript à Boutigny, le xxiii jour de may.

Loys.

LE BOURCIER.

#### MCCCCLXV.

# AU PARLEMENT (V.).

Belébat-lès-Boutigny, 26 mai 1480.

Notification de la nomination de Robert Lotin en qualité de conseiller au Parlement au lieu de Guillaume Leduc et de Guy Arbaleste comme greffier des présentations. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 76.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons widé la matiere

le bailli de Mascon, seneschal de Lion, en son siege de Lyon... > (Arch. nat., Parlement. Conseil, X1 1489, fol. 91 vo.)

1. Cf., au sujet de ces chapeaux, p. 170, nº MCCCCXLIII, la lettre du 8 avril 1480, à François de Genas également.

de l'office de conseiller en nostre court de parlement que tenoit maistre Guillaume Leduc, et l'avons laissé à maistre Robert Lotin<sup>1</sup>, et maistre Guy Arbaleste, frere du maire de Beaune, aura l'office de greffier des presentations de ladicte court<sup>2</sup>, selon et ainsi que l'avoit ledit Lotin, et les restrinctions, reservations et appoinctemens de ladicte court, et leur en avons baillé et fait expedier leurs lettres. Et pour ce, nous vous mandons et enjoingnons que incontinant qu'ilz vous presenteront leursdictes lettres, que vous les recevez et mettez en possession desdiz offices, sans mettre la chose en longueur ne dissimulation, car nous le voulons et entendons ainsi; et gardez qu'il n'y ait faulte. Donné à Belesbat lez Boutigny, le xxvi jour de may. LOYS.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre court de parlement.

Recepte xxix maii Mo CCCCo octuagesimo.

- 1. Robert Lotin, sr de Charny, de Vaires et Arcy, marié à Marie Aguenin, dite Le Duc, fille de Guillaume Aguenin, dit Le Duc, seigneur de Villevodé, aussi conseiller au Parlement, et de Girarde de Longueil. Il fut reçu conseiller au Parlement le 29 mars 1480. (Blanchard, Catalogue de tous les conseillers au Parlement de Paris, p. 32.)
- 2. Suivant Blanchard, op. laud., p. 32, et le registre du Parlement (X<sup>1</sup> 1489, fol. 250), Guy Arbaleste aurait été reçu conseiller le 17 avril 1480, et serait devenu ensuite président des enquêtes; il mourut le 23 juin 1514 et fut enterré en l'église des Grands-Augustins. Il faut donc admettre que, depuis le 17 avril 1480, date de sa réception, que paraît même ignorer le roi, dans sa lettre du 6 mai suivant, nº MCCCCLIV, p. 186, Louis XI avait changé d'idée, puisque, dans la présente, il parle de sa nomination à l'office de greffier des présentations.

#### MCCCCLXVI.

# AU PARLEMENT (V.).

Boutigny, 26 mai 1480.

Ordre de vider le procès pendant entre le seigneur de Chazeron, son conseiller et chambellan, et les seigneur et dame de la Fayette. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 77.)

De par le roy.

Nous amez et feaulx, nous avons sceu que nostre amé et feal conseiller et chambellan le s' de Chazeron a ung procès pendant par devant vous à l'encontre dez s' et dame de La Fayete. Et pour ce que, ainssi que entendons, ledit procès est prest à juger, nous voulons et neantmoins vous mandons que, incontinent et sans aucun delay, vous le vuydez. Et gardez que en ce n'ait faulte. Donné à Botigny, le xxvi jour de may mil IIII IIII et de nostre [regne] le xix.

Loys.

RAGOT.

A nous amez et feaulx les presidens tenans le parlement à Paris<sup>2</sup>.

Recepte xxx maii M. CCCC. octuagesimo.

- 1. Jacques de Chazeron touchait 500 l. t. « pour sa pension et entretenement au service du roy, » d'après les sixième et huitième comptes de « Jehan Briçonnet, receveur general des finances au pays de Languedoil » (années 1472 et 1474) (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 541 v° et 607), et d'après une quittance donnée par lui de ladite somme le 13 février 1482 à « Michel Tinturier..., tresorier et receveur general des finances ès pays de Languedoc, Lyonnés, Forestz et Beaujeuloys, pour l'année commencée le 1er octobre 1481. » (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 729, doss. 16611, n° 4.)
  - 2. Ce procès entre le seigneur de Chazeron et le seigneur

### MCCCCLXVII.

## AU PARLEMENT (V.).

Boutigny, 28 mai 1480.

Ordre de pourvoir à la confirmation de l'élection d'Auger de Brie comme évêque d'Angers, retardée depuis onze mois par le cardinal de Bourbon, à l'instigation de l'évêque d'Alet. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 78.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, puis nagueres vous avons escript en faveur de nostre amé et feal conseillier maistre Augier de Brye<sup>1</sup>, touchant la confirmation de son ellection de l'eveschié d'Angiers, qui a esté faicte à nostre priere et requeste, et aussi du clergé, noblesse et tout le peuple d'Angiers; laquelle le cardinal de Bourbon nous avoit promis confermer derrainement qu'il fut devers nous à Pluviers<sup>2</sup>, ce qu'il n'a fait, combien que par plusieurs foiz lui en avons depuis escript. Mais, ainsi que avons esté advertiz, par le conseil de

et la dame de la Fayette avait pour objet les droits invoqués par ledit Jacques de Chazeron, du chef de feue Catherine de Chazeron, sa tante paternelle, veuve de feu messire Gilbert Aubert, chevalier, sur le quart des biens de feu Jacques Aubert, sis en Auvergne et en Bourbonnais, que lui contestèrent Charles et Antoine de la Fayette, chevalier; Gilbert de la Fayette, écuyer, et dame Catherine de la Fayette, veuve de feu messire Hugues de Chauvigny, frères et sœur, enfants de feu Gilbert de la Fayette, et de dame Jeanne de Joyeuse, comme on le voit par un arrêt du parlement du 17 avril 1480. (Arch. nat., Parlement. Conseil, X<sup>1</sup>41489, fol. 256.)

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus la lettre du 2 mai 1480, nº MCCCCLII, p. 183.

<sup>2.</sup> Louis XI s'était trouvé à Pithiviers ou Pluviers les 28 et 29 avril 1480.

l'evesque d'Allet<sup>1</sup>, a delayé et entretenu nostredit conseillier par parolles en dissimulation l'espace de unze moys, en abusant des droiz et prerogative de la primace de France, et contempnant nosdictes prieres et requestes, dont nous ne suymes pas contens de luy. Et pour ce, nous vous mandons et expressement enjoignons, et sur tout le service que vous nous voullez et desirez jamais faire, que incontinant, toutes choses laissées, vous abreger et faictes vuider ceste matiere, et faictes bonne et briefve justice à nostredit conseillier, et lui donner toute la faveur en justice que pourrez, et toutes audiances qu'il demandera, vous advertissant que pour riens ne souffrerons que autre que lui ait jamais ledit eveschié; car, comme derrainement vous avons escript, Angiers est une ville sise en frontiere et que beaucoup desirent à avoir; par quoy nous est besoing y avoir personnage feal tel que nostredit conseillier, lequel nous avons nourry, et aussi il est natif du pays, et en lui avons parfaicte fiance. Nous vous mandons derechef que vous faictes cesser toutes autres matieres pour entendre à ceste cy, car nous vous asseurons que nous avons ceste matiere tant à cueur que nous en desirons veoir la fin plus que de matiere qui fust, passé a ung an en parlement. Donné à Boutigny, le xxvui jour de mai.

Loys.

RAGOT.

1. Alet, dans le canton et l'arrondissement de Limoux (Aude). C'était autrefois le siège d'un évêché, et l'évêque dont Louis XI se plaint était Guillaume Olive, nommé par Paul II le 14 novembre 1467, et qui le fut jusqu'en 1486. (Gall. christ., VI, 280.)

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte xxix maii Mo CCCCo octuagesimo 1.

#### MCCCCLXVIII.

## AU PARLEMENT (V.).

Belébat-lès-Boutigny, 31 mai 1480.

Renouvellement de l'ordre à eux donné de publier et enregistrer les lettres du don fait à l'abbaye de Saint-Edmond de Pontigny de 1,200 l. de rente. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 79.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, quelque chose que vous ayons escript<sup>2</sup> et à vous premier president dit de bouche, que vous feissiez publier et enregistrer en nostre court de parlement noz lettres de don de douze cens livres de rente, par nous données et aumosnées au glorieux corps saint Mons<sup>r</sup> Saint Esme de Pontigny<sup>3</sup>, vous n'en avez riens voulu faire, et n'en sonmes point contens de vous, car vous entendez bien que c'est pour nostre veu et devotion, et n'y vouldrions faillir pour chose du monde. Et pour ce, gardez que

- 1. Voy. dans les Matinées du parlement, Arch. nat., X<sup>1</sup> 4821, fol. 246 et 266 (vendredi 12 et lundi 29 mai 1480) l'exposé des péripéties de cette élection et du procès qui en résulta.
- 2. Voy. ci-dessus, p. 9, nº MCCCXXIV, la lettre du 18 mai 1479.
- 3. Pontigny, canton de Ligny-le-Châtel, arrondissement d'Auxerre (Yonne), où se trouvait un monastère de l'ordre de Cîteaux, sous le vocable de saint Edmond. Les lettres de don, que Louis XI ordonne d'enregistrer, sont du Plessis-du-Parc, février 1478. (Arch. nat., X<sup>1</sup> 8607, fol. 220.) Cet enregistrement eut lieu le 6 juin 1480.

sans, faictes publier et enregistrer nosdictes lettres premieres et secondes, selon le contenu d'icelles, sans plus mettre la chose en longueur ne dissimulation, et, comment que ce soit, qu'il n'y ait point de faulte, et ne nous donnez plus de peine de vous en escripre. Donné à Belesbat près Boutigny, le derrenier jour de may.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepte secunda junii Mo CCCO octuagesimo.

#### MCCCCLXIX.

### AUX ÉLUS ET OFFICIERS DE REIMS (V.).

Corbeil, 2 juin 1480.

Remerciements de leur empressement à fournir des vivres à l'armée de Bourgogne; ordre d'en envoyer à son armée du Luxembourg. — (Copie communiquée par M. Demaison, d'après les Mémoires mss. de Rogier à la bibl. de Reims.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, par ceulx que nous avons commis à faire mener vivres en nostre armée de Bourgongne, nous avons sceu que avez fait grant diligence de fournir ce que par eulx vous a esté ordonné, dont sommes trés contens de vous. Toutesfois, pour ce que de present envoyons nostredicte armée ou pais de Luxembourg<sup>1</sup> et ailleurs, nous vous prions et

1. Il s'agissait notamment de reprendre Virton, qui, l'année

neantmoins commandons, que aiez encore à fournir ce que par eulx vous sera doresnavant ordonné mener pour l'advitaillement d'icelle, quelque part que elle tire. Et en ce faisant, nous ferez plaisir trés aggreable. Donné à Corbueil, le second jour de juing.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz chiers et bien amez les esleuz sur le fait de noz aydes ou à leurs commis à Reims, gouverneurs de ladicte ville, et autres noz officiers illecq.

### MCCCCLXX.

## AU PARLEMENT (V.).

Bois-de-Vincennes, 7 juin 1480.

Déclaration du roi qu'il n'a entendu comprendre la juridiction du Beaujolais dans la commission donnée à Doyat et à Jean Avin, et ordre de tenir pour non avenu l'ajournement donné à Ennemond Paieur, juge dudit Beaujolais. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 81.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nostre trés chier et trés amé filz et cousin le s<sup>r</sup> de Beaujeu<sup>1</sup> nous a remonstré que naguaires ses prerogatives et juriditions qu'il a en

précédente, avait été occupé par le comte de Chimay, lieutenant général de Maximilien, et qui fut, en effet, réoccupé par le seigneur de Chaumont, gouverneur de Champagne, à la tête d'une armée de 20 à 24,000 hommes, « environ la Pentecouste, » qui tombait cette année le 21 mai. (Molinet, Chronique, ch. 71, t. II, 239.)

1. Pierre de Bourbon, fils de Charles I<sup>er</sup> et gendre de Louis XI, duc de Bourbon après son frère Jean II, en 1488.

Beaujolois lui ont esté empeschées par vertu de la commission par nous adressée à Doyat et à maistre Jehan Avin<sup>1</sup>. Et pour ce que nous n'entendismes onques en ladicte commission comprendre nostredit filz et cousin, ne ses terres et seigneuries, mais voulons ses droiz et affaires estre favorablement traictez, nous voulons et vous mandons que à nostredit filz et cousin vous donnez bonne et emple provision, et le faictes joyr des droiz de sadicte seigneurie entierement, ainsi qu'il faisoit avant ladicte execution. Et aussi envoiez en et delivrez son juge dudit Beaujolois, maistre Annemont Paieur, lequel, par vertu et à cause du contenu en ladicte commission, a esté adjourné à comparoir en personne par devant vous, sans plus detenir ledit juge en procès; car ainsi nous plaist et l'avons octroyé à nostredit filz. Si n'y faictes faulte. Donné au boys de Vincennes, le vii jour de juing.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte ix junii Mo CCCCo octuagesimo.

### MCCCCLXXI.

AUX ÉCOUTÈTES ET CONSULS DE LUCERNE (V.).

Brie-Comte-Robert, 13 juin 1480.

Impossibilité de rendre, comme ils le demandent, à Hans Muller le commandement des hommes d'armes de leur nation qui sont

1. Cf. ci-dessus la lettre du 8 mars 1480, nº MCCCCXXVIII, p. 148, également adressée au Parlement.

à la solde du roi, à cause de son caractère insubordonné et querelleur; intention du roi de lui accorder en dédommagement un autre emploi. — (Orig. Staatsarchiv Luzern. Missiven von Königen von Frankreich, vol. IV.)

Illustrissimi domini ac amici nostri precarissimi et gracia Dei invictissimi, litteras vestras recepimus, quibus vos rogatis quatinus Hance Muller remittere et dare onus capitaneatus armigerorum patrie dominorum de liga ad presens in nostra solda existentium vellemus. Illustrissimi Domini, si ipse Hance Muller extitisset talis ut putabamus, pro certo non passi fuissemus, quod fuisset expulsus. Sed quia fuit compertus tam ceditiosus et rixosus, quod semper voluit socios variis et exquisitis modis fatigare, propter quod non immerito dubitamus, quod si remitteretur, posset verissimiliter aliquod scandalum evenire, ideo vos precamur quod pro dicto Hance Muller abinde non velitis nos requirere. Tamen amore vestri dabimus sibi aliud (sic) honnorabilem statum, quo honeste nostro in servicio se poterit intertenere. Illustrissimi domini ac amici nostri precarissimi Altissimus vos conservet. Ex loco Braie Comitis Roberti, die xur mensis junii.

Loys.

LE MARESCHAL.

Illustrissimis dominis ac amicissimis precarissimis et gracia Dei invictissimis, scultetis et consulibus ville civitatis et communitatis Lucernensis.

#### MCCCCLXXII.

### AU PARLEMENT (V.).

Brie-Comte-Robert, 13 juin 1480.

Mécontentement du roi du retard mis à l'entérinement de l'édit touchant les dons faits en Picardie « aux nobles et autres gens des recompenses qu'ilz avoient eu d'un party sur l'autre; » et ordre de l'entériner immédiatement, ainsi que les lettres de subrogation des sires de Crèvecœur et de Contay, comme exécuteurs testamentaires de Marie de Lully, dame de Saveuse, à Me Marc de Wandre. — (Orig. Arch. nat., Xia 9318, fol. 82.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous vous avons tant de foiz escript et donné provisions que vous feissiez publier et enteriner l'octroy et edit general et perpetuel, que nous avons fait pour beaucop de grans causes, qui à ce nous ont meu, aux nobles et autres gens de Picardie, touchant les dons des recompenses, qu'ilz avoient eu d'un party sur l'autre; et, quelque chose que vous en ayons peu escripre, vous n'en avez voulu riens faire, dont ne summes pas contens; car chascun jour nous en avons ung grant taz de plaintes et de poursuites, et vous savez que nous ne demandons pas telz choses. Et pour ce, une foiz pour toutes, enterinez ledit octroy et edit, quelque contradition ou opposition qu'il y ait, et gardez que n'aions plus de peine d'en escrire. Aussi enterinez la subrogation que nous avons faicte de noz amez et feaulx conseillers et chambellans les sires de Crevecueur et de Contay, ou lieu de maistre Marc de Wandre à l'execution du testanment de feue Marie de Luly, en son vivant dame de Saveuses, dont nous en escrivons à noz procureur et advocatz pour l'accorder et consentir, et comment que ce soit, qu'il n'y ait point de faulte. Donné à Brie Conte Robert, le XIII° jour de juing.

Loys.

LE MARESCHAL.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepte xxvjt junii Mo CCCCo octuagesimo.

#### MCCCCLXXIII.

A JEAN DE LA DRIESCHE, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMPTES (D.).

Puiseaux, 19 juin 1480.

Ordre de vérifier les lettres du don fait à Jean de Doyat, bailli de Montferrand, des revenus du sceau et greffe dudit Montferrand. — (Copie. Bibl. nat., coll. Fontanieu, portefeuille 140, fol. 43. — Bibl. de Rouen, Ms. 5870, Leber, XII, fol. 38.)

Mons' le president, j'ay puis nagueres donné à Jehan de Doyat, escuier et bailly de Montferrand, le profit et emolument des seel et greffe dudit Montferrand, dont, ainsi que j'ay entendu, avez differé luy verifier et expedier lesdictes lettres, dont ne suis pas content. Et, pour ce que je vueil que ledit Doyat joysse dudit don, je vous prie et neanmoins commande et enjoins, que incontinent vous luy verifiés sesdictes lettres de don, sesdictz seel et greffe de point en point, selon leur contenu, en maniere que n'aye plus peine vous en escrire, ne ledit Doyat en venir par

devers nous, et gardez bien que en ce n'ayt faulte. Escript à Puyseaux, le xix<sup>e</sup> jour de juing.

Loys.

DE MARLE.

A nostre amé et feal conseiller et president en nostre Chambre des comptes, maistre Jehan de la Driesche.

#### MCCCCLXXIV.

A JEAN DE LA DRIESCHE, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

La Motte-d'Égry, 24 juin 1480.

Ordre de faire rendre ses comptes à Jean Riboteau, commis à recevoir les gages et faire le paiement des francs archers de Champagne. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 6964, fol. 112. Copie. Ms. fr. 6987, fol. 160.)

De par le roy.

Nostre amé et feal, nous avons sceu que Anthoine Riboteau, que avons commis à recevoir les gaiges et faire les paiemens pour demie année, commançant le premier jour de juillet l'an mil IIII° LXXIX, et finissant le derrenier jour de decembre ensuivant oudit an, de tous les francs archiers de Champaigne et des pais d'environ, estans soubz la charge et conduicte de Mons' de Baudricourt, cappitaine general d'iceulx, qui sont pour ung chascun desdiz francs archiers quatre livres dix solz tournois, n'en a rendu aucun compte de ladicte administration, et qu'il nous doit de grans restes à cause d'icelle. Et pour ce, quelque part que soit ledit Riboteau, incontinent le faites convenir pour rendre compte desdiz deniers de ladicte recepte et

charge, en luy laissant pour chascun desdiz francs archiers tel sallaire raisonnable que verrez estre à faire. Je vous envoye le double de ladicte recepte, laquelle lui faites faire bonne, et de ce que sera en reste ou qu'il nous pourra devoir, faites en bailler à nostre amé et feal conseillier et medecin maistre Jaques de Coitier et vi-president des comptes, la moitié incontinent, et l'autre moitié nous envoyez par homme seur que adresserez à nostredit conseiller, sans y delaier aucunement; et gardez qu'il n'y ait faulte, car tel est nostre plaisir. [Escript] à la Motte d'Egry, le xxim jour de juing.

Loys.

DE MARLE.

A nostre amé et feal conseiller et premier president de noz comptes, maistre Jehan de Ladriesche.

Apportées le sue juillet CCCC IIII...

#### MCCCCLXXV.

#### AU PARLEMENT (V.).

La Motte-d'Égry, 24 juin 1480.

Ordre de juger sommairement l'appel interjeté par Jeanne de Banquetin, à l'instigation du comte de Nesle, de l'arrêt rendu contre Charles de Chalon et de l'exécution du don fait à Jean de Neufchâtel et à son fils, à l'occasion du mariage de celui-ci avec Charlotte, fille dudit Charles de Chalon, du comté

1. Voy. au t. VII, p. 244, dans la note relative à Jacques Coictier, la mention des prévarications commises par cet Antoine Riboteau, dont les biens furent attribués pour moitié audit Coictier. de Joigny et de la seigneurie de Vitteaux. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 83.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons esté advertiz que Jehanne de Bangquetin<sup>1</sup>, au pourchaz du conte de Neesle<sup>2</sup> ou autrement, pour cuider empescher l'execution de l'arrest par nostre procureur general obtenu à l'encontre de Charles de Chaalon<sup>3</sup>, chevalier, et aussi à l'execution des lettres de don par nous fait à nostre amé et feal Jehan de Neufchastel<sup>4</sup>, chevalier, et son

- 1. Jeanne de Banquetin, fille de Jacques, seigneur de Beaupré, et de Jeanne de Mailly, mariée vers 1430 à Artus de Châtillon-Dampierre, qui la laissa veuve jeune encore après 1456. (Anselme, VI, 116 et 650.)
- 2. Charles de Sainte-Maure, seigneur, puis comte de Nesle, en vertu des lettres de Louis XI, érigeant cette terre en comté, du mois de janvier 1466. Il fut marié en premières noces à Madeleine de Luxembourg, seconde fille de Thibaud, seigneur de Fiennes, et de Philippe de Melun, dont il eut un fils, Adrien, mort peu après le 30 juillet 1467, date de son émancipation; en secondes noces, à Catherine d'Estouteville, qui lui donna cinq enfants; il vivait encore en 1492. (Anselme, V, 12.)
- 3. Charles de Chalon, comte de Joigny, fils de Jean de Chalon, baron de Vitteaux et de l'Isle-sur-Montreal, successeur de Louis de la Trémoille, son oncle, dans le comté de Joigny en 1464, marié en 1470 à Jeanne de Banquetin, veuve d'Artus, seigneur de Châtillon-sur-Marne. Il fut fait prisonnier à Guipy, près de Château-Chinon, le 20 juin 1475, et perdit son comté de Joigny, que Louis XI ne lui rendit qu'en 1482 au traité d'Arras. (Art de vérifier les dates, II, 603.)
- 4. Jean de Neuschâtel, seigneur de Montagu, de Marnay, Fontenay et Risnel, second fils de Thibaud VIII et d'Agnès de Montbéliard, conseiller et chambellan du roi et du duc de Bourgogne, marié à Marguerite de Castro, cousine du roi de Portugal, dont il eut au moins huit enfants, parmi lesquels Jean, dont le mariage avec Charlotte de Chalon est mentionné ici, et à l'occasion duquel Louis XI, par lettres datées du Plessis-du-Parc, au mois d'avril 1480, lui donna le comté de Joigny, confisqué sur Charles de

filz<sup>1</sup>, en faveur du mariaige de Charlote<sup>2</sup>, fille dudit de Chaalon, et dudit filz, des conté de Joingny et seigneurie de Viteau<sup>3</sup>, à nous adjugée par ledit arrest, s'est portée pour appellant<sup>4</sup>. Et, pour ce que ne voulons par telles voyes exquises lesdiz de Neufchastel estre tenuz en grant involution de procés, mais icelle execution sortir son plain effect, non obstant ledit appel et autres quelxconques, nous voulons et vous mandons que ladicte execution tenant, sans par vous estre donnée aucune provision au contraire, et laquelle nous avons auctorisée et auctorisons par ces presentes, vous procedez sommierement et de plain, et sans grant figure de procès, à la decision dudit appel, ainsi que

Chalon, et la seigneurie de Vitteaux, qui avait aussi appartenu à celui-ci. (Anselme, VIII, 352-353. Arch. nat., X<sup>1</sup> 8607, fol. 196 v.)

- 1. Jean de Neuschâtel, seigneur de Saint-Aubin, fils de Jean et de Marguerite de Castro, fiancé à Charlotte (que le P. Anselme appelle par erreur Blanche) de Chalon, qu'il n'épousa pas. Il sut marié à Marguerite de Rougemont et mourut sans enfant, noyé sous une planche du château de Margelle, au plus tôt en 1509. (Anselme, VIII, 352-353.)
- 2. Charlotte de Chalon, comtesse de Joigny, dame de Vitteaux, veuve d'Adrien de Sainte-Maure, comte de Nesle, qui ne vivait plus en 1507, et fille de Charles de Chalon, comte de Joigny, et de Jeanne de Banquetin; elle fut la seconde femme de François d'Alègre, comte de Joigny, baron de Vitteaux, dont elle était veuve, quand elle fit hommage, le 24 octobre 1525, pour son comté de Joigny et la seigneurie de l'Isle-sous-Montréal. (Anselme, VII, 708-709.)
- 3. Vitteaux, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Semur (Côte-d'Or).
- 4. L'appel interjeté par Jeanne de Banquetin avait pour objet d'obtenir la remise de sa fille, et d'empêcher la mise à exécution du don mentionné ci-dessus du comté de Joigny et de la seigneurie de Vitteaux à Jean de Neufchâtel. Voy. aux Pièces justificatives n° IV la supplique adressée à ce sujet par Jeanne de Banquetin à Louis XI, le 9 janvier [1480].

verrez estre à faire par raison, car tel est nostre plaisir. Donné à la Mote d'Esgry, le xxiii jour de juing.

Loys.

BERBISEY.

A noz amez et feaulx conseillers en nostre court de parlement à Paris.

Recepte ultima junii Mo CCCCo ocluagesimo.

#### MCCCCLXXVI.

## A FRANÇOIS DE GENAS (V.).

La Motte-d'Égry, 24 juin 1480.

Accusé de réception de sa lettre et de celles du roi de Sicile et de l'évêque de Marseille; remerciements pour l'habile négociation de la cession de l'hommage de Châtel-sur-Moselle; ordre d'amuser le roi de Sicile et ses gens au sujet du paiement des 50,000 l. qui lui sont encore dues, et dont il n'y aura probablement à lui payer que le premier terme. — (Orig. Arch. du château de Cabrières. Publ. par M. le comte de Balincourt dans la Revue du Midi (année 1887), p. 336.)

Mons' le general, j'ay receu voz lettres et ceulx que le roy de Sicile et l'evesque de Marseille m'ont escrites. Je vous mercie de ce que avés si bien besongné avecques luy touchant l'hommage du Chasteau sur Moselle, et des quittances que avés recouvertes pour ma seurté. Et, au regard des l' livres qui restent à payer des lx, le roy de Sicile se plaint de ce que ne luy avés accordé le premier payement, ainsi qu'il l'a demandé. Je luy fais response que je veux que tout ce qui luy a esté promis luy soit entretenu, afin de ne le malcontenter, et que je vous ay escript

bien expressement. Et pourrés besongner avecques luy et ses gens en la plus grande douceur que vous pourrés, en maniere qu'il soit content, car vous savés bien qu'il me le faut entretenir encore, veu l'estat en quoy il est, et ne point faillir de leur user de doulces paroles, car, à ce que j'entends, je voy que à peine verra il jamais escheoir le premier terme<sup>1</sup>. Je vous envoye le double des lettres que je luy escris. Escript à la Motte d'Esgry, le xxmr jour de juing.

Loys.

DE DOYAT.

#### MCCCCLXXVII.

### AU PARLEMENT (V.).

La Motte-d'Égry, 24 juin 1480.

Ordre d'entériner les lettres du don fait au chapitre de N.-D. de Cléry de la baronnie dudit lieu et des droits d'amortissement pour ce dus. — (Orig. Arch. nat., X14 9318, fol. 80.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons par noz lettres pattentes, signées de nostre main, et pour les causes dedans contenues, donné, aumosné, cedé, transporté, delaissé, admorty et dedyé à noz chiers et bien amez les doien et chappitre de l'eglise collegial Nostre Dame de Clery et à leurs successeurs en ladicte eglise les baronnie, chastellenie, terre et seigneurie dudit Clery et leursdictes appartenences, avec le don de la

<sup>1.</sup> Ce calcul était cynique, mais juste, car le roi René mourut le 10 juillet 1480.

finance qui nous peut estre deue à cause dudit admortissement, ainsi que pourrez veoir plus à plain par nosdictes lettres<sup>1</sup>. Et, pour ce que nous avons à nostre devotion, veu et entention faiz lesdiz dons, aumosnes et transports, et aussi que ladicte seigneurie n'est de nostre ancien dommaine, ainçoys a esté par nous puis naguieres acquise, nous vous mandons, commandons et expressement enjoingnons, que, toutes excusations cessans, vous faictes publier et enteriner en nostre court de parlement nosdictes lettres de don et transport, et du contenu en icelles faictes et souffrez lesdiz doyen et chappitre et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans y faire aucune difficulté; car tel est nostre plaisir. Donné à La Motte d'Egry, le xxmm jour de juing.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx les gens et conseilliers de nostre court de parlement à Paris.

Recepte prima julii Nº CCCC• octuagesimo.

#### MCCCCLXXVIII.

## A LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

La Motte-d'Égry, 25 juin 1480.

Ordre de chercher aux archives de la Chambre des comptes les dons faits par le roi à Jean et à Nicolas de Calabre. — (Orig. Bibl. nat., Coll. de D. Grenier, vol. 238, fol. 58.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous envoyons presentement

1. En date dudit lieu de la Motte-d'Égry, juin 1480. (Arch. nat., X<sup>1</sup> 8607, fol. 230.)

à Paris nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Estienne Petit, et lui avons donné charge de sercher et faire sercher par toutes les chambres, tant de nostre chambre des comptes, de nostre tresor, que partout aillieurs où sera advisé, tout ce que le feu duc Jehan de Calabre et son filz 1 ont eu de nous, tant des cent mil escuz du mariage<sup>2</sup> que de la conté, revenue et grenier de Pesenas; aussi des terres, cappitaineries et greniers que lui ballasmes en Champaigne, et pareillement du tiraige de Languedoc et leurs pensions. Et, pour ce, incontinent ces lettres veues, en la plus grande dilligence que faire se pourra, faictes sercher tout ce qu'il se pourra trouver des choses dessusdictes, et aussi les quictances et autres lettres et enseignemens qu'ilz en ont pour ce baillées, et n'y espergnez ne feste ne jour ouvrier, tout ainsi que vous dira ledit maistre Estienne, et le tout nous envoyez ou le double par ledit maistre Estienne Petit et maistre Ymbert Luillier, auquel nous escripvons qu'il lui aide en ceste matiere. Donné à la Mote d'Aigry, le xxv° jour de juing.

Loys.

J. MESME.

A noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris.

Apportées le xxvj\* juing CCCC IIIIxx.

1. Nicolas d'Anjou, duc de Calabre, après son père.

2. Voy. une quittance donnée le 20 mars 1462 par René d'Anjou, au nom de son petit-fils Nicolas, de 60,000 francs sur les 100,000 écus de la dot constituée à Anne de France, fille de Louis XI, fiancée dudit Nicolas d'Anjou. (Arch. nat., P 2574, fol. 127 v°.) D'après la ratification du contrat de mariage d'Anne de France et de Nicolas d'Anjou, duc de Calabre, par lettres de Louis XI données à la Motte-d'Égry le 1° août 1466, le roi cédait

#### MCCCCLXXIX.

### AU PARLEMENT (V.).

### La Motte-d'Égry, 25 juin 1480.

Ordre de juger le procès pendant entre l'évêque de Laon, d'une part, et Jean Luillier, conseiller du roi et doyen de Paris, archidiacre dudit Laon, au sujet d'une pension à laquelle ledit Luillier prétendait avoir droit sur les fruits dudit évêché. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 84.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons naguieres esté avertiz qu'il y a ung procès pendant par devant vous, qui est prest à juger, entre l'evesque de Laon, d'une part, et nostre amé et feal conseiller et doyen de Paris, maistre Jehan Luillier, archediacre dudit Laon, d'autre, pour raison de certaine pension que ledit maistre Jehan Luillier a et pretend chascun an sur ledit evesque et sur les fruiz de son eveschié, à cause dudit archediaconé et dont il ne peult avoir aucun paiement dudit evesque. Et, pour ce que en faveur des bons et agreables services que ledit maistre Jehan Luillier et les sciens nous ont faiz par ci devant et font chascun jour en maintes manieres, nous desi-

à Nicolas les seigneuries de Chaumont-en-Bassigny, Nogent, Montigny, Coiffy, Sainte-Menehouldt, Saint-Dizier, Vaucouleurs, Voisey, Montecler, le comté de Pézenas et le tirage du sel du Rhône. (Arch. nat., P 1365¹, cote 1468.) Au mois d'octobre 1465, à Paris, par le traité qui mettait fin à la guerre du Bien-Public, le roi avait déjà renoncé au profit de Jean d'Anjou à l'hommage dû pour les seigneuries de Neufchâteau, Châtenoy, Montfort, Frouart et la moitié de Grant. (Arch. nat., J 393, nº 12, Ordonnances des rois de France, XVI, 411.)

rons ses faiz et affaires estre en justice favorablement traictez, nous vous prions et neantmoins mandons bien expressement, sur tout le plaisir que nous desirez faire, que incontinent ces lettres veues, vous faites juger et wider ledit procès en toute bonne et briefve expedition de justice, et en la plus grant diligence qu'il vous sera possible, et en maniere que n'ayons plus cause de vous en escripre, et qu'il n'y ait point de faulte. Donné à la Mote d'Esgri, le xxv° jour de juing.

#### Loys.

#### J. CHARPENTIER.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

Recepte xxviij junii Mo CCCCo octuagesimo.

### MCCCCLXXX.

## AU PARLEMENT (V.).

### La Motte-d'Égry, 29 juin 1480.

Ordre de prendre connaissance par eux-mêmes du règlement de comptes intervenu entre Pierre Maudonnier et Martin Roux, par devant certains commissaires à ce désignés, duquel règlement ledit Maudonnier ne peut avoir communication. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 85.)

## De par le roy.

Noz amez et feaulx, nostre chier et bien amé Pierre Maudonnier nous a dit et remonstré que puis naguieres il a esté condempné par arrest de nostre court de parlement envers Martin Roux en certaines grans sommes de deniers, sauf à deduire et rabatre ce qu'il

monstreroit avoir payé desdictes sommes; sur quoy ont esté depputez aucuns de ladicte court commissaires pour oyr les parties, veoir et recevoir lesdiz paiemens alleguez et produitz par ledit Maudonnier; par devant lesquelz commissaires parties oyes, a esté donné certain appoinctement, lequel ledit Maudonnier ne peut recouvrer, qui est assez donné à entendre que ledit Martin Roux est en ce favorisé. Et, pour ce qu'il est de noz bons et anciens serviteurs, et que à ceste cause nous desirons son fait estre traicté en bonne faveur et justice, nous vous mandons, commandons et expressement enjoingnons que, sur lesdiz reservations et paiemens alleguez et produitz par ledit Maudonnier, vous oyez et faictes ouyr en pleine court lesdictes parties, en ostant du tout la congnoissance ausdiz commissaires. Et surtout faictes et administrez à icelles bonne et briefve expedition; car, à ce que pouvons entendre, la matiere requiert qu'elle soit bien veue et debatue, en la presence de la pluspart de ceulx du corps de ladicte court, et tellement y faictes que ledit Maudonnier n'ait plus cause raisonnable de nous en faire plaintes, car nous sonmes deliberez le porter et soustenir en son bon droit. Donné à la Motte d'Egry, le xxixe jour de juing.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte vjta julii Mo CCCCo octuagesimo.

#### MCCCCLXXXI.

# AUX PRÉVÔT DES MARCHANDS, ÉCHEVINS ET HABITANTS DE PARIS (V.).

Chartres, 2 juillet 1480.

Ordre de recevoir avec les honneurs accoutumés l'évêque de Marseille, nommé par le roi son lieutenant en la ville de Paris. — (Copie du temps, Arch. nat., Zin 19, fol. 113.)

De par le roy.

Trés chiers et bien amez, nous envoyons presentement nostre amé et feal conseillier, l'evesque de Marceille, pour estre nostre lieutenant en nostre ville de Paris. Et pour ce nous voulons, vous mandons et commandons, que toutes et quantesfois qu'il yra et vouldra aller en l'ostel commun de nostredicte ville de Paris, vous le recevez et souffrez presider et assister et lui communiquer tous les affaires communs de ladicte ville, et ne besongnez en chose qui soit de importance sans le appeller. Et, au seurplus, lui obeissez et faictes tout l'onneur et reverance qu'il appartient à faire à lieutenant du roy, et que vous feriez à nostre propre personne, se presens y estions. Et gardez bien qu'il n'y ait faulte. Donné à Chartres, le 11° jour de juillet.

Loys.

G. BRICONNET.

A noz trés chiers et bien amez les prevost des marchans, eschevins, bourgoys et habitans de nostre bonne ville de Paris. La réception de la missive royale est constatée dans les termes suivants :

- « Mercredi xie jour dudit mois de juillet [1480]. Aujourd'uy avons receues certaines lettres missives du roy, nostre sire, par reverend pere en Dieu Mons l'evesque de Marceille, desquelles la teneur s'ensuit. » Suit le texte de la missive.
- Lesquelles lettres nous avons, ledit jour d'uy, fait lire et publier en la grant salle de l'ostel de ladicte ville, en la presence de mondit s' l'evesque, plusieurs conseilliers, quarteniers et bourgois d'icelle, et ce fait nous avons receu mondit s' l'evesque pour et ou nom de ladicte ville, lieutenant dudit s' en ceste dicte ville, ainsi que le roy, nostredit s', le nous a mandé et escript par les-dictes lettres.

#### MCCCCLXXXII.

## AU ROI D'ANGLETERRE (D.).

### La Mote-d'Égry, 3 juillet 1480.

Accusé de réception de la lettre apportée par le s<sup>r</sup> de Howard et Thomas Langton, ses ambassadeurs; intention du roi d'envoyer aussi une ambassade en Angleterre pour arriver à la conclusion d'une paix solide. — (Copie du temps. Bibl. nat., Ms. fr. 4054, fol. 257. Minute, fol. 256.)

Mons' mon cousin, je me recommande à vous tant et si chierement comme je puis. J'ay receu les lettres que par le s' de Houward et maistre Thomas Langton<sup>1</sup>, voz ambassadeurs, m'avez escriptes, et oy tout ce qu'ilz m'ont dit de vostre part; sur quoy, et sur les matieres dont ilz m'ont parlé, j'ay fait communiquer

1. Le « compte troisiesme de Jehan Lallemant, conseiller du roy et receveur general des finances au pays et duché de Normandie » pour l'année 1483, renferme l'article suivant, qui se rapporte, je crois, à cette mission de Thomas Langton: « M° Thomas Lancon, docteur anglois venu en ambassade vers le roy de par le roy d'Angleterre, 980 l. payées par ordonnance du roy... » (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 737.)

avequez eulz par aucuns des plus especiaulx de mon conseil. Et pour ce, Mons' mon cousin, que j'ay tousjours desiré et desire que les matieres traictées entre vous et moy soient entretenues et conduictes au bien et honneur de l'un et de l'autre de nous et de noz royaumes et seigneuries, je me suis deliberé d'envoyer devers vous aucuns seurs et feables de mon conseil, pour bien au long vous parler desdictes matieres et y prendre bonne conclusion, selon l'effect et entention en quoy vous et moy les traictasmes, en quoy de ma part n'aura point de faulte; et povez estre certain, Mons' mon cousin, que le plus grant desir que j'ay en ce monde est de tousjours entretenir la bonne paix, amitié, confederation, aliances et autres choses appoinctées entre nous, ainsi que j'ay dit et fait dire plus à plain à vosdiz ambassadeurs comme par eulx pourrez savoir. Et à tant, Mons' mon cousin, je pry le benoist filz de Dieu, qu'il vous ait tousjours en sa trés saincte garde. Escript à la Mothe d'Esgry, le me jour de juillet.

[Minute des lettres escriptes] de par le roy au roy d'Angleterre, responsives à celles qu'il luy a escriptez par le sire de Houvard et Mo Thomas Langton, escripts ou moys de juillet 1480.

L'on ne sait encore se le roy escripra en ceste forme ou autrement.

#### MCCCCLXXXIII.

AU SEIGNEUR D'ALBY, AU CHANCELIER, AU COMTE DE CASTRES, AU SEIGNEUR DE CHAMPEROUX, A CHAM-BON ET A LA VACQUERIE (V.).

La Curée, 6 juillet 1480.

Ordre de conclure le mariage du dauphin et de la fille d'Édouard IV, si les envoyés de celui-ci acceptent une rente de 15,000 l. par

an; inutilité de leur venue, qui empêcherait d'avoir la trêve. — (Orig. ayant appartenu à M. Ét. Charavay.)

Mess<sup>n</sup>, quant ilz me demanderent<sup>1</sup>, ilz avoient puissance l'autre fois de ne demander point de douaire, mais qu'on leur feist dix mil escuz par an; et puisqu'ilz parlent des xv<sup>2</sup>, ilz ont puissance de ne parler plus du douaire, jusques ad ce que le mariage se face en leur faisant les xv<sup>2</sup>; et s'ilz le veulent faire, appoinctez le avecques eulx, sinon vous les avez bien despechez<sup>2</sup>.

Au regard de venir, il n'y a point de raison, et vous en despechez plus tost que plus tard, car leur demeure par deçà vous garde d'avoir la trefve; ne m'en escripvez plus, car je vous mande ce qu'il me semble. A Dieu, Mess<sup>18</sup>. Escript à la Curée<sup>3</sup>, le vi<sup>8</sup> jour de juillet.

Loys.

DE DOYAT.

A Mess<sup>r</sup> d'Alby, chancellier, conte de Castres<sup>4</sup>, de Champerroux<sup>5</sup>, Chambon et de la Wacquerie<sup>6</sup>.

Au dos: Lettres du roy touchant l'expedition des Anglois r..... à Nemours, le samedi matin viije de juillet mil CCCC quatre vingt.

- 1. Le roi entend parler des ambassadeurs du roi d'Angleterre, le se de Howard et Thomas Langton.
- 2. Le mariage dont il est ici question et qui n'eut pas lieu était celui du dauphin Charles avec la princesse Élisabeth d'Yorck, fille d'Édouard IV.
- 3. Dans la commune de Mondreville, canton de Château-Landon, arrondissement de Fontainebleau (Seine-et-Marne).
  - 4. Bofille de Juge.
- 5. Gilbert de Grassay, seigneur de Champeroux, chambellan de Louis XI, membre du Conseil de Charles VIII, où on le voit siéger du 29 novembre au 13 décembre 1484. (A. Bernier, Procès-

#### MCCCCLXXXIV.

### AU CHANCELIER (D.).

La Motte-d'Égry, 13 juillet 1480.

Ordre de faire justice au seigneur de la Maisonfort. — (Bibl. nat., Ms. fr. 2811, fol. 84.)

Mons' le chancellier, Mons' de la Maisonfort' s'est

verbaux du Conseil de régence du roi Charles VIII pendant les mois d'août 1484 à janvier 1485 (Paris, 1836, in-4°), pp. 186-219.) Il jour un rôle important pendant la guerre de Bretagne, où il commanda une compagnie de cent hommes d'armes. (La Trémoille (duc de), Correspondance de Charles VIII... avec Louis II de la Trémoille pendant la guerre de Bretagne, en 1488 (Paris, 1875, in-8°, passim); Dupuy, Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, II, 65.) Il fut fait prisonnier par les Bretons, le 3 mars 1488, lors de la capitulation de Vannes, où il tenait garnison depuis le mois de juin 1487 (Bibl. nat., Ms. fr. 20485, fol. 149), mais remis en liberté aux termes de la capitulation, il fut ramené au camp français par son frère Jacques et Philippe du Moulin. (D. Taillandier, Histoire de Bretagne, II (Paris, 1756, in-fol.), pp. 167, 179.)

- 6. Jean de la Vacquerie, chevalier, seigneur de Vargineule, reçu conseiller au parlement le 12 novembre 1479 (Blanchard, Catalogue de tous les conseillers du parlement de Paris, p. 32), quatrième président après la mort de Jean de Popincourt, le 30 mai 1480, et premier président après la mort de Jean Le Boulanger, survenue le 24 février 1482; Jean de la Vacquerie mourut luimême en juillet 1497. (Lhermite-Souliers et Blanchard, les Étages de tous les premiers présidents du parlement de Paris (Paris, 1645, in-fol.), p. 45.)
- 1. Jean des Ulmes, écuyer, seigneur de Neuville, de la Maisonfort au bailliage de Sens, et autres lieux, avait acquis cette dernière terre par échange du 22 mars 1458 avec noble et puissant seigneur messire Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, contre la terre de Neuville-en-Donziois, mouvant du comté de Nevers. Il était conseiller et chambellan de Louis XI, d'après des lettres de committimus à lui données par le roi le 21 mars 1471,

venu plaindre à moy d'aucun grief que l'on lui a fait. Donnez lui les provisions qui lui sont neccessaires, selon raison et justice, et à Dieu. Escript à la Mote d'Esgry, le xur jour de juillet.

LOYS.

J. DE DOYAT.

A nostre amé et feal chancelier.

CI

757

٠,

...

إثري

141

Tr.

خدات

**1** 

i ljr

2.0

ء سرم

Piż

د ين

1

نغشا

ti.

1

Lettres du roy touchant Jehan des Ulmes, seigneur de la Maisonfort.

#### MCCCCLXXXV.

## A FRANÇOIS DE GENAS (D.).

La Motte-d'Égry, 13 juillet 1480.

Renvoi d'une demande en exemption de tailles des habitants des localités du Forez et du Lyonnais dévastées par une tempête et une inondation. — (Publ. dans le Bulletin du Comité historique des monuments écrits de l'histoire de France, III (Paris, 1852, in-8°), p. 238, et dans la Revue du Midi (année 1887), p. 339.)

# Mons' le general, les habitans des villes et paroisses

en suite desquelles Jean Thomasset, sergent du roi, ajourna le 14 mars 1481 messire Jean d'Arries à comparoir le 15 avril suivant aux requêtes du palais à Paris, à l'effet de rendre audit Jean des Ulmes, lignager en matière de retrait, les biens acquis par ledit Jean d'Arries, depuis an et jour, de Philibert de Cornau, cousin et lignager dudit Jean d'Arries. On le trouve encore qualifié « messire Jehan des Ulmes, conseiller et maistre d'hostel du roy, escuyer, seigneur de la Maisonfort, Saint Amand, le Veaux d'Éguillon et Chastenay, bailly de Montargis, » dans un arrêt du parlement de Paris du 28 avril 1473, concernant sadite terre de Châtenay, rendu entre lui et le seigneur de la baronnie de Perreuse. Il ne vivait plus le 15 mai 1492, d'après un acte où il est dit « noble seigneur Jehan des Ulmes, en son vivant seigneur de la Maisonfort. » (Bibl. nat., Nouv. d'Hozier, vol. 324 (fr. 31546), doss. des Ulmes 5498, fol. 3 v°.)

de Sainct Chamons 1, Sainct Martin Acoallieu2, Sainct Jullien<sup>3</sup>, Ysieu<sup>4</sup>, Sainct Paoul en Jaret<sup>5</sup>, Doysieu<sup>6</sup> et Paveysin 7 sont venuz devers moy et m'ont baillé une requeste, faisant mention que le xxve jour de may dernier, à l'occasion de la grant tempeste, impetuosité de vens et inondations d'eaues qui furent esdiz lieux, plusieurs gens et bestes furent tuez, l'ospital de Nostre Dame dudit Sainct Chamont, et plusieurs autres maisons, moulins, pons, terres, vignes et prez enmenez et asablez, les arbres renversez et rompuz, et les fruiz et biens estans sur les terres gastez, sans y estre rien demouré, requerans lesdiz habitans demourer quittes des tailles. Et, pour ce que s'est de vostre charge, je les vous renvoie et vueil que, se par informacion faicte deuement ou que ferez fere, il vous appert des choses dessusdictes, vous faictes aux susdiz telle moderation et rabaiz de taille que verrez estre à fere, et en maniere qu'ilz ne soient point destruiz, et à Dieu. Escript à la Mothe d'Esgry, le xmº jour de juillet. LOYS.

DE DOYAT.

- 1. Saint-Chamond, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Étienne (Loire).
- 2. Aujourd'hui Saint-Martin-en-Coailleux, canton de Saint-Chamond, arrondissement de Saint-Étienne (Loire).
- 3. Aujourd'hui Saint-Julien-en-Jarrêt, canton de Saint-Chamond, arrondissement de Saint-Étienne.
  - 4. Aujourd'hui Izieux, canton de Saint-Chamond.
- 5. Saint-Paul-en-Jarrêt, canton de Rive-de-Gier, arrondissement de Saint-Étienne.
- 6. Doizieux, canton de Saint-Chamond, arrondissement de Saint-Étienne.
- 7. Pavezin, canton de Rive-de-Gier, arrondissement de Saint-Étienne.

A nostre amé et seal conseiller general de noz finances maistre Françoys de Genas.

•

ľ

į

#### MCCCCLXXXVI.

# A LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

La Motte-d'Égry, 17 juillet 1480.

Ordre d'expédier à Pierre Chapelle les lettres du don à lui fait par le roi de la seigneurie de Vire en Normandie, rendue au roi par le maréchal de Marle, qui avait reçu en échange celle de Baugé en Anjou. — (Orig. Bibl. nat., Coll. de D. Grenier, vol. 238, fol. 56.)

Mess<sup>16</sup>, j'ay donné à Pierre Chappelle la ville, viconté, chastellenie, terre et seigneurie de Vire, en Normandie, que j'avoye pieça donnée à Mons<sup>16</sup> le maréchal de Merle, qui les a remises en mes mains, par le moyen du don que je luy ay fait de la seigneurie de Baugé, en Anjou, ainsi que verrez par les lettres du don. Et pour ce, despeschez le incontinent, car il ne les a que à sa vie, et ne mettez point son expedition en delay, pour ce que, incontinent qu'il en aura prins possession, je vueil qu'il s'en retourne devers moy, et n'y faites faulte. Donné à la Mote d'Esgry, le xvii jour de juillet.

#### Loys.

#### DE MARLE.

1. C'était un ancien serviteur du duc de Guienne, « homme d'armes de la garde du corps dudit seigneur, » comme on le voit par une quittance donnée par lui, le 4 octobre 1471, à « Jehan Gaudete, tresorier des guerres d'icellui seigneur, et par lui commis à faire le paiement des gens et officiers de son hostel, » de 25 l. t. pour ses gages du mois de septembre précédent. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 674, doss. Chapelle 15774, n° 4.)

A noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris.

Apportées le xxiiij\* juillet CCCC IIIIxx.

#### MCCCCLXXXVII.

A LA CHAMBRE DES COMPTES ET AUX TRÉSORIERS DE FRANCE (V.).

La Motte-d'Égry, 18 juillet 1480.

Ordre de vérifier et expédier les lettres de fondation de la chapelle dédiée à N.-D. de Salvation à Compiègne. — (Orig. Bibl. nat., Coll. de D. Grenier 232, fol. 320.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons des pieçà fondée une chappelle en l'onneur de Nostre Dame, en nostre ville de Compiengne, sur la porte nommée la porte de Pierrefons<sup>1</sup>, de cinq toises de long et de trois toises de large, et voulu et declairé icelle chappelle estre appellée la chapelle de Nostre Dame de Salvation, et en recongnoissance des grans dons et singulieres graces que Nostre Seigneur Jhesu Crist nous a faiz le temps passé, par l'intercession de la benoiste dame, avons en la dicte chappelle fondé et ordonné une messe chascun jour perpetuellement en l'onneur d'icelle dame, et pour la prosperité de nous et de nostre royaume et le salut des ames de feu nostre très chier seigneur et pere, que Dieu absoille, de noz autres predecesseurs, de nous et de noz successeurs ou temps avenir.

<sup>1.</sup> Cf. t. IV, p. 226, nº DLXX, la lettre du 9 mai 1471 relative à cette fondation.

Et pour l'entretenement et continuation de ladicte messe, et autres euvres meritoires et service divin qui seront faiz en icelle chappelle, avons donné et ordonné la somme de soixante livres tournois de rente ou revenue perpetuellement, chascun an, lesquelles ont esté depuis acquises de la somme de douze cens escuz d'or, que feismes dès lors bailler comptant à Jehan Moreliere, bourgois dudit Compiengne, pour convertir en ladicte rente. Et oultre avons voulu et declairé, que se d'icelle somme de XII° escuz se acqueroient cens, rentes, terres, possessions et revenues, en plus grant valeur que desdictes LX livres tournois de rente, que le chappellain qui desserviroit ladicte chappelle, et ses successeurs en icelle, puisse le tout tenir, possider, et en joir perpetuellement, comme à Dieu et à ladicte dame admortiée et dedyée, ensemble la place où est construicte et ediffiée ladicte chappelle, ainsi que avez peu et pourrez veoir par noz lettres patentes en forme de chartre sur ce par nous octroyées, lesquelles vous ont esté par plusieurs foiz presentées et d'icelles requis l'enterinement et expedition; mais vous avez en ce sait et encores saictes difficulté, dont ne sommes pas contens, veu que ceste nostre propre fondation procede de nostre singuliere devotion, et qu'elle ne touche ne concerne le bien d'aucun fors que de nous. Pour laquelle cause vous mandons, commandons, et trés expressement enjoignons, que toutes difficultez et excusations cessans, vous veriffiez et expediez reaument et de fait icelles noz lettres de fondation, selon leur forme et teneur, sans plus nous donner occasion de vous en escripre, ne ou chappellain desservant

ordinairement ladicte chappelle d'en retourner pour ceste cause devers nous. Et gardez que en ce n'ait faulte, sur tant que doubtez nous desobeir et desplaire, car tel est nostre plaisir. Donné à la Motte d'Egry, le xviii jour de juillet.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers à Paris.

Apportées le xxixe juillet CCCC IIIIxx.

### MCCCCLXXXVIII.

## A LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

La Motte-d'Égry, 22 juillet 1480.

Ordre de vérifier et expédier les lettres du don de la seigneurie de Baugé fait au maréchal de Gié en échange de la seigneurie de Vire. — (Copies modernes. Arch. nat., P 2300, fol. 999, et Bibl. nat., Ms. fr. 8269, fol. 183.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons reprins et remis en noz mains, pour certaines causes à ce nous mouvans, noz ville, chastel, viconté, terre et seigneurie de Vire, que tenoit nagueres et possidoit, par don et transport de nous, nostre chier et feal cousin Pierre de Rohan, conte de Marle et de Porcien, seigneur de Gyé, mareschal de France, et en contre eschange, permutation et recompense d'icelle, luy avons baillé et transporté pour luy et les siens les chastel, terres et seigneuries de Baugé et de Molyherne, avec la forest de Monnays, comme pourrez veoir plus à plain par les

lettres patentes, faictes en forme de chartres, que luy avons sur ce octroyées¹, lesquelles il envoye presentement en la Chambre de noz comptes, pour illec estre verifiées et expediées, ainsi qu'il appartient et que le cas le requiert. Si voulons et vous mandons que nozdictes lettres vous veriffiez et expediez, selon leur forme et teneur, sans y faire aucune restrinction, difficulté, ne reservation. Donné à la Mote d'Egry, le xxii jour de juillet.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers à Paris.

Aportées le vije aoust M CCCC IIIIxx.

#### MCCCCLXXXIX.

## AU PARLEMENT (V.).

La Motte-d'Égry, 22 juillet 1480.

Ordre d'enregistrer les lettres du don de la seigneurie de Baugé fait au maréchal de Gié en échange de la seigneurie de Vire.

— (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 87.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons reprins et remis en noz mains, pour certaines causes à ce nous mouvans, noz ville, chastel, viconté, terre et seigneurie de Vire, que tenoit nagueres et possidoit par don et transport de nous nostre chier et feal cousin Pierre de Rohan,

1. Voy. ci-dessus, p. 235, no MCCCCLXXXVI, la lettre du 17 juillet 1480 à la Chambre des comptes.

conte de Marle et de Porcien, seigneur de Gyé, mareschal de France, et en contre eschange, permutation ou recompense d'icelle, luy avons baillé et transporté, pour luy et les siens, les chastel, terres et seigneuries de Baugé et de Molyherne, avec la forest de Monnays<sup>1</sup>, comme pourrez veoir plus à plain par les lettres patentes, faictes en forme de chartre, que luy avons sur ce octroyées, lesquelles il envoye presentement en nostre court de parlement, pour illec estre publiées et enterinées, ainsi qu'il appartient et que le cas le requiert. Si voulons et vous mandons que icelles noz lettres vous faictes lire, publier et enregistrer en nostredicte court, et les enterinez, selon leur forme et teneur, sans y faire aucune restrinction, difficulté ne reservation; car tel est nostre plaisir. Donné à la Motte d'Egry, le xxII° jour de juillet.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte vij augusti Mo CCCCo LXXXo.

### MCCCCXC.

## AU CHANCELIER (D.).

La Motte-d'Égry, 22 juillet 1480.

Ordre de sceller les lettres autorisant Pierre Dromon à « assister à la chancellerie de Bordeaux et à prendre 600 ecus sur l'emolument du scel. » — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2899, fol. 15.)

Mons' le chancellier, maistre Pierre Dromon m'a

1. Par lettres données à la Motte-d'Égry en juillet 1480. (Arch. nat., X<sup>1</sup> 8607, fol. 258.)

dit que faites difficulté de seeller les lettres que je lui ay octroyées pour assister à la chancellerie de Bordeaux, et pour prandre six cens escuz sur l'emolument du seel. Et pour ce que je vueil qu'il en joysse, faites lui incontinant seeller sesdictes lettres et le faites joyr de ce que dit est, ainsi et en la maniere que en joyssoit son feu pere, et qu'il n'y ait point de faulte. Escript à la Motte d'Egry, le xxiie jour de juillet.

LOYS.

DE MARLE.

A nostre amé et feal chan[cellier].

#### MCCCCXCI.

### AU CHANCELIER (D.).

La Motte-d'Égry, 22 juillet 1480.

Ordre d'envoyer à Jean Chambon le petit sceau, sans lequel il est impossible de rien sceller. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2899, fol. 17.)

Mons' le chancellier, je ne puis riens seeller, pour ce que vous en avez emporté le petit seau. Et pour ce envoyez le incontinant à maistre Jehan Chambon, car j'en ay neccessairement à besoigner, et pour les finances ne se peut riens expedier par faulte de ce. Et à Dieu. Escript à la Mote d'Esgry, le xx° jour de juillet.

Loys.

P. DE DOYAT.

A nostre amé et feal chancellier.

#### MCCCCXCII.

## A FRANÇOIS DE GENAS (D.).

La Motte-d'Égry, 27 juillet 1480.

Ordre de lui envoyer Jean Martin, comme médecin du dauphin, en remplacement de feu Guillaume Girard, qui est mort. — (Publ. dans le Bulletin du Comité historique des monuments de l'histoire de France, III (Paris, 1852, in-8°), p. 239.)

Mons' le general, je vous ay ja escript que vous m'envoyssiez maistre Jeban Martin, medecin, pour ce que maistre Guillaume Girard', qui estoit medecin de Mons' le daulphin, est trespassé, et que on m'a conseillé que je prinsse en son lieu ledit maistre Jeban Martin; mais il ne va ne vient, dont je m'esbays. Et pour ce envoyez le moy incontinent à toute diligence, et lui fournissez de tout ce qu'il lui fauldra, affin qu'il ne se puisse excuser, et qu'il n'y ait point de faulte, et à Dieu. Escript à la Mothe d'Esgry, le xxvn jour de juillet.

Loys.

COURTIN.

A nostre amé et feal conseiller Françoys de Genas, general sur le fait et gouvernement de noz finances.

1. Il semble que Guillaume Girard soit entré au plus tard dès 1469 au service du roi. En effet, dans un compte de cette année, au mois de novembre, il est alloué à « Michellet Marquet la somme de xu s. 111 d. t. que ledit seigneur (le roi)... lui a ordonnée pour deux voyages par lui faiz, l'un... et l'autre partant dudit lieu (d'Amboise), le xx11° jour de novembre, audit lieu de Tours, devers maistre... Guillaume Girard, medecin,... pour le faire aller à Loches, et illec besongner en aucuns ses affaires et besongnes. »

#### MCCCCXCIII.

## AUX GÉNÉRAUX DES MONNAIES (D.).

La Motte-d'Égry, 29 juillet 1480.

Ordre d'établir une monnaie à Dijon sous la direction de Jean de Cambrai et de faire exécuter la sentence rendue « à l'encontre Xaincoins. » — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 2897, fol. 84.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, pour certaines grans causes et considerations à ce nous mouvans, nous avons voulu et ordonné que mettez sus la monnoie de Dijon, et qu'en icelle faciez faire et forger doresenavant toutes monnoies d'or et d'argent à noz coing et armes, de tel prix et loy, qui se fait de present à nostre monnoye de Paris; et avec ce que les ordonnances par nous derrenierement faictes sur le fait de nosdictes monnoies y soient entretenues et publiées ès lieux et ainsi qu'il appartendra, à ce qu'aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance. Sy y vueillez donner la provision neccessaire et en bailler la charge à Jehan de

(Bibl. nat., Ms. fr. 6758, fol. 3 v°.) La même année, quelques mois auparavant, le 19 mai, on le trouve qualifié « conseiller du roy et docteur en medecine » et touchant en cette qualité 55 s. « pour entretenir son estat » (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 463); sur le quatrième compte de Jean Briçonnet, « conseiller du roy et receveur general des finances au pays de Languedoil pendant l'année finie en septembre 1470, il touche 400 l. t. (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 493 v°), et 600 l. sur les sixième, septième, huitième et neuvième compte du même Jean Briçonnet pour les années finies en septembre 1472, 1473, 1474 et 1475. » (Ibid., fol. 541 v°, 573, 605 v°, 625.)

Cambray<sup>1</sup>, pour nous nagueres creé general maistre de nosdictes monnoies ès diz pays de Bourgoigne; et oultre voullons que faciez mettre à execution deue la sentence par vous et autres commissaires, donnée à l'encontre de Xaincoins<sup>2</sup>, selon la teneur d'icelle, et gardez que en ce n'ait faulte, car tel est nostre plaisir. Donné à la Mote d'Egry, le xxix<sup>6</sup> de juillet.

Loys.

DE MERLE.

A noz amez et feaux conseilliers les generaux maistres de noz monnoyes.

- 1. Jean de Cambrai, III. du nom, d'une famille originaire de Cambrai, mais établie à Bourges, où il naquit lui-même. Il était fils de Jean II et d'Élisabeth Estevart. Seigneur de la Tour de Clamecy, du grand et du petit Thésieux, il est qualifié « bourgeoys de Bourges, general et maistre des monnoyes du roy, » dans un échange de terres fait par lui le 13 septembre 1494, avec « maistre Jehan Bourgoing, presbtre, licencié en decret et chanoine prebendé en l'eglise collegialle de Sancergue, et Pierre et Estienne Bourgoings, freres, laboureurs demourans ou villaige et parroisse de Crosses... » Il vivait encore le 13 mars 1500, et donnait quittance à cette date à « Guillaume Pillas, maistre et administrateur de l'ostel Dieu de Bourges, » du paiement... du tiers d'un « accordement par ledit Pillas deu, à cause de sa femme, fille de feu Fortuné Brinon, pour la tierce partie d'une maison..., assise en la rue des Azeimes, en la parroisse de Saint Pierre le Guillard, et en laquelle pend pour enseigne Sainte Marthe... » Il avait épousé Anne de Corbie, dont il eut quatre fils et deux filles. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 577, doss. Cambray 13353, nos 2 et 3, et La Thaumassière, Histoire du Berry (Bourges, 1591, in-fol.), p. 1042.)
- 2. Comme sentence rendue dans cette affaire, je ne trouve que celle du 5 août 1479, par laquelle les « commissaires et generaux des monnaies » prononcent l'élargissement sous caution de Pierre Barrillet, dit Xaincoins, détenu prisonnier en la conciergerie du Palais, pour raison de certains « crimes et malefices à lui imposez touchant la fabrication des monnoyes et faulx

### MCCCCXCIV.

## AU CHAPITRE DE SAINT-ÉTIENNE DE BOURGES (V.).

La Motte-d'Égry, 29 juillet 1480.

Recommandation de Gilles de Pontbriant à leur choix pour la première prébende qui viendra à vaquer dans leur chapitre. — (Orig. Arch. du Cher. Chapitre de Saint-Étienne. Onzième liasse. Lettres de princes et de princesses.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, pour ce que avons desiré et desirons trés singulierement le bien, avancement et provision en sainte esglise de nostre cher et bien amé maistre Gilles de Pontbriant, en faveur et remuneration des bons et agreables services, que luy et ses freres nous ont faiz et font chascun jour, et esperons que plus facent au temps advenir à l'entour de nostre personne et aillieurs en noz autres grans affaires, vous avons puis aucun temps en ça escript, que en faveur de nous, vous voulsissiez donner et conferer audit maistre Gilles de Pontbriant la premiere chanonie, prebende, ou dignité qui vacqueroit en vostre collation ou dis-

lingotz > (Bibl. nat., Ms. fr. 2911, fol. 27), avec des lettres de Louis XI, en date de la Motte-d'Égry, 28 juillet 1480, ordonnant, en exécution de cette sentence, que ledit Xaincoins soit remis en liberté et ses biens restitués sous caution. (Bibl. nat., Ms. fr. 2911, fol. 23.) Il semble étrange après cela que la missive du roi parle d'une sentence donnée à l'encontre de Xaincoins. Cf. aux Pièces justificatives no V la lettre de Germain de Marle, en date du 30 juillet [1480], recommandant à... de mettre à exécution la sentence précitée. Ce personnage semble bien être celui visé par notre lettre.

position, et qu'il fust en ce preseré devant tout autre. Neantmoins ne lui en avez encore fait aucune collation ou don, parce qu'il peut estre que la vaccation n'y est depuis escheue. Et pour ce que voulons ledit M° Gilles de Pontbriant estre pourveu en vostre eglise, vous prions de rechief trés affectueusement et de bon cueur, et ceste foiz pour toutes, et sur tout le service que desirez nous faire, que en faveur de nous, le vueillez pourveoir de ladicte premiere chanoinie, prebende ou dignité qui vacquera en vostre collation on disposition, et en ce le preserer devant tous autres, quelz qui soient, pour lesquelz vous ayons escript ou pourrions escripre par inadvertance ou autrement, en nous faisant responce de vostre vouloir et intention par ce porteur; et en ce faisant nous ferez ung trés grant, singulier et agreable service, lequel recongnoistrons envers vous, quant d'aucune chose nous requerrez, et en aurons vous et voz affaires, tant en general que en particulier, en singuliere et grande recommandation. Donné à la Motte d'Esgry, le xxixe jour de juillet.

Loys.

GASSAULT.

A noz chers et bien amez les doyen et chappitre Sainct Estienne de Bourges<sup>1</sup>.

1. L'itinéraire est le seul motif que j'aie de placer cette lettre en 1480; cette année seulement Louis XI s'étant trouvé le 29 juillet à la Motte-d'Égry.

### MCCCCXCV.

### AU PARLEMENT (V.).

La Motte-d'Égry, 30 juillet 1480.

Ordre d'expédier le plus tôt possible les procès de l'évêque du Puy. — (Orig. Arch. nat., X14 9318, fol. 88.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nostre chier et feal cousin l'evesque du Puy¹ nous a fait dire et remonstrer comment il a dez longtemps plusieurs procès pendant en vostre court, desquelz n'a, ne peult encores avoir nulle expedition. Nous voulons et vous mandons, que le plus toust que faire se porra, vuydez et donnés fin en bonne justice ausdiz procès; et en ce ne faictes faulte. Donné à la Moute d'Esgry, le xxx° jour de juillet.

Loys.

J. Du Ban.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tennans la court de nostre parlement à Parys.

Recepte vij augusti Mo CCCCo LXXXo.

### MCCCCXCVI.

A ANDRÉ MAUREGARD, TRÉSORIER DE DAUPHINÉ (D.).

La Motte-d'Égry, 31 juillet 1480.

Envoi de Pierre Le Prince pour lui apporter des graines de

1. Jean, fils naturel de Jean Ier, duc de Bourbon, élu évêque le 2 décembre 1443 par le chapitre du Puy, mort le 2 novembre 1485. (Gall. christ., II, 732.)

genièvre rouges; ordre de lui faire délivrer « largement » et de « bien rouges. » — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 20436, fol. 27.)

Mons' le tresorier, j'envoie par delà maistre Pierre Le Prince, pour faire cuillir et me apporter des greynes de genyevres rouges. Et pour ce, je vous prie que envoyez ung de voz gens avec luy, et lui en faictes delivrer largement, et qu'elles soient bien rouges et prinses à l'entour de la garde, pour ce que ce sont les meilleurs, car des aultres je n'en veulx point, et qu'il n'y ait point de faulte, et à Dieu. Escript à la Mote d'Egry, le derr[e]nier jour de juillet.

Loys.

J. DE DOYAT.

A nostre amé et feal conseiller et tresorier de Daulphiné maistre André Mauregard.

Receues par Jehan de Caen, chevaucheur, le  $x^{\circ}$  jour d'aoust  $CCCCIIII^{xx}$ .

#### MCCCCXCVII.

# A MATHIEU BEAUVARLET (V.).

La Motte-d'Égry, 2 août 1480.

Ordre de faire célébrer à Paris un service funèbre pour le repos de l'âme du roi René. — (Copie du temps. Arch. nat., KK 248, fol. 23.)

Mons' le general, j'escrips au receveur des aides à Paris' qu'il paie les fraiz qui sont neccessaires pour ung obseque que j'ay ordonné faire audit lieu de Paris pour l'àme de seu mon bon pere le roy de Secille, cui

1. Voy. la lettre suivante en date du même jour.

Dieu pardoint. Et pour ce je vous prie que incontinent ces lettres veues vous luy ordonnez bien qu'il n'y face point de difficulté, et lui couchez en son estat la somme à quoy monteront lesdiz fraiz, et lui en baillez son acquict; et s'il est besoing d'en avoir autre acquict faictes le moy savoir, et je le commanderay; mais je vous prie de rechief qu'il n'y ait point de faulte en cecy. Et à Dieu. Escript à la Mothe d'Esgry, le deuxiesme jour d'aoust.

Loys.

E. LUILLIER.

A nostre amé et feal conseiller et general de noz finances maistre Mathieu Beauvarlet.

### MCCCCX CVIII.

# A ROBERT CAILLETEL, RECEVEUR DES AIDES A PARIS (V.).

La Motte-d'Égry, 2 août 1480.

Ordre de payer tout ce que le clergé de l'église de Paris lui demandera pour la célébration des obsèques du roi René. — (Copie du temps. Arch. nat., KK 248, fol. 22.)

De par le roy.

ſ

Receveur de Paris, nous escripvons presentement à ceulx de l'eglise de Paris qu'ilz facent ung obseque le plus solempnel que faire se pourra pour prier Dieu pour l'ame de feu nostre trés cher et trés amé oncle le roy de Secille, cui Dieu pardoint, et que vous payerez tous les fraiz qui seront pour ce neccessaires. Et pour ce, sur tout le service que nous desirez faire, incontinant ces lettres veues, tirez vous devers eulx,

et tout ce qu'ilz vous ordonneront payer pour ledit obseque, paiez le. Et par rapportant ces presentes signées de nostre main, avecques certiffication d'iceulx de ladicte eglise de ce que vous aurez payé et delivré par leur ordonnance, nous vous en ferons bailler tel acquict qui vous sera neccessaire; si gardez qu'il n'y ait faulte. Donné à la Mothe d'Esgry, le deuxiesme jour d'aoust.

Loys.

E. LUILLIER.

A nostre chier et bien amé receveur de noz aides à Paris Robert Cailletel <sup>1</sup>.

### MCCCCXCIX.

### AU PARLEMENT (V.).

### La Motte-d'Égry, 2 août 1480.

Ordre de remettre à Martin Courtin, pour l'amener vers le roi, D. Michel du Sourciz, religieux, détenu en la conciergerie du

1. Robert Cailletel figure comme receveur des aides à Paris sur le deuxième compte de Pierre de Lailly pour l'année finie en septembre 1475 (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 675); sur le troisième compte du même pour l'année finie en septembre 1476 (Ibid., fol. 651); enfin, sur le sixième et dernier compte dudit Pierre de Lailly du 1er octobre 1478 au 12 décembre 1479. (Ibid., fol. 683.) Il avait payé sur ce même compte, « pour ung grand cerf de cire pesant 358 livres, et deux cierges pesant autant, donnez par le roy à l'eglise Saint Fiacre en Brie, la somme de 172 l. 5 s. » (Ibid., fol. 691 ve); enfin, « sur ce même compte pour employer ès ouvrages de maçonnerie, menuiserie, tabernacle, verrieres, peintures et autres choses ordonnées estre faictes le plus honnestement et richement que faire se peult en la chapelle estant au bout de la grant salle à Paris, où Messe du parlement oyent la

Palais. — (Copie du temps. Arch. nat., Parlement, Conseil, X14 1489, fol. 128 vo.)

De par le roy.

Noz amez et seaulx, nous envoyons nostre amé et seal notaire et secretaire maistre Martin Courtin<sup>1</sup>, pour

messe, en laquelle le roy a vouleu estre mis et posez les ymages de Nostre Dame, de Mons Saint Charlemagne et Saint Loys, sil avait payé 1,130 l. 11 s. t. (Ibid., fol. 693.)

1. Martin Courtin, seigneur de Pomponne et de la Villeneuveaux-Anes, fils de Hugues Courtin et de Françoise de Lagny (ou de Lailly)? Receveur de Château-Thierry, d'après le troisième compte de « Pierre de Lailly, notaire et secretaire du roy, receveur general des finances deça Seine et Yonne, pour l'année finie en septembre 1476 » (Bibl. nat., Ms. fr. 20685, fol. 651 vo); qualifié clerc dudit de Lailly dans le deuxième compte de celui-ci pour l'année finie en septembre 1475 (Ibid., fol. 681); ledit Pierre de Lailly était son oncle, et Martin Courtin lui succéda dans « son office de notaire et secretaire à gages, » que celui-ci lui « bailla et resigna par le commandement » du roi le 31 juillet 1477; quatrième compte de Pierre de Lailly pour l'année finie en septembre 1477 (loc. laud., fol. 665); il recevait 12 s. par jour comme salaire de cet emploi; sixième et dernier compte de Pierre de Lailly (1er octobre 1478-12 décembre 1479) (Ibid., fol. 689), et sur le même compte, il est porté pour une somme de 148 l. « pour une maison et grange que le roy a fait bastir contre le mur du Plessis du Parc. » (Ibid., fol. 691 vo.) Je trouve sa signature au bas des missives royales du 26 janvier 1478 au 12 janvier 1483. Greffier du trésor en même temps que notaire du roi, il fut l'un des secrétaires désignés le 6 mai 1496 comme auditeurs du compte rendu pour la recette des droits du demimarc d'or des années 1504 à 1507; il mourut dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire du roi le 18 janvier 1516, et fut inhumé avec Isabeau de Thumery, sa première femme, morte le 8 mars 1505, dans l'église de Pomponne, où se voyait son épitaphe. Il avait épousé en secondes noces Jeanne de la Place, veuve d'Antoine de la Tour, dont il n'eut pas d'enfants, mais il laissa de sa première femme Guillaume, Louis, Jean et Catherine Courtin. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 910, doss. Courtin 20093, fol. 80 vo.)

nous admener damp Michiel du Sourciz, religieux, qui est prisonnier en la conciergerie du Palais. Si le lui faictes bailler et delivrer incontinant, et qu'il n'y ait point de faulte. Donné à la Mote d'Esgry, le second jour d'aoust.

Loys.

BERBISEY.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement<sup>1</sup>.

MD.

# AU CHAPITRE D'ANGERS (D.).

La Motte-d'Égry, 2 août 1480.

Ordre de faire célébrer un service pour le repos de l'âme du roi René. — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 22450, fol. 139.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, pour ce que puis nagueres avons esté advertis de la mort et trespas de seu nostre trés cher et trés amé oncle le roy de Secille, cui Dieu pardoint, et que entre autres choses desirons singu-

1. « Mardi vine jour d'aoust au Conseil, en la Grant chambre...

Veues par la court les lettres closes du roy, nostre seigneur, par lui escriptes à la court, desquelles la teneur s'ensuit... » En execution de ladite missive, « la court a ordonné et ordonne que « damp Michiel du Sourciz, prisonnier en la conciergerie du « Palais, sera baillé et delivré à maistre Martin Courtin, notaire « et secretaire du roy, nostredit seigneur, ainsi qu'il a mandé « par lesdictes lettres, et lequel maistre Martin a promis à la court « mener au roy ledit damp Michiel et ne le laisser tant qu'il l'ait « presenté au roy. » (Ibid., fol. 128 vo.)

lierement faire prier Dieu pour luy et pour le salut de son ame, et en la plus grant sollemnité que faire se pourra, nous vous prions que incontinent ces lettres veues, vous faictes sonner, chanter et dire en vostre eglise ung service et obseque pour luy le plus solempnel qui vous sera possible, et ainsi que à estat de roy appartient; en quoy faisant, nous ferez ung trés singulier et agreable plaisir, lequel recongnoistrons envers vous, tant en general que en particulier, quant d'aucune chose nous vouldrez requerir. Et au regard des frais qui seront necessaires pour ledit obseque, nous escriprons à nostre receveur d'Anjou qu'il les paye et delivre, ainsi que par vous et lui sera ordonné. Donné à la Mothe d'Esgry, le 11° jour d'aoust.

Loys.

A noz chers et bien amez les doyen et chapitre de nostre eglise d'Angers<sup>1</sup>.

#### MDI.

# A LA CHAMBRE DES COMPTES (v.).

La Motte-d'Égry, 3 août 1480.

Ordre de vérifier les lettres d'amortissement accordées à l'église de Saint-Antoine de Catenoy pour l'acquisition de la seigneurie d'Épineuse. — (Orig. Bibl. nat., Coll. de D. Grenier, vol. 238, fol. 54.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons par noz lettres

1. Mardi 8 août 1480, remise de la lettre royale et délibération du chapitre, qui prend la décision suivante : « Commissus fuit dictus dominus decanus ad habendum verbum cum reverendo

patentes signées de nostre main, et pour les causes dedans contenues, admorty aux religieux de l'eglise de Mons' Saint Anthoine de Cathonnay de Paris 1 la terre et seigneurie d'Espineuse<sup>2</sup> avec ses appartenances, erigée et composée de plusieurs fiefz enclavez et contenuz en icelle, declairez en nosdictes lettres, extimez valoir cent livres parisis de rente ou environ; et leur avons donnée et quittée toute la finance qui nous peult estre deue, à ceste cause, ainsi que pourrez veoir plus à plain par nosdictes lettres. Et pour ce que nous voulons ledit admortissement, don et quittance avoir et sortir leur plain effect, nous vous mandons, commandons et enjoignons bien expressement que nosdictes lettres d'admortissement vous veriffiez et expediez ausdictz religieux, et de leur contenu les en faictes, souffrez et laissez joir et user paisiblement sans y faire quelque reffuz ou difficulté, et

domino electo Andegavensi et receptore Andegavie, ad complementum litterarum. » (Loc. cit.)

- 1. Il y a là une erreur du secrétaire. Les lettres d'amortissement dont le roi ordonne l'enregistrement sont datées de la Motte-d'Égry, juillet 1480. (Arch. nat., JJ 206, fol. 140 v°, n° 613.) Mais au lieu de concerner « l'eglise de Mons Saint Anthoine de Cathonay de Paris, » qui n'existe pas, elles sont accordées à « frere Anthoine de Bryon, grant commandeur de Saint Anthoine de Bailleul en Flandres, de Cathenay (aujourd'hui Catenoy, canton de Liancourt, arrondissement de Clermont, Oise) et de Paris, » pour l'acquisition faite par « feu Ymbert, jadis abbé de Saint Anthoine..., de la terre et seigneurie d'Espineuse avec ses appartenences et deppendences... assiz et tenus en fief, partie de la conté de Clermont en Beauvoisin, partie du Plessier Saint Aubin, et partie du seigneur de Carrieres, qui puevent tout ensemble valoir cent livres par. de rente ou environ... »
- 2. Aujourd'hui Épineuse, dans le canton et l'arrondissement de Clermont (Oise).

en ce ne faictes faulte, car tel est nostre plaisir. Donné à la Mothe d'Egry, le troisiesme jour de aoust.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris.

Apportées le xvje aoust CCCC IIIIxx.

#### MDII.

### AU PARLEMENT (V.).

La Motte-d'Égry, 12 août 1480.

Ordre d'entériner les lettres de nomination de Jeannet de la Viefville, écuyer, comme examinateur ordinaire au Châtelet de Paris, en sus des dix-huit existant déjà. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 89.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, nous avons presentement esté advertiz que, combien que nous vous ayons par plusieurs foys escript que voulsissiez enteriner les lettres de chartre de don, et autres lettres par nous octroyées à nostre cher et bien amé Jehannet de la Viefville, escuier, nostre serviteur, l'office d'examinateur ordinaire ou Chastellet de Paris par nous créé, oultre le nombre des dix huit, lequel lui avons donné en recompense de plusieurs grans services qu'il nous a faiz, que n'avez tenu compte d'enteriner sesdictes lettres. Et pour ce que nous voulons qu'il joysse dudit office paisiblement, comme font les autres commissaires oudit Chastellet, non obstant l'opposition par eulx baillée au contraire, et que nous cuidions qu'il en feust despieça paisible, nous vous man-

dons, commandons et expressement enjoignons, et sur tout le plaisir que desirez nous faire, que, incontinant ses lettres veues, vous enterinez nosdictes lettres en faisant joyr ledit de la Viefville, nostre serviteur, dudit office, et y faictes tellement qu'il n'ait cause d'en plus retourner plaintif devers nous; car tel est nostre plaisir. Donné à la Mothe d'Esgry, le xn° jour d'aoust.

Loys..

J. DU BAN.

A noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre court de parlement.

Recepte xviij augusti Mo CCCCo octuagesimo.

#### MDIII.

AUX MAIRE, ÉCHEVINS ET HABITANTS D'ABBEVILLE (V.).

La Motte-d'Égry, 13 août 1480.

Ordre de choisir pour leur maire de l'année Pierre Le Vasseur.

— (Copie du temps. Arch. d'Abbeville. Registre de la création de la loi, BB, fol. 91 v°. Commun. par M. Alcius Ledieu.)

De par le roy.

Chiers et bien amez, nous avons veu les lettres que nous avez escriptes et les noms de ceulx que nous avez envoiez pour choisir cellui qu'il nous plaira, pour estre maire de nostre ville d'Abbeville pour ceste presente année. Nous avons prins et choisy Pierre Le Vasseur pour vostre maire ceste dicte année. Si vous mandons que vous prenez et eslisez pour maire ledit Le Vasseur et non autre. Chers et bien amez, Nostre

Seigneur soit garde de vous. Donné à la Motte d'Esgry, le xm<sup>e</sup> jour d'aoust.

Loys.

COURTIN.

A noz chiers et bien amez les maire, eschevins et habitans de nostre ville d'Abbeville.

#### MDIV.

# AU PARLEMENT (V.).

La Motte-d'Égry, 13 août 1480.

Ordre d'en finir avec le procès du seigneur de Joyeuse concernant la terre de Bouthéon, pendant la session du parlement. — (Orig. Arch. nat., X14 9318, fol. 90.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons sceu que le procès que nostre nepveu de Joieuse a en la court à cause de la terre de Bouthion n'est encores depesché, combien qu'il soit en arrest et que plusieurs foys vous en ayons escript. Si vous mandons et enjoingnons bien expresseement, sur tout le plaisir et service que faire nous desirez, que ledit procès soit incontinant depesché en ce present parlement, et que en ce n'ait faulte. Donné à la Mote d'Egry, le xiii jour d'aoust.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte zxj augusti Mo CCCCo octuagesimo.

17

VIII

#### MDV.

# AU PARLEMENT (V.).

La Motte-d'Égry, 13 août 1480.

Ordre d'entériner les lettres par lesquelles, à l'occasion du mariage de Louis de Joyeuse avec Jeanne de Bourbon, fille du feu comte de Vendôme, le roi leur cède, au lieu du comté de Chartres et de la ville de Bonneval, primitivement donnés, la seigneurie de Marvejols. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 91.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons, par noz lettres pattentes, signées de nostre main, reprins et remis en noz mains la conté de Chartres, ville et salle de Bonneval, que avyons baillées et delaissées par forme d'angaigement à nostre nepveu Loys de Joyeuse, pour deux mil livres de revenu, dont lui avons fait don en faveur et contemplation du mariage de lui et de nostre cousine Jehanne de Bourbon, fille de feu nostre cousin le conte de Vendosme; et pour et ou lieu de ce, leur avons baillé et delaissé aussi par angaigement ce que nous avons en la ville, terre et seigneurie de Marvejoulx, avec les autres parties, membres et portions de membres de nostre dommaine declairez et speciffiez en nosdictes lettres, ainsi que pourrez veoir par icelles. Si voulons, vous mandons, commandons, et expressement enjoingnons que nosdictes lettres de bail et delaissement vous faictes publier et enteriner en nostre court de parlement, et du contenu en icelles faictes, souffrez et laissez nosdiz nepveu et cousin et leurs hoirs joyr et user plainement et paisiblement, sans y faire quelque resfuz ou disficulté, car tel est

nostre plaisir. Donné à la Mote d'Egry, le xur jour d'aoust.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

Recepte iiij septembris Mo CCCCo LXXXo.

#### MDVI.

A ANDRÉ MAUREGARD, TRÉSORIER DE DAUPHINÉ (D.)1.

La Motte-d'Égry, 16 août 1480.

Ordre de faire remettre à Pierre Le Prince tout l'argent nécessaire pour cueillir et pour apporter de la graine de genièvre, avec promesse de remboursement des frais. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 20436, fol. 28.)

Mons' le tresorier, j'envoye maistre Pierre Le Prince par delà, pour me faire finance de la bonne grayne de genyevre, ainsi qu'il feist l'autreffoys que je luy envoiay, et lui ay chargé la prendre toute autour de la Garde, car c'est la meilleure de tout le pays et la plus rouge. Et pour ce, je vous prie que vous baillez tout l'argent qu'il faudra pour cecy, tant pour la faire amasser que pour la me faire amener, et y envoyez ung de voz clercs quant et lui. Et au regart de ce que vous baillerez, en prenant certiffication dudit maistre Pierre Le Prince, je vous en bailleray vostre acquict qui pour ce vous sera neccessaire; mais gardés bien, sur tant que vous aymez ma santé, qu'il n'y ait point

1. Cf. ci-dessus, p. 247, nº MCCCCXCVI, la lettre du 31 juillet 1480 au même André Mauregard, et pour le même motif. de faulte. Et à Dieu. Escript à la Mote d'Aigry, le xvr jour d'aoust.

Loys.

J. MESME.

#### MDVII.

# AU CHANCELIER (D.).

Viévy, 21 août 1480.

Ordre de laisser jouir jusqu'en fin de cause M. et M<sup>11</sup> de Pons des terres qu'ils ont en Périgord. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2899, fol. 19.)

Mons' le chancellier, laissez joir Mons' de Pons' et Madamoiselle de Pons des terres qui ont en Perrigot jusques en fin de cause. Et à Dieu. Escript à Vievy', le xxr' jour d'aoust.

Loys.

LUILLIER.

- 1. Guy de Pons, troisième enfant de Jacques I de Pons et d'Isabelle de Foix, né le 11 mai 1431, vicomte de Turenne, seigneur de Montfort, de Marennes, Ribérac, Carlux, de l'île d'Oléron, d'Arvert, Brouage, Plassac, Château-Renaud, chambellan de Louis XI, puis de Charles VIII. Il épousa, le 3 novembre 1461, Jeanne de Castelnau ou de Châteauneuf, sœur d'Antoine de Châteauneuf, seigneur du Lau, alors favori de Louis XI, qui, à cette occasion, restitua à Guy de Pons les seigneuries confisquées sur son père. Ils eurent pour enfants François, Anne et Antoinette de Pons; Guy laissa, en outre, un fils naturel, Artus. Il fit, le 21 décembre 1504, un testament, auquel il ajouta, en 1505, de nouvelles dispositions en faveur de ses filles. (Généalogie des sires de Pons. Paris, 1824, in-fol., pp. 42-44.) Il touchait une pension annuelle de 800 l. t., comme on le voit par une mention du payement de ladite somme, faite par Charles de Poranne, comptable de Bordeaux, le 18 mai 1485. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 2328, doss. Pons 52504, no 29.)
- 2. Probablement, d'après l'itinéraire, Viévy, canton d'Arnayle-Duc, arrondissement de Beaune (Côte-d'Or).

A nostre amé et feal chancellier.

Lettres du roy touchant Madame de Pons, receues à Paris le æxiiije jour d'aoust mil IIIIe IIIIE.

### MDVIII.

### AU PARLEMENT (V.).

### Citeaux, 21 août 1480.

Ordre de faire lire, publier et entériner les lettres du don fait à Yvon du Fou de la forêt de Gâtine-en-Poitou, de l'étang Bérard et du bois « estant debout » dans ladite forêt. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 93.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons sceu le refuz ou delay que avez fait et faites à l'enterinement et publicacion des lettres de don et transport par nous fait à nostre amé et feal conseiller et chambellan Yvon du Fou, chevalier, seigneur dudit lieu, et à ses hoirs, de la forest de Gastine en Poitou, de l'estang Berard, joignant à icelle, et aussi du boys estant debout en ladicte forest, tant au moyen de ce que noz amez et feaulx noz advocats et procureurs generaulx en nostre court de parlement n'y ont voulu ne veulent donner leur consentement, que autrement. Et pour ce que, comme il est assez notoire, ledit s' du Fou a tousjours esté, comme encores est, de noz anciens et plus especiaulx serviteurs, et que à ceste

- 1. Du mois d'avril 1480. (Arch. nat., X14 8607, fol. 253 vo.)
- 2. Aujourd'hui la forêt de Gâtine, dans le petit pays de ce nom, aux environs de Parthenay (Deux-Sèvres) et à l'ouest de Poitiers.

cause lui voulons entretenir les dons et biens que lui avons fait cy devant, à ce qu'il soit plus enclin et abstraint de continuer de bien en mieulx les très grans et loyaulx services qu'il nous a par long temps faiz et fait continuelement chascun jour en diverses manieres, nous vous mandons, commandons et expressement enjoignons que, toutes difficultez et excusations cessans, vous faites lire, publier et enteriner en nostre court de parlement nosdictes lettres de don et transport, et du contenu en icelles faites, souffrez et laissez ledit s' du Fou et sesdiz hoirs joir et user plainement et paisiblement. Et telement y faites que n'ayons plus cause de vous en escrire, ne ledit s' du Fou, pour ceste cause, renvoyer par devers nous. Donné à Cisteaulx¹, le xxıº jour d'aoust.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx conseilliers les presidens et conseilliers de nostre court de parlement à Paris<sup>2</sup>.

Recepte xxviij augusti Mo CCCCo octuagesimo.

- 1. Cîteaux, dans le canton de Saint-Jean-de-Losne, arrondissement de Beaune (Côte-d'Or).
- 2. Le 12 septembre 1480, « sur la requeste baillée à la court par messire Yvon du Fou, chevalier, touchant la publication de certaines lettres, en forme de chartre, du don à lui fait par le roy de la forest de Gastine; veu par la court ladicte requeste, ensemble lesdictes lettres, et oy sur ce le procureur du roy; veu aussi les informations faictes par le lieutenant du seneschal de Poictou, il sera dit que lesdictes causes d'opposition baillées par lesdiz opposans seront monstrées audit du Fou pour y respondre ce que bon lui semblera, avant que proceder oultre à la publication et registrement desdictes lettres; et, au surplus, en laissant le double desdictes lettres collationné à l'original par le greffier

#### MDIX.

# AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE ET DE SOLIERS (D.).

#### Selommes, 25 août 1480.

Accusé de réception de leur lettre et remerciements pour leurs bons avertissements; prière de les lui continuer. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2908, fol. 8.)

Mess<sup>10</sup>, j'ay receu voz lettres et veu tout ce que m'avez envoyé, et vous mercye tant qu'il m'est possible de tous voz bons advertissemens. Je vous recommande tousjours mon fait, lequel je sçay bien que vous avez autant à cueur et plus [que] moy mesmes, et vous prie que me advertissés souvant de tout. Et à Dieu. Escript à Selommes, le xxv<sup>10</sup> jour d'aoust.

Loys.

J. DE CHAUMONT.

#### MDX.

# AU PARLEMENT (V.).

Vendôme, 25 août 1480.

Ordre d'enregistrer les lettres autorisant le cardinal de Saint-Pierre ad Vincula à remplir en France les fonctions de légat. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 92.)

De par le roy.

Nos amez et feaulx, il a pleu à nostre Sainct Pere

de ladicte court, lesdictes lettres seront rendues audit du Fou, ainsi qu'il a requis. » (Arch. nat., X<sup>1</sup> 1489, fol. 157.) Le 22 novembre 1480, le parlement ordonne que « lesdictes lettres seront leues, publiées et enregistrées en ladicte court, pour joyr par ledit du Fou de ladicte forest de Gastine et autres choses contenues esdictes lettres... » (Arch. nat., X<sup>1</sup> 1489, fol. 167.)

le Pape, pour aucunes grandes et urgentes causes, envoier ès parties de par deçà Mons' le cardinal Sancti Petri ad Vincula<sup>1</sup>, son nepveu, avecques toute puissance de legat a latere. Et pour ce que voulons ledit cardinal user de sa puissance en noz royaume et pays de Daulphiné, et comme tel l'avons receu², vous mandons et expressement enjoingnons que sadicte puissance vous faictes lire en la court et enregistrer ès registres d'icelle, et que aillez au devant de luy et luy facez tout l'onneur que pourrez, comme plus applain vous diront nostre amé et feal chancellier, et aussi nostre amé et feal conseillier et maistre des requestes ordinaire de nostre houstel, maistre Jehan Chambon, lequel pour ceste cause envoions par delà. Donné à Vendosme, le xxvº jour d'aoust.

Loys.

J. Du Ban.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenens nostre parlement à Paris.

Recepte iiijta septembris Mo CCCCo octuagesimo.

#### MDXI.

# AU PARLEMENT (V.).

Claireau, 28 août 1480.

Ordre d'assurer l'exécution de l'arrêt condamnant le seigneur de Pierre à faire assiette au seigneur de Curton de 300 l. t. de

- 1. Julien de la Rovère, plus tard pape sous le nom de Jules II.
- 2. Par lettres données à Brie-Comte-Robert, le 14 juin 1480. (Ordonn. des rois de France, XVIII, 549.)

rente, pour laquelle Pierre de Cerisay a dù déjà deux fois renvoyer les parties devant ladite cour; et aussi d'entériner les lettres du don fait audit seigneur de Curton de la justice de Mirabel et Realville. — (Orig. Arch. nat., X<sup>1</sup> 9318, fol. 98.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, par plusieurs foiz vous avons escript en faveur de nostre amé et feal cousin, conseillier et chambellan le sire de Curton, chevalier de nostre ordre, touchant son procès qu'il a à l'encontre du s' de Pierre, duquel il a obtenu arrest. Et pour icelluy executer et faire l'assiete de troys cens livres de rente que ledit s' de Pierre estoit tenu luy bailler par la teneur dudit arrest, fut par vous ordonné pour y aller nostre amé et feal conseillier en nostredicte cour maistre Pierre de Cerisay, lequel pour ce faire y a jà esté par deux foiz; mais, obstant les delaiz, cautelles et dissimulations que ledit seigneur de Pierre a tousjours trouvées et mises en avant pour empescher l'execution dudit arrest et faire perdre le bon droit de nostredit cousin, à ceste cause ledit de Cerizay n'a peu proceder à l'execution dudit arrest, mais a de rechief renvoyé les parties par devers vous. Et pour ce que nous desirons l'abreviation du procès de nostredit cousin et son bon droit lui estre gardé, nous voulons, vous mandons et expressement enjoignons que incontinant et sans delay vous veillez proceder à l'expedicion dudit procès en toute bonne raison et justice. Et aussi pour ce que noz officiers du pays de Querci lui mettoient empeschement à la joyssance de la justice de Mirebel et Reauville, laquelle lui avons donné, comme pourrez veoir par ces lettres de don, nous voulons que incontinant et sans delay les

vueillez faire publier et enteriner en nostredicte court, car tel est nostre plaisir. Donné à Clereau<sup>1</sup>, le xxviii jour d'aoust.

Loys.

J. MRSME.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement à Paris.

#### MDXII.

AU PREMIER PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

Claireau, 28 août 1480.

Envoi du gouverneur de Limousin, auquel il a fait remise, sa vie durant, du marc d'argent dù pour sa terre de Curton; ordre de faire enregistrer les lettres dudit don, ainsi que celles du don de Mirabel et de Realville, pour lesquelles les officiers de Quercy lui font des difficultés. — (Orig. Bibl. nat., Coll. de D. Grenier, vol. 238, fol. 51.)

Mons' le president, j'envoye par delà le gouverneur de Lymosin<sup>2</sup> avec Mons' le legat<sup>3</sup>, et lui ay donné, sa vie durant, le marc d'argent qu'il me doit à cause de sa terre de Curton<sup>4</sup>, ensemble les arrerages de tout le temps passé qui me peut devoir; et sur ce luy ay donné lettres de don, lesquelles il a fait presenter à nostre Chambre des comptes pour en avoir la veriffication et expedition d'icelles, dont vous et

- 1. Probablement Claireau, commune et canton de Savigny-sur-Braye, arrondissement de Vendôme (Loir-et-Cher).
  - 2. Gilbert de Chabannes, seigneur de Curton.
  - 3. Julien de la Rovère.
- 4. Dans la commune de Daignac, canton de Branne, arrondissement de Libourne (Gironde).

ceulx de nostredicte Chambre avez esté reffusans de ce faire, comme il m'a dit. Et pour ce je vueil que, incontinant et sans delay, vous luy faictes veriffier et expedier cesdictes lettres sans y faire aucune difficulté.

Et aussi, pour ce que mes officiers du pays de Quercy lui mestoient empeschement à la joissance de la justice de Mirebel¹ et Reauville², laquelle lui ay donnée comme pourrez veoir par ces lettres de don, je vueil aussi que les lui faictes veriffier et expedier et que en ce n'ait faulte. Et à Dieu, Mons' le president. Escript à Clereau, le xxvmº jour d'aoust.

Loys.

J. MESME.

A nostre amé et seal conseiller et premier president de noz comptes<sup>3</sup>,

Apportées le ve septembre CCCC IIIIxx.

#### MDXIII.

### A LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

Claireau, 28 août 1480.

Ordre d'entériner les lettres du don fait au seigneur de Curton du marc d'argent par lui dû pour sadite terre de Curton et celles du don de Mirabel et Realville. — (Orig. Bibl. nat., Coll. de D. Grenier, vol. 238, fol. 55.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons donné à nostre amé

- 1. Aujourd'hui Mirabel, canton de Caussade, arrondissement de Montauban (Tarn-et-Garonne).
  - 2. Realville, dans le même canton de Caussade.
  - 3. Jean de la Driesche.

et feal cousin, conseiller et chambellan le sire de Curton, chevalier de nostre ordre, gouverneur de Lymosin, le marc d'argent qu'il nous doit tous les ans à cause de sa terre de Curton, ensemble les arreraiges qu'il nous peut devoir à cause dudit Curton. Et sur ce, lui avons donné noz lettres de don, lesquelles il vous a fait presenter pour en avoir la veriffication et expedition d'icelles, dont vous avez esté reffusans, comme il nous a dit. Pour quoy nous voulons et vous mandons et expressement enjoignons que, incontinent et sans delay, vous lui veriffiez et expedier cesdictes lettres de don sans y faire aucune difficulté.

Et aussi, pour ce que noz officiers du pays de Quercy lui mettoient empeschement à la joissance de la justice de Mirebel et Reauville, laquelle lui avons donnée comme pourrez veoir par ces lettres de don¹, nous voulons que, incontinant et sans delay, vous lui veriffier et expedier pareillement cesdictes lettres, car tel est nostre plaisir. Donné à Clereau, le xxviire jour d'aoust.

Loys.

J. MESME.

A noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes à Paris.

Apportées le ve septembre CCCC IIIIxx.

1. En date de Forges-lès-Chinon, janvier 1479. (Arch. nat., X<sup>1</sup> 8607, fol. 234.) Par lettres patentes données à Tours, le 12 avril 1480, Louis XI en avait déjà ordonné l'entérinement aux parlements de Paris, de Toulouse et de Bordeaux, à la Chambre des comptes de Paris et au sénéchal de Quercy. (Ibid., fol. 235.)

#### MDXIV.

# A JEAN DE LA DRIESCHE, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

Bonaventure, 3 septembre 1480.

Ordre de vérifier les lettres de l'assiette de 12,000 l. t. de rente faite au prince de Tarente dans son contrat de mariage avec Anne de Savoie. — (Orig. Coll. Morrison de Londres.)

Mons' le president, j'escriptz aux gens des comptes qu'ilz veriffient les lettres de l'assiette de douze mil livres tournois de rente que j'avoye promises à mon nepveu le prince de Tarente ou traictié de son mariage<sup>2</sup>. Je ne seroye pas content d'eulx ne de vous se on y faisoit difficulté. Et pour ce, dictes leur bien qu'ilz le facent, car, s'il y avoit faulte, je m'en adresseroye à vous. Escript à Bonne Avanture, le m' jour de septembre.

LOYS.

DE MARLE.

A nostre amé et seal conseillier maistre Jehan de la Driesche, president de noz comptes à Paris.

Apporté le xixe jour de septembre M CCCC III/xx.

#### MDXV.

# A LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

Bonaventure, 3 septembre 1480.

Ordre de vérifier les lettres du don fait au prince de Tarente, dans

1. Voy. la lettre suivante.

<sup>2.</sup> Par lettres du mois d'août 1480, données à la Motte-d'Égry. (Arch. nat., X<sup>1</sup> 8607, fol. 259 v·.)

son contrat de mariage avec Anne de Savoie, de 12,000 l. t. de rente sur les seigneuries de Villefranche-en-Rouergue, Villeneuve, Peyrusse, Rieupeyroux, La Sauvetat, Montrosier, La Roquebrillac dit Pétrasac, Fleignac, Martignac, Cassaigne-Cantaux, et la composition du principal et commun de la paix de Périgord. — (Orig. Bibl. nat., Coll. de D. Grenier, vol. 238, fol. 61.)

# De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons baillé et transporté à nostre cher et amé nepveu le prince de Tarente, pour l'assiete de douze mil livres tournois de rente que avions promise ou traictié du mariage de lui et de feue nostre niepce Anne de Savoye, noz villes, chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Villefranche de Rouergue<sup>1</sup>, Villeneufve<sup>2</sup>, Perusse<sup>3</sup>, Ruperoux<sup>4</sup>, la Sauvetat<sup>5</sup>, Montrosier<sup>6</sup>, la Roquebrilhac<sup>7</sup> dit Petrasac, Fleignac<sup>8</sup>, Martighac<sup>9</sup>, Cassaigne-Cantaux<sup>10</sup>,

- 1. Aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement de l'Aveyron.
- 2. Villeneuve-d'Aveyron, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Villefranche-de-Rouergue.
- 3. Peyrusse, dans le canton de Montbazens, arrondissement de Villefranche-de-Rouergue.
- 4. Rieupeyroux, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Villefranche-de-Rouergue.
- 5. La Salvetat-des-Cars, dans la commune de Villevayre, canton de Najac, arrondissement de Villefranche-de-Rouergue.
- 6. Montrozier, dans le canton de Bozouls, arrondissement de Rodez (Aveyron).
- 7. La Roquebouillac, dans la commune de Livinhac-le-Haut, canton d'Aubin, arrondissement de Villefranche-de-Rouergue.
- 8. Flagnac, dans le canton de Decazeville, arrondissement de Villefranche-de-Rouergue.
- 9. Peut-être Marcillac-d'Aveyron, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rodez.
- 10. Cassagnes-Comtaulx, dans le canton de Rignac, arrondissement de Rodez.

et la composition du principal et commun de la paix du pays de Perigort, ainsi que vous verrez par nos-dictes lettres que nostredit nepveu envoye presentement par devers vous, pour sur ce avoir vostre expedition, consentement et atache. Et, pour ce que nostre plaisir est qu'il joysse du contenu en icelles, nous voulons, vous mandons et commandons expressement que à icelles noz lettres vous faictes et baillez vostre-dicte expedition et atache nonobstant que appreciation n'ait esté faicte de la vraye valeur et estimation du revenu desdictes villes, chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries dessusdictes; et gardez bien qu'il n'y ait faulte, car autrement nous ne serions pas content de vous. Donné à Bonneavanture, le III jour de septembre.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris.

Apportées le xixe jour de septembre M CCCC IIIIxx.

#### MDXVI.

# A LA CHAMBRE DES COMPTES (V.).

Bonaventure-lès-Chinon, 4 septembre 1480.

Ordre de laisser partir Nicole Viole et Guillaume Du Bois, chargés par le roi de réprimer les abus commis par les officiers chargés de la levée des deniers pour le charroi de son artillerie. — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 6987, fol. 257.)

De par le roy.

Noz amez et feaux, nous avons commis et deputez nostre amé et feal correcteur de noz comptes maistre

Nicolle Violle<sup>1</sup> et maistre Guillaume Du Bois, procureur en la Chambre de nosdiz comptes, pour refformer les abus, pilleries, concussions et exactions indeues qu'on dit avoir esté commises et perpetrées par plusieurs esleus, leurs commis et autres noz officiers et commissaires, [sur les] habitans et communautez de villes, en mettant sus et levant les deniers du charroy de nostre artillerie du vivant du feu duc de Bourgoigne, dernier decedé, ainsi qu'il est plus à plain declaré en noz lettres patentes contenant leur commission et pouvoir sur ce. Si faictes incontinent partir les dessusdiz pour aller besongner en ce que dit est, sans les detenir ne occuper en autres choses, et en ce ne faites faulte, car tel est nostre plaisir. Donné à Bonneaventure les Chinon<sup>2</sup>, le m<sup>2</sup> jour de septembre.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes à Paris.

Apportées le axviije septembre M CCCC LXXX.

- 1. « Noble homme et saige maistre Nicolle Violle, seigneur de Noiseau-en-Brye et d'Athis-sur-Orge, » d'après une vente faite par lui, le 6 janvier 1518, à Jean Champion, demeurant audit Athis, d'un demi-quartier de vigne. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 3026, doss. Viole 67038, n° 26.) Il avait été nommé conseiller et correcteur en la Chambre des comptes par lettres datées de Tours, le 22 mars 1479, à la place de Philippe le Besgue, nommé vice-président, et avait été reçu le 6 avril suivant. (Arch. nat., P 2300, fol. 523.)
- 2. Le copiste de Legrand a écrit Chaumont au lieu de Chinon, qui est la lecture établie et par l'itinéraire, et par des exemples assez nombreux de date de cette localité.

#### MDXVII.

# AU COMTE DE ROMONT (V.).

Plessis-du-Parc, 24 septembre 1480.

Accusé de réception de sa lettre, remise par le sieur de Genton, et promesse faite devant lui, sous serment, d'observer la trêve conclue avec le duc et la duchesse d'Autriche. — (Orig. Arch. du département du Nord, B. Fonds des lettres missives, t. II, nº 260. Commun. par M. A. d'Herbomez.)

De par le roy.

Trés chier et amé frere, nous avons receu les lettres que nous avez escriptes par le sire de Genton et oy ce qu'il nous a dit de par vous, et, luy present, avons jurée la treve prise et accordée avec noz trés chiers et trés amez cousin et cousine les duc et duchesse d'Autriche, ainsi que par luy pourrez savoir. Si vous prions que le vueillez croire. Donné au Plessis du Parc lez Tours, le xxiii jour de septembre.

LOYS.

BERBISEY.

A nostre trés chier et amé frere conte de Romont.

1. Ce seigneur de Genton (on trouve aussi son nom écrit Gento, lettre du 3 novembre 1480, n° MDXXXIII, p. 297, et Janto, lettre du 13 novembre 1480, n° MDXLIII, p. 313) était de Savoie, comme le roi le dit lui-même dans cette dernière lettre, et au service du comte de Romont. M. de Foras (Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, II. Grenoble, 1878, in-fol., p. 240) mentionne un Amé de Gento, s° de Troynex, marié à Louise de Crescherel, et qui vivait au xv° siècle; mais il ne m'est pas possible d'affirmer que ce soit celui mentionné par Louis XI.

#### MDXVIII.

# AU CHAPITRE DE SAINT-LAUD D'ANGERS (D.).

Plessis-du-Parc, 25 septembre 1480.

Ordre de lui renvoyer les lettres de la trêve conclue avec Maximilien d'Autriche et dans laquelle est compris le duc de Bretagne. — (Publ. dans le Bulletin du Comité de la langue, de l'histoire 'et des arts de la France, années 1852-53, t. I [Paris, 1854, in-8°], p. 382.)

Mess<sup>n</sup>, envoyez moy la lettre de la treuve du duc d'Autriche<sup>1</sup>, laquelle je vous ay envoyée, et aussi en laquelle le duc de Bretaigne est comprins et signé. Je vous prie que, incontinent ces lettres veues, que vous la m'envoyez, car j'en ay necessairement affaire. Et [à Dieu], Mess<sup>n</sup>. Escript au Plessis du Parc, le xxv<sup>\*</sup> jour de septembre.

Loys.

DE DOYAT.

A Mess<sup>re</sup> de Sainct Lo d'Angiers.

### MDXIX.

# AU CHAPITRE DE SAINT-LAUD D'ANGERS (D.).

Plessis-du-Parc, 26 septembre 1480.

Ordre de lui envoyer l'acte authentique par lequel le duc de Bretagne se reconnaissait compris dans la trêve conclue par le roi

1. « En ladicte année, ou mois d'aoust, » dit la Chronique scandaleuse, « fut faite treve avec le duc en Autriche, pour sept mois, dont les trois mois devoient estre marchans, les trois autres d'abstinence de guerre, et le septiesme mois de repentailles. » (Éd. de Mandrot, II, 99.) Cette trêve avait été négociée par le comte de Romont et le seigneur du Lude, et ratifiée par Maximilien et avec le duc d'Autriche. — (Publ. dans le Bulletin du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France, années 1852-53, t. I [Paris, 1854, in-8•], p. 382.)

De par le roy.

Chers et bien amez, nous vous avons jà pieçà envoyé ung instrument signé des notaires que les gens du duc d'Auteriche baillerent à noz ambassadeurs estans de par nous à Franchise, par lequel le duc de Bretaigne se declaroit en la treve qui est entre nous et le duc d'Auteriche<sup>1</sup>. Et, pour ce que promptement en avons à besongner en aucunes choses qui fort nous touchent, nous vous prions que incontinant veuillez envoyer le double dudit instrument, par l'un des chanoines de vostre eglise, à nostre amé et feal chancellier et autres noz commissaires estans à Chinon; et gardez qu'il n'y ait faulte. Donné au Plessis du Parc, le xxvre jour de septembre.

Loys.

GILBERT.

A noz chers et bien amez les doyen et chappitre de l'eglise de Saint Laou d'Angiers.

#### MDXX.

AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE ET DE SOLIERS (D.).

Plessis-du-Parc, 9 octobre 1480.

Impossibilité pour le roi de consentir à reconnaître la légitimité de la succession féminine, qui lui ferait perdre sa couronne,

Marie de Bourgogne le 2 septembre 1480. (Lenglet-Dufresnoy, Preuves des Mémoires de Commines, III, 589-595.)

1. Cf. la lettre précédente. La déclaration du duc de Bretagne, en date du 28 septembre 1480, a été publiée par D. Morice dans les Preuves de l'Histoire de Bretagne, III, 370.

sans laquelle reconnaissance les représentants de Maximilien prétendent ne pouvoir céder au roi Lille, Douai et Orchies. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 10.)

Mons' du Bouchaige et Mons' de Soulliers', je n'ay oublié à vous dire que c'est que la demande qui font, c'est que une fille puisse heriter en l'apanaige et à leur terre, et, comme ilz disent qui n'oseroient consentir de nous baillez Lisle, Douay et Orchie<sup>2</sup> pour paur des Flamancs, nous avon beaucop plus à faire, ce nous consention que les filles heritassent, car je perdroye la couronne, et vendroit au royaulme de Navarre<sup>3</sup>, et puis à ung autre, que dit en vostre livre que eut

- 4. Palamède de Forbin, dit le Grand, second fils de Jean Forbin et d'Isoarde Marin, s<sup>r</sup> de Soliers, de Peyruys, de Puymichel, de Porquerolles, Pierrefeur, et vicomte de Martigues, chevalier, d'abord conseiller et chambellan de Charles II d'Anjou, dernier comte de Provence, auquel il persuada de léguer son comté à Louis XI. Celui-ci l'en récompensa en le nommant son conseiller et chambellan, puis, par lettres patentes du 19 décembre 1481, gouverneur général des comtés de Provence et de Forcalquier (Arch. nat., K 72, n° 62²), et, par autres lettres du même jour, gouverneur de Dauphiné à la place du seigneur du Lude, décédé (Arch. de l'Isère, B 2904, fol. 401 v°, et B 3238, fol. 5 v°). Il mourut en 1508, ayant testé le 13 avril 1469 et le 7 janvier 1475. Il avait épousé, par contrat du 28 janvier 1454, Jeanne de Castillon, fille de Charles et de Madeleine de Quiqueran, et en avait eu trois fils et trois filles. (Auselme, VIII, 33.)
  - 2. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Douai (Nord).
- 3. Louis XI faisait allusion à la situation qui s'était produite à la mort de Charles IV le Bel. Alors, en effet, si la succession féminine eût été admise, la couronne eût dû être attribuée, soit à Philippe, comte d'Évreux et roi de Navarre, qui avait épousé Jeanne, fille de Louis X le Hutin, soit à Philippe, fils d'Eudes, duc de Bourgogne, et de Jeanne, fille de Philippe V le Long (c'est sans doute « l'autre, que dit en vostre livre que eut l'autre fille »); soit enfin, à Édouard III, roi d'Angleterre, fils d'Isabelle de France, fille elle-même de Philippe le Bel.

l'autre fille, et puis au roy d'Angleterre; et vous leur povez bien demandés si vous devez consentir que les filles herident, qui est contre raison, et là où il a si grant peril que de perdre la couronne, veu qu'ilz ne veullent pas consentir de vous baillez Lisle, Douay et Orchie, et vous confesse bien que c'est raison, et le denyent seullement pour le peril. Et nous qui voyons que leur demande est contre raison, et qu'il y a plus grant peril que le leur de beaucop, et leur remonstrez qu'il ne se peult faire, affin que par contraincte ilz ne parlent plus de choses inpossibles, et qu'il ouvrissent quelque chose raisonnable, ce que ne feront jamais, sinon perdu l'eparance de ceste apanaige du tout 1. Item, aussi si les filles heritoient, ilz perdroient tout ce qu'ilz ont eu de la couronne, car le roy Jehan et le roy Charles, qui le leur baillerent, n'eussent pas estez roys; ainsi leur partaige n'eust rien vallu et yroit premier aux autres filles. Et leur remonstrez que les Angloys le leur font debatre affin de leur ouster, dès que ilz leur aroient fait l'obeissance, le leur ouster (sic), car ilz sçayvent bien qu'ilz n'y ont nul droit. Et à Dieu, Mess<sup>re</sup>. Escript au Plesseys du Parc, le IXº jour d'octobre.

Loys.

GILBERT.

A noz amez et feaulx conseilliers et chambellans les sires du Bochaige et de Soliers.

1. Allusion à la concession de la Bourgogne en apanage à Philippe le Hardi par Jean le Bon, le 6 septembre 1363, concession confirmée par Charles V.

#### MDXXI.

# A LA DUCHESSE DE MILAN (V.).

Plessis-du-Parc, 13 octobre 1480.

Retour d'Angleterre du grand sénéchal de Normandie; proposition du roi de ce pays, en vue du maintien de la paix, de marier son fils avec la fille de la duchesse, nièce de Louis XI; avantages de cette combinaison pour le rétablissement de l'autorité de la duchesse à Gênes, à raison des relations commerciales de cette ville avec l'Angleterre; bruit qui a couru d'un projet de mariage pour la jeune princesse avec le fils du duc de Calabre; manvais procédés du roi Ferrant en ce qui concerne Gênes, qui font obstacle à ce dernier projet; demande de bon accueil pour la proposition du mariage milanais, que le roi s'est engagé envers le roi d'Angleterre à faire agréer par la duchesse, et d'envoi de personnes sûres pour la traiter. — (Orig. Arch. de Milan, Potenze estere. Francia.)

Madame, je me recommande à vous tant que je puis. Le seigneur de Saint Pierre, grant seneschal de Normandie, est arivé ceste sepmaine à son retour d'Angleterre, où je l'avoye envoyé, lequel m'a rapporté lettres du roy d'Angleterre faisans mention que, pour ce qu'il ne vouldroit point estre alyé de mes ennemis, il se deslibere d'entendre au mariaige de monseigneur le prince son filz et de ma niepce vostre fille, et si le voulloit faire par mon moyen, dont j'ay esté trés joieulx. Et me semble que c'est la chose au monde qui plus sera cause de vous faire recouvrer vostre fait de Gennes, car tous les Genevois marchandent en Engleterre, et aussi sera cause de

<sup>1.</sup> Probablement Édouard, fils aîné d'Édouard IV et d'Élisabeth Woodville.

<sup>2.</sup> Anne, seconde fille de Galéas-Marie, duc de Milan, et de Bonne de Savoie, sa femme.

m'entretenir tousjours l'amytié du roy d'Engleterre et de son filz. Et ne doubtez pas que nous cheons en guerre de la vie de vostre fille avecques les Anglois, car nous avons treves pour cent et ung an, et aussi, si je y avoys suspeçon, je vous asseure que je ne le vous celleroye jamais.

Madame, on m'a dit qu'il en a esté parolles de la marier avecques le filz du duc de Calabre. Seur, vous savez le tour [que] le roy dom Ferrant vous a joué touchant Gennes¹, par quoy me semble que vous n'estes point tenue d'y faire mariaige pour ceste heure. Et si luy osterez tout le credit qu'il a à Gennes, car les Gennevoys ont beaucoup plus à faire d'Angleterre qu'ilz n'ont du roy domp Ferrant. Et pour ce, Madame, que, pour le grant bien que je veoye pour vous et l'affaire là où je vous voy, je me suis fait fort que vous y entendiez voulentier, je vous prie mandez moy ce que vous en avez en voullenté, et aussi ce que vous vouldrez donner à ma niepce vostre fille en mariaige, et que ce soit par hommes seurs de vostres ou par Anthoine de Mortillon², mon escuier d'escuerie,

- 1. Allusion à la révolte qui avait éclaté en mars 1477 contre l'autorité du duc de Milan, et que le roi de Naples avait favorisée. (Arch. de Venise, Senato. Deliberazioni secrete, t. XXVIII, fol. 4. Cf. le Diarium parmense, dans les Rerum italicarum scriptores de Muratori, XXII, 256, et Perret, Histoire des relations de la France avec Venise, II, 120.)
- 2. « Anthoine de Mortillon, escuier, » avait d'abord été « homme d'armes de la garde » du duc de Guienne, et, le 20 mars 1472, il donnait, comme tel, quittance par-devant Étienne de Villiers, secrétaire dudit duc, à Jean Gaudete, « tresorier des guerres » de celui-ci et par lui « commis à faire le paiement des gaiges des gens et officiers de son hostel, » de la somme de 25 l. t. « pour ses gaiges » du mois de septembre précédent. (Bibl. nat., Pièces orig.,

et maistre Pierre Durant, mon conseillier et maistre des requestes de mon hostel, lesquelz j'envoye devers vous pour mieulx vous avertir de la matiere. Si vous prye que les veillez croire, et me semble que vous n'y devez riens expargner, car c'est le plus puissant roy chripstien de gens que l'on saiche.

Madame, je prye à Dieu qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript du Plessis du Parc, le xm<sup>e</sup> jour d'octobre.

Loys.

LE MARESCHAL.

A nostre très chiere et très amée seur Madame la duchesse de Milan.

#### MDXXII.

AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE ET DE SOLIERS (D.).

Chissay, 14 octobre 1480.

Renvoi de Pasquier Grenier, avec prière de croire ce qu'il leur dira de sa part. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2908, fol. 8.)

Mons' du Bouchaige, et vous, Mons' de Solier, je vous renvoye Pasquier Grenier. Croyez le de ce qu'il

vol. 2061, doss. Mortillon 46903, no 1.) Il fut « escuier, conseiller et maistre d'ostel du roy » Charles VIII, après l'avoir été de Louis XI. Il fut envoyé en Savoie, le 7 mai 1487, avec une mission auprès du duc et du seigneur du Bouchage, alors à Grenoble, concernant l'affaire de Saluces. (Bibl. nat., Ms. fr. 2923, fol. 9.) En cette même qualité d' « escuier, conseiller et maistre d'ostel du roy, » il donne quittance, le 25 mars 1498, à « Anthoine Bayart, aussi conseiller dudit seigneur, tresorier et receveur general de ses finances es pays de Languedoc, Lyonnois, Forestz et Beaujeulois, » de 200 l. t., pour sa pension. (Pièces orig., doss. cit., no 2.)

vous dira de par moy. Et à Dieu. Escript à Chissé<sup>1</sup>, le xiii jour d'octobre.

Loys.

M. PICOT.

A noz amez et feaulx conseilliers et chambellans les sires du Bouchaige et du Solier.

#### MDXXIII.

# AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Pont-de-Saudre, 16 octobre 1480.

Ordre de faire sortir de Franchise les cent lances du seigneur de la Gruthuse et de les loger à Senlis. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2908, fol. 7.)

Mons' du Bouschage, je vous envoye une commission pour faire desloger de la ville de Franchise les cent lances de la compaignie de Mons' de la Gruthure (sic); et pour ce, faictes les incontinant loger en la ville de Senlis, et m'escripvez ce que y aurez fait. Et à Dieu. Escript au Pont de Sauldre, le xvi jour d'octobre.

Loys.

BERBISEY.

A nostre amé et feal conseillier et chambellan et premier varlet de chambre le sire du Bouchaige.

- 1. Aujourd'hui Chissay, canton de Montrichard, arrondissement de Blois (Loir-et-Cher).
- 2. Jean de Bruges, s' de la Gruthuze. Voy. ci-dessus la lettre du 12 avril 1480, n° MCCCCXLVI, p. 173.

#### MDXXIV.

# AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE ET DE SOLIERS (D.).

Pont-de-Saudre, 16 octobre 1480.

Nécessité de s'en reposer sur « l'omme de Tournay » du soin de mener à bien la conclusion du traité, même si le duc d'Autriche ne veut pas le faire. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 20.)

Mons' le conte, et vous, Mons' du Solier, l'onme de Tournay¹ que vous, Mons' le conte, cognoissez, m'a dit que ceulx à qui il a parlé, qui sont des plus grans, feront le traictié, si le duc ne le veult faire. Je ne voy ressourse en nostre cas que ceste cy. Je vous prie que vous l'entretenez bien, et parlez à luy bien secretement et le contentez bien. Et ne faillez pas à promettre, car, si vous faillez à cecy, nous sommes morfonduz; ne larguez guieres, car il a la teste ligiere, mais aidez luy à conduire son cas sans larguer fort le mieulx que vous pourrez, et me faictes souvent savoir de voz nouvelles; et faictes bien conduire les gens jusques par deçà la riviere de Sonme. Et à Dieu, Mess'. Escript au Pont de Sauldre², le xvi° jour d'octobre.

Loys.

P. DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseillers et chambellans les sires du Bouchaige et du Solier.

- 1. J'ignore quel est cet « omme de Tournay » auquel le roi fait allusion.
- 2. Pont-de-Saudre, dans la commune de Billy, canton de Sellessur-Cher, arrondissement de Romorantin (Loir-et-Cher).

### MDXXV.

## A LA CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS (V.).

Plessis-du-Parc, 25 octobre 1480.

Ordre de vérifier et expédier sans délai les lettres du don fait à Étienne de Vesc de la prévôté de Meaux. — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 6987, fol. 290.)

De par le roy.

Noz amez et feaux, nous avons, par noz lettres patentes signées de nostre main, et pour les causes dedans contenues, baillé et delivré à main ferme à nostre bien amé Estienne de Vesc<sup>1</sup>, serviteur ordinaire

1. Né vers 1447, et probablement d'origine dauphinoise, il fut attaché, vers 1470, à la maison du dauphin Charles en qualité d'échanson et de premier valet de chambre, fut nommé en décembre 1481 bailli de Meaux, après la mort d'Antoine des Essars, s' de Thieux, et, comme lui également, « maistre enquesteur des eaux et forestz » de l'Ile-de-France, de Champagne et de Brie. Chambellan de Louis XI et l'un de ses confidents à son lit de mort, il fut chargé par lui d'opérer la restitution de Thouars, Talmont et autres seigneuries enlevées à Louis de la Trémoille et données au seigneur de Bressuire; il fut l'un des principaux témoins entendus dans l'enquête ouverte sur cette affaire après la mort du roi, et s'attira ainsi la malveillance de Commines, qui le traite fort mal dans ses Mémoires. Favori de Charles VIII, il fit partie du Conseil de régence du jeune roi, devint, le 29 mai 1489, président lai de la Chambre des comptes de Paris et concierge du Palais en remplacement d'Antoine de Beauvau, échangea son bailliage de Meaux, au commencement de 1490, contre la sénéchaussée de Carcassonne, qu'il quitta à son tour, le 3 mars 1491, pour devenir sénéchal de Beaucaire et de Nîmes. Seigneur de Châteauneuf-de-Mazenc, de Caromb et Saint-Hippolyte, au pied du Ventoux, de Suzette, de Châteauneuf-Redortier, Forcalquier et Château-Renard, Bourbon-Châteauneuf, Grimaud en Provence, Savigny-sur-Orge, Viry, Thorigny et Orangis, Montesson, La et commensal de nostre trés chier et trés amé filz Charles, dauphin de Viennois, conte de Valentinois et de Dyois, nostre prevosté de Meaux, avec les profits, revenus et emolumens d'icelle, en payant à nostre receveur ordinaire dudit lieu xv l. t. seulement, ainsy que pourrez voir plus à plain par nosdictes lettres. Et, pour ce que ledit de Vesc est celuy des serviteurs

Borde, Montdidier, Charenton dans le voisinage de Paris, d'Hersin-en-Artois, il avait épousé, par contrat du 19 août 1475, Anne Courtois, dont il eut deux fils, Charles et Claude, ce dernier mort avant la fin du règne de Charles VIII, l'autre marié à Antoinette de Clermont-Lodève par contrat du 12 juin 1501. Étienne de Vesc prit une part importante aux négociations du mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne, et fut chargé, avec Gilbert de Chabannes, se de Curton, le 3 novembre 1492, de délivrer aux ambassadeurs d'Angleterre les lettres de ratification du traité d'Étaples. Mais il joua surtout un rôle de premier ordre dans l'événement capital du règne de Charles VIII, l'expédition de Naples, « que le roy seul trouva bonne, » dit dédaigneusement Commines, « et un appelé Estienne de Vers, natif de Languedoc, homme de petite lignée, qui jamais n'avoit veu ne entendu nulle chose au fait de la guerre. » (Mém., l. VII, ch. 1, éd. Dupont, I, 291.) Pour participer à la campagne, dont il avait été le chaud promoteur, il donna, le 27 mai 1494, sa démission de l'office de président lai de la Chambre des comptes; il fit partie du conseil chargé d'administrer le royaume de Naples, conquis par Charles VIII, reçut le gouvernement de Gaëte, où il réprima vigoureusement une insurrection survenue en juin 1495, après le départ du roi, et fut envoyé en France, vers la fin de mars 1496, pour solliciter des secours en hommes et en argent. Après la mort de Charles VIII, il resta en crédit auprès de Louis XII, qui l'envoya comme ambassadeur à Venise, et le chargea « d'entendre avec ses lieutenants aux affaires du royaume (de Naples). » Après avoir fait son testament à Milan, le 13 janvier 1501, il était rentré à Naples à la fin d'août de la même année et y avait repris la charge de grand chambellan, quand il fut atteint de la peste, dont il mourut, le 6 octobre 1501. (A. de Boislisle, Notice biographique et historique sur Étienne de Vesc, sénéchal de Beaucaire, pour servir à l'histoire des expéditions d'Italie. Paris, 1884, in-8°.)

de nostredit filz qui plus est continuellement nuit et jour occupé pour la seurté de sa personne, et en qui avons pour ce singuliere fiance, et que nous voulons à ceste cause qu'il jouisse de ladicte prevosté toutes difficultez et dissimulations cessans, nous vous mandons, commandons et expressement enjoignons que icelles noz lettres vous verifiez et expediez incontinent selon leur forme et teneur, sans mettre l'enterinement, publication et verification d'icelles en aucun delay; et gardez qu'il n'y ait faulte. Donné au Plessis du Parc lez Tours, le xxve jour d'octobre.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaux les gens de noz comptes et tresoriers à Paris.

Apportées le iiij novembre M CCCC LXXX.

#### MDXXVI.

[AU CARDINAL JULIEN DE LA ROVÈRE] (D.).

Plessis-du-Parc, 25 octobre 1480.

Complot machiné contre le cardinal dès son départ de Rome, par les évêques de Sebenique et de Tournai, pour lui enlever sa légation a latere; nécessité d'amener les Gantois à résipiscence et de renvoyer l'archevêque de Rhodes à Rome; possibilité pour le cardinal de se servir des Gantois et de leur haine contre les conseillers du duc d'Autriche pour se faire nommer légat; grave intérêt qu'il y aurait à faire punir par le pape l'évêque de Sebenique; exclusion de l'évêque de Saint-Paul, dont l'influence est redoutée par les deux évêques susdits. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 15. Publ. par Lenglet-Dufresnoy, Preuves des Mémoires de Commines, III, 623.)

Mons<sup>r</sup>, vous congnoissez que vous estes trahy dès ce que vous partites de Romme, et que, dès l'eure, Sebenique<sup>1</sup> a forgé contre vous pour non perdre sa legation, et s'est alyé de Tournay<sup>2</sup> à ce faire. En cas que le courrier qui est allé devers le duc d'Autriche ne vous aporte plaine reception de legat a latere, etc., comme il vous appartient, vous vous en devez retourner; se ausse (sic) que vous devez envoyer devers Mess<sup>n</sup> de Gand leur signiffier la charge que vous avez de nostre Saint Pere pour le bien de la chrestienté, et le reffuz que vous ont fait le conseil du duc d'Autriche, et le grant pechié qu'ilz font et desobeissance au Saint Siege apostolicque, et les biens qui en viennent d'obeyr à l'Église, et les maulx pareillement de ceulx qui y desobeissent; et que vous les priez qu'ilz envoyent devers vous, et que vous leur monstrerez bien clerement que vous n'y aliez que pour tout bien, et si n'y aliez pour nul mal, et si n'estes point partial; et qu'on leur nomme hardiment que l'evesque de Tournay et Sebenicque vous sont contraires pour ce qu'ilz ne vouldroient point la paix. Il n'est rien qui tant desplaise aux Gantoys, car ilz veulent la paix; aussi fault que voz gens sentent si les dessusdiz leur ont point fait entendant que vous voulez proceder contre eulx pour la mort du chancellier de Bourgongne<sup>3</sup>, frere du cardinal de Mascon<sup>4</sup>, car il s'advoa clerc, et je me doubte qu'ilz leur aient, fait ceste peur; et aussi il appella à Romme.

- 1. Luc de Tollentis, évêque de Sebenico en Dalmatie de 1469 à 1491, légat pontifical auprès de Maximilien.
- 2. Ferry de Cluny, évêque de Tournai, de 1473 au 7 octobre 1483.
  - 3. Guillaume Hugonet, mis à mort par les Gantois.
- 4. Philibert Hugonet, évêque de Mâcon de 1473 à 1484, cardinal-prêtre de Sainte-Lucie « in Silice » le 7 mai 1473, puis des SS. Jean et Paul. (Gall. christ., IV, 1091.)

Au regard de Roddes¹, s'est ung trahistre; et puisque vous me demandez conseil, vous lui devez faire commandement, sur toutes les peines de desgradation et autres, qu'il s'en voise tout droit devers le Pape, et ne le tenir pas ung quart d'eure avecques vous, car vous donriez couraige à Tournay et à Sebenicque, et vous tiendra pour ung homme puysilanyme; et incontinent qu'il sera hors de vostre compaignie, vous verrez bien humilier, devant qu'il soit quinze jours après, Tournay et Sebenicque, quant ilz congnoistront qu'ilz ne vous pouront avoir par ce bout.

Au regard de ceulx de Gand, ilz hayssent tous ceulx du conseil du duc d'Autriche, et especiallement ceulx de Bourgogne; et, s'ilz envoyent devers vous, et vous les povez gaigner, ilz ont bien la puissance de vous faire recevoir legat maulgré le duc d'Auteriche et tout son conseil. S'est une chose à l'avanture; mais l'essayer ne vous coustera guieres, et povez attendre leur response à Amyens, s'ilz ne se meurent², et, s'ilz se meurent, à Compiengne ou à Noyon.

Aussi, se vous avez puissance d'ajourner Sebenicque pour rendre ses comptes devant vous, vous le devez faire incontinent et le desposer de sa legation; et, si

- 1. L'archevêque de Rhodes. Je trouve un Marcus, archiepiscopus Colocensis, dont Lenglet a tort, je crois, de faire un archevêque de Colocza en Hongrie (Preuves de Commines, III, 600),
  accrédité auprès de Maximilien, le 18 septembre 1480, par le
  cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens. Ce devait être notre archevêque de Rhodes, ce siège étant qualifié Colossensis, en souvenir
  du colosse de Rhodes. (Le Quien, Oriens christianus. Paris, 1740,
  in-fol., p. 1050.) Ce prénom de Marcus donne lieu de supposer
  que l'archevêque devait être Vénitien.
- 2. Cette phrase est incompréhensible; mais la leçon meurent n'est pas douteuse : le scribe aurait sans doute dû écrire meuvent.

vous n'avez povoir, vous devez envoyer hactivement devers le Pape, qu'il les face tous deux aler à Romme et qu'il les pugnisse, ainsi que vous adviserés, de la grant deshonneur qu'ilz vous ont faicte, qui pas à vous seulement, mais à la personne du Pape, car vous estes son legat et son nepveu<sup>1</sup>.

Au regard de ce qu'ilz ont mis que vous ne menissiez nulz Françoys, c'est pour l'evesque de Saint Pol<sup>2</sup>, car Roddes leur aura donné entendant que, quant Sainct Pol n'y est point, qu'il vous gouverne paisiblement. Vous entendez tout mieux que moy; mais, de ce que je vous puis conseiller, je vous advertiz le mieulx que je puis. Escript au Plesseis du Parc, le xxv<sup>4</sup> jour d'octobre, à cinq heures après midi.

[LOYS.]
DE DOYAT.

### MDXXVII.

AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE ET DE SOLIERS (D.).

Plessis-du-Parc, 25 octobre 1480.

Envoi du double de la lettre qu'il écrit au légat et à l'évêque de Saint-Paul, et du double du sauf-conduit demandé par ces derniers. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 14.)

Mons' du Bouchaige, et vous, Mons' du Solier, je

- 1. Ce passage, à défaut de la suscription, qui manque, prouve que la lettre est adressée à Julien de la Rovère, qui était en effet neveu et légat de Sixte IV. Voy., aux Pièces justificatives, n° VI, la lettre de Julien de la Rovère du 29 octobre 1480, en réponse à celle du roi.
  - 2. L'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Astorg Aimery,

vous envoye le double de ce que j'escriptz à Mons' le legat¹ et à Mons' de Saint Pol², et le double du sauf-conduyt qu'ilz demandoient. Il n'y a autre chose de nouveau. Et à Dieu. Escript au Plessis du Parc, le xxv° jour d'octobre, à cinq heures après midi.

Loys.

DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseillers et chambellans les sires du Bochaige et du Solier.

#### MDXXVIII.

# A LA CHAMBRE DES COMPTES D'ANJOU (V.).

Plessis-du-Parc, 27 octobre 1480.

Ordre de vérisier les lettres du don fait à Hauglin du Voivre, son artilleur, des revenus des siefs anciens de Montfaucon, provenant de la succession du roi de Sicile. — (Copie du temps. Arch. nat., Chambre des comptes d'Anjou, P 1334<sup>44</sup>, fol. 8.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons, par noz lettres patentes signées de nostre main, et pour les causes dedans contenues, donné et octroyé à nostre cher et bien amé artilleur Hauglin du Voivre le prouffit, revenu et esmolument des fiefz ancien de Montfaucon<sup>3</sup>, ou tout tel droit qui nous y appartient, par le

qui n'occupa ce siège que très peu de temps, et fut transféré à l'archevêché de Vienne le 11 décembre 1480. (Gall. christ., XVI, 118.)

- 1. Julien de la Rovère. Voy. la lettre précédente.
- 2. L'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ci-dessus, p. 288.
- 3. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Chollet (Maineet-Loire).

19

trespas de seu nostre oncle le roy de Sicile, duc d'Anjou, et aussi tout ce qui lui compectoit et appartenoit à cause de la seigneurie dudit Montsaucon. Et, pour ce que nostre plaisir est qu'il joisse plainement et passiblement dudit don par nous à luy sait, nous vous mandons, commandons et expressement enjoignons que icelles noz lettres de don vous veriffiez et expediez de point en point selon leur sorme et teneur, sans y saire quelque ressur ou difficulté, car tel est nostre plaisir. Donné au Plessis du Parc lez Tours, le xxvnº jour d'octobre.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaulx les gens de noz comptes en noz pais et duchié d'Anjou.

### MDXXIX.

AUX SIRES DE BAUDRICOURT, DU BOUCHAGE, DE SOLIERS, DE MAIGNÉ, ET A FRANÇOIS HALLÉ (D.).

Plessis-du-Parc, 29 octobre 1480.

Remerciement de leur lettre et félicitations au sujet de leur façon d'agir; ordre au seigneur de Baudricourt d'aller à Tournay, si cela est nécessaire, pendant que les seigneurs de Soliers et du Bouchage resteront à Franchise, avec liberté toutefois d'agir suivant les circonstances; ordre au seigneur de Moreuil de ne pas « laisser passer les postes » et d'arrêter à Amiens les lettres qui lui seront adressées. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2908, fol. 3.)

Mess<sup>rs</sup>, je vous remercye de voz bonnes lettres; je vous recommande mes besongnes. Il me semble que vous prenez le mieulx du monde, excepté, s'il fault allerà Tournay, que vous, Mons' de Baudrucourt, y allez et Mons' de Soulliers, et vous, Mons' du Bouschaige, demorez à Franchise, et faictes le boyteux. Aussi, s'il n'y a riens de bon, il en pourra venir aucuns d'eulx devers vous, aussi aucuns des vostres devers eulx. Faictés comme verrez à l'ueil; je vous advouré de tout, et, se vous ne povez des grandes, ne mesprisez pas les petitez.

I

ţ

Je ne vous ouse escripre, car j'ay peur que la poste qui porte la lettre passast sans que Mons' de Moreil les conduyssist. Et pour ce, d'ycy en avent, ordonnez à Mons' de Moreil qui ne laisse passer les postes quant il y ara dessus la lettre : Mons' de Moreil, conduyssez la, qui ne passast point Amyans sans qu'il soit en personne pour les conduyre. Aussi, ne m'en escripvez point là où il y ait riens d'effect, que ne les faciez conduyre jusques Amyans. Escript au Plesseys du Parc, le xxix' jour d'octobre.

Loys.

GILBERT.

L'omme qui vient ne vous a pas dit se qui vient faire, ou il vous a dit une mansonge.

A Mess<sup>13</sup> de Baudrucort, le riche conte<sup>2</sup>, de Soulliers, mon neveu de Maigné, s'il y est, et maistre Françoys Hallé.

1. Jean de Soissons, seigneur de Moreuil.

<sup>2.</sup> Sobriquet que Louis XI donnait au seigneur du Bouchage à raison de sa rapacité.

### MDXXX.

AUX SEIGNEURS DE BAUDRICOURT, DU BOUCHAGE, DE SOLIERS, DE MAIGNÉ, ET A FRANÇOIS HALLÉ (D.).

Plessis-du-Parc, 29 octobre 1480.

Approbation de leur réponse aux représentants de Maximilien, qui pourront venir les uns ou les autres, ou tous ensemble, s'il leur plait, à Guise ou à Chauny; avantage qu'il y aurait à se passer de l'évêque de Tournay, mais surtout de l'Anglais. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2908, fol. 5.)

Mess<sup>11</sup>, il me semble que vous avez très bien respondu; si vueullent<sup>1</sup> venir à Guyse<sup>2</sup> ou à Chauny<sup>3</sup>, vous leur ferez bonne chere, et, s'ilz ne veullent venir tous, partie d'eulx pourront venir, et aussi partie d'entre vous pourront aller là. En effect, faictes comme verrés pour le mieulx. Et à Dieu. Se vous povez passer de Tournay<sup>4</sup>, bien; se non, accordez le; mais, de l'Angloix, gardez que, en lieu qu'il soit, vous en tenez loing. Escript au Plesseys du Parc, le xxix<sup>6</sup> jour d'octobre.

Loys.

D'ISOME.

A Mess<sup>10</sup> de Baudrucourt le riche conte, de Soulliers, mon neveu de Maigné, s'il y est, et à maistre Françoys Hallé<sup>5</sup>.

- 1. Il s'agit des représentants de Maximilien.
- 2. Guise, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Vervins (Aisne).
  - 3. Chauny, chef-lieu de l'arrondissement de Laon (Aisne).
  - 4. Ferry de Cluny, évêque de Tournai.
- 5. François Hallé, archidiacre de Paris, puis archevêque de Narbonne. Il avait commencé par être avocat civil du roi au parie-

#### MDXXXI.

### AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE ET DE SOLIERS (V.).

Plessis-du-Parc, [octobre] 1480.

Envoi des lettres du légat et de l'évêque de Saint-Paul; ordre de remettre à Guillaume Carreau un prisonnier qu'il aura à conduire au Lude, puis à Châteauneuf-du-Pape, le plus secrètement possible; ordre d'indiquer les bénéfices de l'archevêque de Vienne pour lesquels il faudra lui tenir la main, et de jeter au feu les lettres du légat et de l'évêque de Saint-Paul. — (Minute. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 13.)

Mons' du Boschaige, je vous envoye les lettrez que Mons' le legat' et Mons' de Sainct Pol<sup>2</sup> m'ont escriptez; puisque je desloge la compaignie de mon nepveu Mons' d'Ussé<sup>3</sup>, ilz le feront bien.

Baillez en la charge à Guillaume Carreau, et que, sur sa vie, il ne le leisse parler à homme ne à fame, et luy baillez vint lances et les archiers, et qu'il ne passe par ville fermée, affin qu'il ne le voye, et que

ment de Paris, en vertu de lettres de Louis XI datées de Rouen, le 9 février 1466, et d'Étampes, le 24 septembre 1466; mais il ne fut admis à prêter serment qu'après la mort du titulaire, Me Jean Simon, le 29 avril 1471, et ne porta jusqu'à ce moment que le titre d'avocat du roi extraordinaire. (Arch. nat., Xia 1485, fol. 145 ve, 149 et 159 ve.) Comme on le voit, ce n'était pas exclusivement un juriste, et Louis XI lui reconnaissait également des talents diplomatiques.

- 1. Julien de la Rovère.
- 2. L'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Cf. la lettre du 25 octobre précédent, no MDXXVII.
- 3. Jean de Bruges, seigneur de la Gruthuse, auquel Louis XI avait donné la seigneurie d'Ussé. Voy. plus haut, p. 173, nº MCCCCXLVI, la lettre du 12 avril 1480, à la Chambre des comptes d'Anjou.

ne leisse point passer ne entrer en esglise, ne en semistiere, et que l'en le menne tout droit au Lude<sup>1</sup>. Incontinent que je sauray qu'il y sont, je luy baudray de mes archiers et ung homme seur pour le menner jusques à Chasteauneuf du Pape<sup>2</sup>. Et sachés de Mons<sup>r</sup> le legat s'il a avisé autre chose despuis, et vous y gouvernez selon son bon plaisir. Vous yrés bien l'acompaignier et parler à luy, et ne yrés pas par le court chemin; vous en viendrés Amyens et par deçà la Somme, et ceulx que vous leur manrés yront pour vous acompaigner avecques les autres qui vous remenront<sup>3</sup>. Monstrez ces lettrez à Mons<sup>r</sup> de Baudricourt et à Mons<sup>r</sup> de Soliers.

Mons' de Soliers, l'arcevesque de Vienne n'est point mort encores, et pour ce mandés moy pour quel beneffice vous voullés que vous tiengne la main; car la pluspart de ces beneffices sont anexés à l'archeves-ché, especillement Saint Pierre le Tryporte et Saint

- 1. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de La Flèche (Sarthe). Jean de Daillon en était seigneur.
  - 2. Dans le canton et l'arrondissement d'Orange (Vaucluse).
- 3. Le prisonnier pour le transfert duquel Louis XI recommande tant de précautions était cet archevêque de Rhodes sur le compte duquel nous lui avons vu exprimer sa défiance. Voy. la lettre du cardinal de Saint-Pierre au roi en date du 29 octobre 1480. (Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 11, Pièces just., no VI.)
- 4. Guy de Poisieu, archevêque de Vienne, mourut le 27 octobre 1480. (Gall. christ., XVI, 117.) La présente missive, qui nous a été conservée seulement à l'état de minute non datée, est donc un peu antérieure.
- 5. Saint-Pierre, monastère bénédictin de Vienne, appelé probablement, comme dans notre missive, le « Tryporte » parce qu'il avait été fondé hors des portes « trans portas » de la ville, à l'intérieur de laquelle il se trouva par suite de son extension en 1389. (Gall. christ., XVI, 151. Cf. Mermet, Hist. de la ville de Vienne [Vienne, Grenoble, Lyon et Paris, 1853, in-80], I, 180.)

Cher<sup>1</sup>. Mons<sup>r</sup> du Boschaige, maiz que vous ayez veu les lettrez de Mons<sup>r</sup> le legat et de Mons<sup>r</sup> de Saint Pol, getez les au seu. Et à Dieu, Mess<sup>rs</sup>. Escript au Plessis du Parc, le.....

Loys.

DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conselliers et chambellans les sirez du Boschage et du Solliers.

1

#### MDXXXII.

## A SES AMBASSADEURS (D.).

Plessis-du-Parc, 3 novembre 1480.

Félicitations pour ce qu'ils ont fait; avantage qu'il y aurait à laisser venir tous ceux qui le voudront, à l'exception des Anglais, qui ont montré qu'ils voulaient la guerre. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2916, fol. 1.)

Mess<sup>18</sup>, oncques gens ne firent si bien que vous de n'allez point en leurs puissances; et, s'il vous viennent veoir, n'en refusez nulz, excepté les Angloix, car ceulx là ont bien monstré qu'il voulloint bien la guerre, car depuis la treve il ont envoié des gens à leur requeste et contre moy. Et à Dieu, Mess<sup>18</sup>. Escript au Plesseys du Parc, le 111° jour de novembre.

Loys.

GILBERT.

## A Mess<sup>18</sup> les ambassadeurs du roy.

1. Aujourd'hui Saint-Chef, ou Saint-Chafre, en latin Sanctus Theuderius, monastère bénédictin entre Aoste (Isère) et Bourgoin. (Gall. christ., XVI, 161.)

### MDXXXIII.

## AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE, DE BAUDRICOURT ET DE SOLIERS (D.).

Plessis-du-Parc, 3 novembre 1480.

Ordre de laisser venir les gens [du duc d'Autriche] qui leur ont demandé un sauf-conduit; ordre de remettre au sieur de Genton la lettre que le roi leur envoie ouverte, « si elle leur semble bien, » sinon, de la garder et de lui tenir un autre langage; nécessité pour le roi de savoir pourquoi le duc a fait appel aux Anglais : c'est un indice qu'il ne veut pas d'un « appointement, » que le roi désire pour pouvoir servir la chrétienté; avantage qu'il y aurait à mêler à la négociation « le bailli..., qui est ung trés povre homme, » ainsi que « ceulx qui ont la puissance, car ilz n'esment point les Anglois. » — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2905, fol. 2. Copie. Coll. Fontanieu, vol. 141.)

Messeigneurs, dès l'autre jour je vous escriptz que ces grans entreprinses n'estoient point conduisables veu les personnages. Toutesfoiz, vous y ferez le mieulx que vous pourrés. Vous avés mal fait en maistre Jehan d'avoir reffusé le sauconduit; car il vous confesse assez qu'il n'y peult riens, puis qui s'en veult venir; envoyez luy bientost ce sauconduit, si les choses ne sont changéez; il vous offre assez qu'il leirra des gens pour conduire les matieres. Je vous escriptz l'autre jour que vous ne delaissiés point à accepter les petiz offrez et à les mettre en effect; car si Le Prince veult embler et amenner de par deçà ce qu'il vous offroit, ne le reffussés pas; car ce seroit ung bon cop, et ne seroit pas petit. Et, si luy ou autre s'en veullent venir, pour mauvaiz qu'ilz soient, ne les ressussés point, ne dislaiez, si vous ne voiez bien clerement qu'ilz

puissent faire ung cop, car le reffuz leur oste le corage, et souffit qu'ilz laissent intelligance pour servir.

J'escriptz à Mons<sup>r</sup> de Gento la lettre que je vous ay mise cy dedans toute overte. Lisez la, et, si vous semble bien, baillez les lettrez audit Gento et luy parlez de mesmes. Et, si ne vous semble bien, ne les luy baillés point, et changés vostre language. C'est une bien estrange chose qu'il vous a amenné la doesriere et ces Anglois, qui cest bien qu'il l'esment mieulx la crestianté perdue que nous veoir en paix. Et pour ce, le plus tost que vous pourrés savoir lesqueulx veullent appointement raisonnable, saichés le ; et aussi sachés s'ilz auront la puissance de conduire treuve ou paix, et de oster la voie de fait tellement que je puisse servir la crestianté. La plus necessere chose que j'aye assavoir, c'est car, puis qu'il y a appellé les Anglois, c'est signe qu'ilz ne veullent point d'appointement, car les Anglois n'y viendront pas, sinon pour le destorber; car je ne vouldroys point estre prins au despourveu.

Au regard du bailli que vous sçavez, c'est ung trés povre homme, et n'y fault riens espargner, ne maiz que artoys de la teste; tout le surplus est à mon advantage, et le plus tost l'en faire mesler est le meilleur, et ceulx qui ont la puissance, car ilz n'esment point les Anglois. Et à Dieu, Mess<sup>14</sup>. Escript au Plessis du Parc, le m<sup>4</sup> jour de novambre, à six heures de soir.

Loys.

DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseilliers et chambellans les sirez du Boschaige, Baudricourt et du Soliers.

Mons' de Moreil faictes les conduire seurement.

#### MDXXXIV.

### A LA CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS (V.).

Plessis-du-Parc, 5 novembre 1480.

Ordre de vérifier la cession faite par le roi à Richard de Bailleul de la seigneurie de Saulsay, que le comte et la comtesse du Maine avaient fait saisir sous prétexte d'une rente de 24 écus d'or, assise sur ladite seigneurie, et de tenir quitte ledit Richard de ce qu'il pourrait devoir en sus de 150 écus d'or auxquels avait été estimée ladite terre, et qu'avait payés feu Robert de Bailleul, père dudit Richard. — (Copie. Bibl. de Rouen, Ms. 5848. Coll. Leber, t. X, Mémoriaux de la Chambre des comptes du temps de Louis II, fol. 43.)

De par le roy.

Noz amez et feaux, nous avons, par noz lettres patentes signées de nostre main, pour les causes dedans contenues, cassé et adnullé certain decret interposé en la cour et auditoire des gens tenans les requestes de nostre palais à Paris, au proffit et pourchaz de feu nostre oncle le conte du Maine<sup>1</sup> et de nostre tante Ysabeau de Luxembourg, sa femme<sup>2</sup>, pour la chastellenie, terre et seigneurie de Saulsegove<sup>3</sup>, qui fut et appartint à feu Robert de Bailleul<sup>4</sup>, sous couleur

- 1. Charles d'Anjou, comte du Maine.
- 2. Isabeau de Luxembourg, fille de Pierre I de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et de Marguerite de Baux; seconde femme de Charles d'Anjou, qui l'épousa par contrat du 9 janvier 1443. Elle eut de ce mariage Charles II, comte du Maine, et Louise, mariée à Jacques d'Armagnac, duc de Nemours. (Anselme, I, 235, et III, 726.)
- 3. Ce mot, qui ne nous est parvenu que dans une copie très désectueuse, doit, je pense, être Saulsay, nom d'une seigneurie possédée par Robert de Bailleul.
  - 4. Robert de Bailleul est qualifié « noble homme, escuier, sei-

de xxiii escus d'or de rente et les arrerages qui en estoient escheuz, que nosdiz oncle et tante pretendoient avoir droict sur icelle terre, et ce moyennant la somme de CL escus d'or que avons fait prendre et recevoir comptant de nostredit cher et bien amé Richard de Bailleul<sup>1</sup>, filz dudict feu Robert, et auquel, pour consideration des bons et grans services qu'il nous a faictz et faict chascun jour, et esperons qu'il fera pour le tems à venir, et pour aucunement le recompenser desdiz services, nous avons donné l'outre plus de ce que peut monter le principal de l'achapt desdiz xxim escus d'or de rente, outre lesdiz cL escus, et aussi les arrerages et despens sur ce faictz; et avec ce, lui avons, en faveur de sesdiz services, donné, ceddé et transporté et delaissé, en tant que besoin seroit, ladicte terre et seigneurie de Saulcegoves, ainsy qu'il est plus amplement contenu en nosdictes lettres. Et pour ce qu'il nous a tousjours bien et loyaument servy, et que nous voulons, à ceste cause, qu'il joisse entierement de l'effect et contenu en nosdictes lettres, nous vous mandons, commandons et expressement enjoignons que, toutes difficultez et excusations cessans, vous les veriffiez et expediez incontinent, en faisant ledit Richard de Bailleul joir

gneur de Maubuisson, » dans une vente à lui faite, le 3 février 1478, par « Jehan Le Jugleur, » d'une rente de cinq boisseaux de blé. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 169, doss. 3570, nº 41.)

<sup>1.</sup> Richard de Bailleul, seigneur de Saulsay ou du Saucé, donne quittance, les 22 mai 1486 et 5 mars 1487, à « Jehan Lalemant, conseiller du roy et receveur general de ses finances ou pays de Normandie, » de la somme de 200 l. t., « pour sa pension et entretenement ou service » du roi. (Bibl. nat., Pièces orig.; même dossier, nºs 43 et 44.)

paisiblement du contenu en icelles noz lettres; et gardez que en ce n'ait faute, car tel est nostre plaisir. Donné au Plessis du Parc lez Tours, le ve jour de novembre.

Loys.

GILBERT.

A noz amez et feaux les gens de noz comptes à Paris.

### MDXXXV.

# AUX GÉNÉRAUX DES FINANCES (D.).

Pray, 7 novembre 1480.

Remerciement des « neuf offerandes » qu'ils lui ont envoyées « par Georges; » prière de lui en envoyer encore quatre. — (Publ. dans le Bull. du Comité historique des monuments écrits de l'histoire de France, septembre-octobre 1851 (Paris, 1852, in-8°), p. 248.)

Mess<sup>15</sup> les generaulx, je vous remercie de neuf offerandes que m'avés envoiés par Georges. J'en ay voué encore quatre; je vous prie que les m'envoiés, et qu'il n'y ait point de faulte, car, si m'en venoit domage, je dirois que ce seroit pour cella. Et à Dieu, Mess<sup>15</sup>. Escript à Prays<sup>1</sup>, le vii<sup>16</sup> jour de novembre.

Loys.

DE DOYAT.

A noz amez et feaulx les generaulx de noz finances.

1. Pray, arrondissement de Vendôme (Loir-et-Cher).

#### MDXXXVI.

## A SES AMBASSADEURS (D.).

Plessis-du-Parc, 8 novembre 1480.

Inconvénients du choix de Thérouanne, d'Aire ou de Calais pour les conférences avec les députés bourguignons; intention du roi de ne pas être le premier à envoyer des négociateurs; son désir de voir ceux du duc d'Autriche formuler d'abord leurs propositions, et de conclure une trêve, ou, comme ils disent, une « paix pour un long temps. » — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 17.)

Mess<sup>n</sup>, j'ay receu voz lettres; vostre allée à Theroanne seroit dangereuse, car il faudroit que la garnison se delogast pour vous logiez.

Et, quant la garnison seroit hors, ilz vous pourroient faire une piperye.

Item, quant Mons' de Baudrucourt lairoit Aras, il la pourroint faire à Aras; aussi Ayre' est en aprouchant de Calaix. Au regard de ce que m'escripvez que vous l'avez acordé pour ne mettre les choses en rompture, ne leurs acordez rien pour peur de rompture.

Vous estes bien bestes se vous cuydez, car<sup>2</sup> ceste grant assemblée ilz entendent à chose raisonnable, car la douhairiere<sup>3</sup> y est, qui n'y est pour autre chose que pour destourbez. Aussi, là où il y a beaucop de gens, on se tient tousjours en grand fierté et en grans demandes, et auront honte de confessez la neccessicté davent tant de gens, et avez belle excuse d'envoyez à

- 1. Aire, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Omer (Pas-de-Calais).
  - 2. Sic pour « qu'à. »
  - 3. Marguerite d'Yorck, veuve de Charles le Téméraire.

Theroanne voz fourriés, qui vous escripront qu'on s'i meurt le plus fort du monde; et faictes bien maniere que estes courrosiez que vous n'y povez aller. Mons du Bouschaige, respondez à maistre Guy de Rochefort que je n'envoyroys pas devers le duc d'Austriche le premier, se n'est pas raison. Aussi je suys bien loing pour envoyez devers moy; mais mon entention n'est que bonne, et, ce la sienne est bonne, qui mette ung homme ou deux de sa part, et vous et Mons de Soullié savez toute mon entention; et, si cest homme ou deux vueullent venir en quelque lieu de

1. Guy de Rochefort, seigneur de Pleuvaut, Flagey, Cuiseaux et l'Abergement, fils de Jacques de Rochefort et d'Agnès de Cleron, et frère puiné de Guillaume, avant lui chancelier de France. D'abord conseiller et chambellan de Charles le Téméraire, puis de Marie de Bourgogne, il se laissa gagner par Louis XI, qui lui donna la charge de conseiller-clerc au parlement de Bourgogne, où il devint ensuite second, puis premier président en 1482; il fut député par Charles VIII, en novembre 1494, aux conférences d'Amiens tenues en exécution du traité de Senlis. Surpris, le 24 octobre 1495, dans son château de Pleuvaut, par Henri, bâtard de Vaudrey, il resta sept mois prisonnier, d'abord à Morigny, puis à la saunerie de Salins, d'où il réussit à s'échapper. Il fut nommé chancelier de France le 9 juillet 1497. Il donna quittance, en cette qualité, le 21 janvier 1501, à « Pasquier Gravelle, receveur des tailles en la viconté de Verneuil, » de 150 l. t. à lui « ordonnées par la convention des trois estatz des pays et duchié de Normandie derrenierement tenue à Lovyers, ou mois de septembre (1500), pour le fait des tailles et octroy d'icellui pays » de l'année commencée le 1er janvier précédent (1501), « pour plusieurs plaisirs et expeditions faictes pour la generalité et affaires dudit pais, et tout ainsi que fait a esté à ses predecesseurs... » (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 2516, doss. Rochefort 56341, no 2.) Il mourut en janvier 1507. Il avait épousé Marie Chambellan, qui lui survécut jusqu'en 1509; elle lui avait donné deux fils, Jean et Louis de Rochefort, et une fille, Charlotte. (Anselme, VI, 415 et 441.)

mon party, vous et ledit Soulliés besongnerez avecques eulx pour trouvez tous les moyans qui se pourront pensez pour venir à bonne fin, tant d'un cousté que d'autre, et sans se faire priez d'un cousté ne d'autre de parlez, mès tous, d'un asentement, ouvrir aussi franchement pour qu'il semblera estre bon, comme pour parvenir au bien de paix et de bonne amytyé, comme se vous estiez tous quatre à ung maistre, et, par se moyan, ou vous besongnerez sans le sceu de la grant asemblée, ou ilz trouveront manière de les departir.

Item, s'il en vint ung des deux devers vous, vous, Mons' de Soulliés, yrez devers eulx et congnoystrez si riens de bien ilz pourront faire.

Item, le chancellier est l'un de qui vous entendrez mieulx leurs volumpté. Toutes voyes, là où vous trouverez mieulx vostre aventaige, mettez vous y. Ilz ont ceste coustume de voulloir qu'on parle le premier, et nous le perdrion tout content; mais, en les mettant en devises, le langaige se trouve; et une longue treve ou paix seroit bonne, et, en tandys, trouvez les moyans de l'apoinctement, car soudainement il est fort à faire; et le moyan que je vous escry n'est pas de celluy que maistre Guy<sup>1</sup> vous enseignera. Faictes comme verrez à l'ueil; j'ay mis paix, car ilz disoint qu'ilz ne voulloint point de treve, et, si la vueullent nommez paix pour ung long temps, se seroit tout ung. Mons' de Boschage, je vous ay escript autres lettres, et faictes comme verrez à l'ueil. Escript au Plesseys du Parc, le vmº jour de novembre.

Loys.

1. Guy de Rochefort.

GILBERT.

Mess<sup>1</sup>, je vous envoye ma ratiffication; le gouverneur en escript à Mons<sup>1</sup> de Janto. Escript au Plesseys du Parc, le viii jour de novembre.

A Mess<sup>rs</sup> les ambassadeurs.

### MDXXXVII.

# AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Plessis-du-Parc, 8 novembre 1480.

Remerciements de ce qu'il a fait pour les gens de son neveu et pour « l'evesque; » ordre d'envoyer « querir » le clerc pour faire payer les gens d'armes. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 14.)

Mons' du Bouschaigje, je vous remercye de la bonne dilligence qu'avez faicte des gens de mon nepveu<sup>1</sup>, et aussi pour l'evesque. Envoyez querir le clerc pour faire payer les gandarmez, et les faictes partir le plus tost que faire se pourra, et qu'il n'y ait point de faulte. Escript au Plesseys du Parc, le viue jour de novembre.

A Mons' du Bochage.

LOYS.

GILBERT.

#### MDXXXVIII.

AUX SEIGNEURS DE BAUDRICOURT, DU BOUCHAGE ET DE SOLIERS (D.).

Plessis-du-Parc, 8 novembre 1480.

Envoi de la déposition de Nicolas Dautresie, à laquelle il ne convient pas d'attacher de l'importance; permission de la montrer

1. Probablement les gens du seigneur de la Gruthuse; quant à

aux gens du comte de Romont, aux Gantois, et à qui bon leur semblera. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 37.)

Mons' de Baudrucourt, Mons' du Bouchaigje et Mons' de Soulliers, je vous envoye la deposition de Nicolas Dautresie. Mons' des Cueurdes' le congnoyst bien, et dit qu'il est si foul qu'il a grant peur qu'il ne sache dire la verité. Et aidez vous en de ce qu'il vous pourra servir, et le monstrez là où bon vous semblera, et aux gens de Mons' de Romont et aux Gantoix, et à qui vous vouldrez. Escript au Plesseys du Parc, le vnr jour de novembre.

Loys.

GILBERT.

A Mess<sup>rs</sup> de Baudricourt, du Bochage et des Solyers.

#### MDXXXIX.

## AU PARLEMENT (D.).

Bonaventure, 9 novembre 1480.

Ordre de vérifier les lettres du don fait au chapitre de Notre-Dame-du-Puy, en Anjou, des droits de justice en la paroisse dudit lieu. — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 6987, fol. 351.)

De par le roy.

Noz amez et feaux, nous avons puis naguere donné aux cœur, chanoines et vicaires de l'eglise de Nostre Dame du Puy Nostre Dame, en Anjou, noz droiz de haute justice, moyenne et basse en la paroisse dudit lieu, avec tout droit de chastellenie et autres choses,

l'évêque, ce doit être celui de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dont il est question plus haut et aussi dans des lettres postérieures.

1. Philippe de Crèvecœur, seigneur d'Esquerdes.

lesquelles vous seront presentées afin de les veriffier. Et, pour ce que, pour la grande et singuliere devotion que nous avons audit lieu, nous desirons les faiz et affaires de ladicte eglise estre favorablement traictez, nous vous prions, et neantmoins mandons trés acertes, que icelles nosdictes lettres vous veriffiez et expediez en toute diligence sans y riens excepter; car vous entendez bien que c'est pour noz veuz, et que pour riens ne vouldrions qu'il y eust faulte. Donné à Bonneavanture, le tx° jour de novembre.

Loys.

PARENT.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris.

### MDXL.

## AUX SEIGNEURS DE BAUDRICOURT, DU BOUCHAGE ET DE SOLIERS (D.).

Les Forges, 10 novembre 1480.

Avantage qu'il y a pour eux de rester à Franchise plutôt que d'aller à Guines, où ils seraient les otages de M. de Roussy; de tâcher de faire venir un ou deux des gens du duc d'Autriche et, à leur retour, d'avoir une sûreté pour le seigneur de Soliers; ordre à celui-ci d' « y aller veoir » et de tâcher « de « gagner nulz amys; » on saurait « au moins la verité des mensonges de Mons de Gento. » — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 38.)

Mess<sup>rs</sup>, vous estes tous maistre Jehan, et vous vault mieulx estre à Franchise que à Guysnes en hostaige de Mons<sup>r</sup> de Roussy<sup>1</sup>. Il me semble que vous devez tacher

1. Antoine de Luxembourg, comte de Brienne, de Ligny et de

qu'il en viengne ung ou deux tant seulement parler à entre vous, et au retour avoir sceurté pour Mons' de Soliers, et qu'il y voise, car ilz ne lui demanderont riens.

7

1

Et vous Mons' de Soliers, y allez veoir sy vous nous pourrez gagner nulz amys, car ilz ne vous demanderont riens. Et à Dieu, Mess<sup>18</sup>. Escript aux Forges, le x<sup>2</sup> jour de novembre.

Au moints saurés la verité des mensonges de Mons' de Gento<sup>1</sup>.

Loys.

DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseillers et chambellans les sires de Baudricourt, du Bouchaige et Soliers.

Roussy, troisième fils du connétable de Saint-Pol et de Jeanne de Bar. Il fit, sous les ordres de son père, la campagne du Bien-Public en 1465 (De Haynin, Mémoires, I, 11) et combattit, en juillet 1468, au tournoi donné à Bruges à l'occasion des noces de Marguerite d'Yorck et de Charles le Téméraire (Ol. de la Marche, Mémoires, l. II, ch. IV, t. III, p. 141). Grand maréchal de Bourgogne, il avait, pendant l'été de 1472, ravagé les pays frontières entre la Champagne et la Bourgogne, le comté de Tonnerre notamment (Chronique scandaleuse, éd. de Mandrot, I, 285-286). En 1475, il fut moins heureux, et se fit prendre, le 20 juin, à Guipy, près Château-Chinon (Th. Basin, Histoire de Charles VII et de Louis II, l. IV, ch. xIII, t. II, p. 344, et Chronique scandaleuse, I, 335-336), fut amené à la grosse tour de Bourges, puis au Plessis-du-Parc, vers le roi, qui exigea de lui une rançon de 40,000 écus. (Op. laud., I, 354-355.) Il fut, peu après, désigné comme l'un des conservateurs de la trêve de Soleuvres, le 13 septembre 1475. (Ol. de la Marche, Mémoires, l. III, ch. vn, t. III, 223.)

1. Sic, pour Genton.

#### MDXLI.

## AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE, DE BAUDRICOURT ET DE SOLIERS (D.).

Plessis-du-Parc, 10 novembre 1480.

Ordre de laisser l'assemblée de Lille « se despartir » et d'objecter à son transfert à Thérouanne la « mortalité » qui règne dans cette ville; intention prêtée au cardinal et au légat de ne rien faire; possibilité de traiter après leur départ; désir qu'ils ont d'aller à Thérouanne, pour se rapprocher de Calais et être à la discrétion des Anglais, ou bien de faire prisonniers les envoyés du roi, pour s'en servir comme d'otages et ravoir leurs propres prisonniers. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2905, fol. 1. Copie. Coll. Fontanieu, vol. 140-141, fol. 137.)

Mons' de Baudricourt, du Boschaige et de Soliers, vous n'avez sinon à leisser despartir ceste asemblée de Lisle¹, non pas d'asault, maiz de minne; et dictez bien qu'il vous desplait tant de ceste mortalité qui est à Teroenne que merveilles, et, davant qu'il en aient trouvez deux logis, le cardinal² qui a fait ceste asemblée s'en yra le premier; car il a fait par despit du legat, et, puisqu'il a reboté le legat, il se obliera de son entreprinse.

Mess<sup>n</sup>, n'aiés point de regret si ne font riens, car le cardinal et Sebenique<sup>3</sup> et tous les seigneurs n'y sont venuz que pour garder que on n'y fasse riens. Maiz, quant ces grossiers seront despartis, si l'on [a] volenté de traicter, vous avez ceulx de Gand, ou le

- 1. Lille, chef-lieu du département du Nord.
- 2. Julien de la Rovère, cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens.
- 3. L'évêque de Sebenico, ci-dessus, p. 286.

chancellier, ou au moins Mons<sup>r</sup> de Romont; cestuy là n'a garde de leisser la pratique.

J'ay tant pancé pourquoy ilz vous voulloient menner à Teroenne, et eulx à Aeire; maiz c'est pour vous faire desloger la guarnison de Teroenne, et puis faire quelque entreprinse dessus, ou pour s'aproucher de Calais et y fere venir tousjours des Anglois à l'apetit de la doeriere.

Encores ay je pansé ung¹ que je crois estre plus vray: c'est qu'ilz eussent tant fait que vous fussiés venuz parlamenter avecques eux hors de la ville; et, si n'eussent peu au premier cop, ilz y feussent retornez avant vint foiz qu'ilz ne vous eussent prins, et eust esté la doesriere que vous eust prins par ces Englois pour ravoir les prisonniers de leur pais, et par avanture que, à Lisle, les Gantois ne l'eussent pas souffert; maiz de Eire jusques à Calois n'a guieres; aut moints, eussiés vous estez mennez à Guignes², et la doesriere eust dit que la place estoit à elle; et je croy qui n'y a cellui de mes prisonniers qu'elle n'aye desja promis à leurs amys, et qu'elle n'aye prins la bonne boche. Et à Dieu, Mess<sup>13</sup>. Escript au Plessis du Parc, le dixiesme jour de novembre, au matin.

Loys.

DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseillers et chambellans les sirez de Baudricour, du Boschaige et de Soliers.

<sup>1.</sup> Ici un mot sauté.

<sup>2.</sup> Guines, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

### MDXLII.

# AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Plessis-du-Parc, 13 novembre 1480.

Félicitations sur ce qu'il a gagné avec l'archevêque de Rhodes et en contentant Brandelys; demande de « rallongement » faite par Polheim; disposition du roi à y consentir contre la cession de deux ou trois belles lévrières de M. de Bossu et de deux jeunes lévriers; ordre de ne pas regarder à « cent ou deux cens marcs d'argent » pour les avoir; défaut de conduite qui fait avorter « les grans praticques » de M. d'Arbent. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2911, fol. 3.)

Mons' du Bouschage, vous avez terriblement gaygné de l'argent de l'arcevesque de Roddes d'avoir contenté Brandelys'; mais le plus fort, c'est que Poullan' demande ralongement, et, s'il ne vous peult servir, au moins que j'aye les deux ou troys les plus belles levryeres que ait Mons' du Bossu's et deux jeunes

- 1. Molinet l'appelle « Maurice Brandelies de Champagne » et signale sa présence à la bataille de Guinegate, le 7 août 1479. (Chronique, t. II, ch. Lxvi, p. 206.) Olivier de la Marche nous apprend qu'il était « escuyer de la chambre » de Maximilien. (Mémoires, liv. II, ch. ix; éd. Beaune et d'Arbaumont, III, 255.)
- 2. Wolfgang de Polheim, chevalier autrichien, favori du duc Maximilien. Il avait épousé Jeanne, fille de Wolfart de Borselle, dont il eut : Jeanne; Anne; Madeleine, mariée à George de Lichtenstein; Marguerite, religieuse; Wolfgang, mort enfant; Suzanne, mariée en 1518 à Jean de Staremberg. (Bibl. nat., doss. bleus, vol. 530. Ms. fr. 30075, doss. Polheim 13941.) Il avait été fait prisonnier à Guinegate. (Molinet, Chronique, t. II, ch. Lxvi, p. 218.) Il mourut le 11 novembre 1512. (Doss. bleus, loc. laud.)
- 3. « Pierre de Hennin-Liétart, seigneur de Bossu, bailli des Bois et prévôt le comte de Valenciennes » (Mémoires du sire de Haynin, t. I (Mons, 1842, in-8°), p. 104), prend part à la campagne du

levryers, ou se que y sera de bon; et vous enquerez bien ce qu'il a, j'entans les plus grandes levryeres, pour avoir la rasse.

Je sçay bien que Mons' de Boussu ne les bayllera pas, se il n'a cent ou deux cens marcs d'argent; n'y plenez rien, car je payeré. Je me doubte bien que les grans praticques de Mons' d'Arban' demorent par

Bien-Public dans la compagnie du se de Ravestein (Ibid., p. 13), figure aux funérailles de Philippe le Bon, parmi les seigneurs qui portent son cercueil, à Bruges, les 21 et 22 juin 1467. (Ibid., p. 80, et Du Clercq, Mémoires, liv. V, ch. Lxvi, t. IV, p. 304; Chastelain, Chronique, éd. Kervyn de Lettenhove, V, 235.) Il fut blessé en 1467 dans la campagne coutre les Liégeois. (De Haynin, t. I, pp. 80, 81, 84 et 87.) Après la mort de Charles le Téméraire, et lors de l'invasion de ses pays de Flandre et d'Artois par les Français, au printemps de 1477, il se trouvait au Quesnoi. (Molinet, Chronique, ch. xL, t. II, p. 17.) Il fut l'un des chefs des habitants de Valenciennes et livra à leur tête, notamment le jeudi de Pâques (10 avril 1477), plusieurs escarmouches aux envahisseurs. (Ibid., ch. xLI, t. II, p. 28, et ch. xLV, t. II, p. 75.) Il fit une tentative sur Saint-Amand à la fin du mois de juillet suivant. (Ibid., ch. xLvII, t. II, p. 102.) Son château de Bossu, près Condé, où il avait laissé, sous les ordres de Jean Gossart, une garnison de trente laquais, fut occupé par les Français, en 1478, pendant que lui-même était auprès de Marie de Bourgogne (ch. Lin, p. 140), mais repris sur eux peu de temps après (ch. Lv, pp. 144, 145). On trouve encore le sire de Bossu à Bouchain en 1478 (ch. LXIII, p. 187); il entre à Cambrai le 29 avril 1479 (ch. LXIII, p. 188); prend d'assaut Bohain (ch. LxIII, p. 189); il prend part aux sièges de Tytefrelen, de Hasprem, de Beaumont, dans le Luxembourg, en 1479 (ch. Lxxi, pp. 240, 244), et il allait assister à celui de Rodemach, quand la conclusion d'une trêve l'empêcha (ch. LXXIII, pp. 247-248).

1. Louis Alleman, seigneur d'Arbent, ancien serviteur de Charles le Téméraire et commandant du château de Joux, dans le Jura, au moment de la mort du duc. Après avoir résisté longtemps, il le vendit le 27 avril 1480, contre la somme de 13,000 livres. Le fait, affirmé par Olivier de la Marche, qui

faulte de conduycte. Et à Dieu. Escript au Plessis du Parc, le xmº jour de novembre.

Loys.

GILBERT.

A nostre amé et feal conseillier et chambellan et premier varlet de chambre le sire du Bochage.

### MDXLIII.

AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE ET DE SOLIERS (D.).

Plessis-du-Parc, 13 novembre 1480.

Impossibilité d'ajouter foi à M. de Genton, qui n'a jamais voulu proposer ni accepter rien de précis; envoi d'un sauf-conduit en blanc pour les seigneurs d'Arbent et de Virieu, qui devront venir directement vers lui; avis du roi en ce qui concerne leurs rapports avec le légat, avec l'évêque de Saint-Paul; impossibilité de donner à ses conseillers des instructions précises, sauf, si les envoyés bourguignons « mentent, » de mentir aussi; silence fait dans leur lettre sur la réponse où le roi leur parlait de « l'espie; » nécessité de la retrouver pour pouvoir entrer à Thérouanne; faculté donnée au seul seigneur du

fait monter le prix de la trahison à 14,000 livres (Mémoires, liv. II, ch. ix; éd. Beaune et d'Arbaumont, III, 254), contesté, d'autre part, par Gollut (p. 1398, n. 2), est mis hors de doute par le texte suivant, extrait des archives des ducs de Bourgogne :

Con composa avec la place de Joux, au Compté de Bourgogne, pour la réduire en l'obéissance du roi, ce qui a été fait naguere... Louis Allemant, chevalier, seigneur d'Arban, toucha la somme de 13,000 livres, qui lui avaient été promises en l'obeissance du roi de ladite place de Joux, par lui faite le 27 avril 1480, dont il en donna quittance le 20 mai 1480, en présence de Louis Taillant et Jacques de la Vallée, écuyers, maistre Jean Mauroy, avocat du roi à Troyes, et Simon de Cleron, seigneur dudit lieu. François Mauroy, frère dudit Jean, compta ladite somme au lieu de Neufchâtel. Le sieur d'Andelot fut chargé du traité. » (Mémoires lus à la Sorbonne... Histoire, philosophie et sciences morales, 8, 9 et 10 avril 1863 [Paris, 1864, in-80], pp. 239 et 240.)

Bouchage d'allonger le sauf-conduit de Polheim. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 18.)

Messr<sup>15</sup>, quelque chose que vous aiez debatu, Mons<sup>r</sup> de Janto ne vous a jamès achepté chose que vous lui aiez offerte, et, ce qu'il a demandé, quant vous lui avez acordé, il l'a laissié. Mons de Janto, ny les gens du duc d'Austriche ne vous ont jamès dit une chose deux foiz; mais, autant de foiz que vous m'avez escript, s'a esté de nouveau propos. Se vous estes si fous d'adjoustez foy à chose que Mons' de Janto vous dye, pour ce qu'il est de Savoye et qu'il scet mon servicteur, je vous respon que se n'est que ung va ly dire, et vous, Mons' de Bouschage et de Soulliers, savez bien que je luy en deys seans, et, mais qu'il soit hors de là, il me dira pour son excusation qu'il ne peult dire que se qu'on luy dit; mais vous congnoyssiez bien qui ne vous deyst jamès une chose deux soiz. Et souffise vous que je ne m'en ouse pas plaindre, si bien comme il m'a batu, et vous, Mons' de Bouschage et de Soulliés, le savez bien ; il est devenu si trés orguileux puis qui s'est mis en ouvre, qu'il laisse mes besongnes derriere, car il ne lui en chault, pour faire selles, non pas de Mons' de Romon seullement, mais du cardinal de Tournay<sup>1</sup>, et de tous ceulx qui en prient. Et vous voyez bien, sanglantes bestes que vous estes, qui ne tient qu'à l'en pries, et n'y adjoustez foy qu'à ce que vous verrez.

Au regard du sal conduyt d'Ussé<sup>2</sup>, d'Arban et de Louys de Vyryeu, je vous envoye ung blanc pour le faire; mais faictes le leur, et qu'ilz passast par entre

1. Ferry de Cluny.

<sup>2.</sup> Jean de Bruges, s' de la Gruthuse.

vous, et incontinant envoyez les devers moy, et m'advertissez de ce que vous pourrez.

Au regard du legat, si s'y fye, veu qu'il a prins l'evesque de Roddes, il le contraindront de le randdre, et si l'en feront repentir, et, au regard de l'evesque de Saint Pol, maintenant Mons de Vienne, s'il y va, il demoura pour les gaiges. Au regard de voz allées par delà et de leurs venuees, je vous ay escript par mes derrenieres lettres ce qu'il m'en semble et ce que je veulx que vous en fassiez.

Je ne vous sauroys saire responce ad ce que vous escrypvez seures, car à chascune lettre nouveau propos. Je me tiens ad ce que je vous ay escript derrenierement; ilz vous mentez (sic) bien, mentez bien aussi.

Au regard du blé, ilz n'en auront point, car il eussent fait la treve marchande, si n'eussent esté pour avoir de l'argent de leur congiez.

Vous ne me mandez point que vous avez receu mes lettres de response qui parloint de l'epiee, dont je suis bien esbay; et se elles estoint perdues, vous n'entrez ja à Theroanne, pour les raisons que je vous mandoys dedans. Au regard du ralongement de Poullan, il n'y a homme qui en ait puissanse que Mons' de Bouschage. Je auré des levriers et levrieres de Boussu. Et à Dieu, Mess<sup>15</sup>. Escript au Plesseys du Parc, le xuit jour de novembre.

Loys.

GILBERT.

[A] Mess<sup>n</sup> les ambassadeurs du Soliers [et] du Bouchage.

1. Cette phrase prouve bien que l'évêque de Saint-Paul est celui de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Astorg Aimery, qui devint,

#### MDXLIV.

## AU PARLEMENT (D.).

La Ferté, 14 novembre 1480.

Ordre de laisser François Perreau en possession de l'office que le roi lui a donné, comme Olivier, capitaine de Meulan, est chargé de le leur signifier. — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 6987, fol. 356.)

Mess<sup>16</sup>, j'ay receu voz lettres, et, au regard de l'office que j'ay donnée à maistre François Perreau, quant vous aurez des offices, vous en pourvoyerez voz gens, car des miennes j'en veulx faire à mon appetit, et non pas au vostre; et ne vous en tuez plus la teste, car je le veulx ainsy, et, qui yra au contraire, je n'en seray pas content. J'ay chargé à maistre Olivier, capitaine de Meulant<sup>1</sup>, vous en dire plus au long sur ce mon entention, lequel vueillez croire en ceste matiere de ce qu'il vous en dira comme moy mesmes. Escript à la Ferté<sup>2</sup>, le xiiii jour de novembre.

Loys.

GILBERT.

A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris.

Receue le sxij novembre M CCCC LXXX.

en effet, archevêque de Vienne après Guy de Poisieu. Voy. ci-dessus la lettre du mois d'octobre 1480, p. 293, nº MDXXXI; mais elle prouve aussi qu'il faut faire remonter plus haut sa promotion à l'archevêché de Vienne, que le Gallia place seulement au 11 décembre 1480.

- 1. Olivier Le Dain.
- 2. Dans la commune et le canton de Montbazon, arrondissement de Loches (Indre-et-Loire).

#### MDXLV.

## AU SEIGNEUR DU PLESSIS (D.).

Plessis-du-Parc, 16 novembre 1480.

Prière de recevoir le seigneur de Saint-Vallier, qui va le lendemain à Amboise, de lui donner à dîner, et de lui faire voir le dauphin. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 6602, fol. 37. Publ. par M. Marchegay, Jehan Bourré, gouverneur du dauphin, p. 48.)

Mons' du Pleissis, j'envoye demain Mons' de Saint Valier' à Amboise; je vous prie que vous descendez embas en la ville pour lui donner à disner, et, après disner, menez le veoir Mons', affin qu'il s'en retourne incontinant. Et à Dieu. Escript au Pleissis du Parc, le xvi jour de novembre.

Loys.

PARENT.

A nostre amé et feal conseiller et maistre de noz comptes le seigneur du Pleissis Bourré, tresorier de France.

#### MDXLVI.

## AU DUC D'ORLÉANS (V.).

Les Forges, 20 novembre 1480.

Accusé de réception de sa lettre et ordre donné aux gens des finances royales de ne rien retrancher de la pension du duc, ni de celle de sa mère. — (Copie du temps. Arch. nat., KK 902 (registre de la Chambre des comptes du duché d'Orléans), fol. 1.)

Mon filz, j'ay receu voz lettres, et ay mandé aux gens de mes finances qu'ilz ne retranchent aucune

1. Aymar de Poitiers.

chose ceste année de la pension de madame ma tante vostre mere, ne de la vostre. Et à Dieu, mon filz. Escript aux Forges, le xxº jour de novembre.

Loys.

BERBISEY.

A nostre très cher et très amé filz le duc d'Orleans.

La réception de la lettre ci-dessus est mentionnée dans les termes suivants au registre KK 902, fol. 1, de la Chambre des comptes du duché d'Orléans: « Le xxvnº jour de novembre CCCC IIII prent apportées en ladicte Chambre unes lettres missibles du roy, nostre seigneur, dont la teneur s'ensuit..... »

#### MDXLVII.

## AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Les Forges, 20 novembre 1480.

Prière au seigneur du Bouchage de faire en sorte que le seigneur de Soliers « aille de par delà, » comme l'homme le plus agréable aux ambassadeurs de Maximilien, et le plus capable « de gaigner quelc'un qui nous fasse service en ces matieres; » prière de lui procurer des lévriers, et promesse d'argent comme récompense. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2905, fol. 6.)

Mons' du Boschaige, je vous prie que vous trovez fasson que Mons' de Soliers aille de par delà; car il me semble que c'est le chemain qui vault le mieulx pour noz besongnes, car il n'est pas homme à qui ilz fissent desplaisir; et par avanture, à son voyage, il poura gaigner quelc'un qui nous fera quelque service en noz matieres.

Mettez la plus grant peine que vous pourrés à avoir des levrierez, et je vous donneray la chose que vous amez le mieulx, que est argent. Et à Dieu, Mons' du

Boschaige. Escript aux Forges, le xx° jour de novembre.

Au moins saurons la verité des mensonges de Mons<sup>r</sup> de Genton.

Loys.

DE DOYAT.

A nostre amé et feal conseiller et chambellan le sire du Bouchaige.

### MDXLVIII.

## AUX HABITANTS D'ANGERS (D.).

Bonaventure, 29 novembre 1480.

Ordre de célébrer des sêtes en l'honneur de la levée du siège de Rhodes par les Turcs. — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 22450, fol. 143 vo. Publ. par M. Marchegay, Notices et pièces historiques sur l'Anjou, l'Aunis et la Saintonge [Angers et Niort, 1872, in-80], p. 102.)

Chers et bien amez, pour ce que avons eu certaines nouvelles que, moyennant la grace de Dieu nostre createur, de la benoiste vierge Marie, et de monseigneur Saint Jehan, le siege qui avoit esté mys davant la cité de Roddes par le Turc, cruel ennemy de la foy trés chrestienne, a esté levé, et que, durant iceluy siege, ont esté tuez et occys de x à xii mille Turcs par les chevaliers de l'ordre dudit Mons Saint Jehan, estans assiegez en ladicte cité de Roddes, qui n'estoient en nombre que de v mille et ve gens de fait, lesquelz Turcs, aprés plusieurs assaulx donnez à icelle cité, honteusement s'en sont levez et fouis en la Turquie, qui est une chouse miraculeuse, car, ainsi que avons esté acertenez, y avoit desdiz Turcs audit siege de lx

à mix mil des meilleurs combatans que ledit Turc et tirant eust, avecques grant artillerie, dont avoient bastu jusques à la terre une grant partie de la muraille d'icelle cité: de laquelle chouse nous et tous bons chrestiens devons estre moult joyeulx et en rendre graces et loenges à Dieu nostre createur et à sa benoiste mere; si vous advertissons desdictes nouvelles, en vous priant et neantmoins mandant que lesdictes choses ainsi advenues comme dit est, veillez en predication publier au peuple, et en faire feuz de joye, processions solennelles, sonner cloches et chanter loanges à Dieu, acostumées à faire en saincte eglise pour telles grandes et miraculeuses nouvelles. Donné à Bonneavanture, le xxix° jour de novembre.

Loys.

CHARPENTIER.

A noz chers et bien amez les gens d'eglise, maire et bourgeois, manans et habitans de nostre ville et cité d'Angiers.

### MDXLIX.

### AU SEIGNEUR DU PLESSIS (D.).

Bonaventure, 30 novembre 1480.

Ordre de bien traiter la sénéchale d'Anjou, sa nièce, qui est grosse et qu'il lui envoie, et de la loger près de la reine. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 6602, fol. 59, et Copie, Ms. fr. 20427, fol. 63.)

Mons' du Plessys, je vous envoye ma niepce la seneschalle d'Anjou<sup>1</sup>, laquelle est grosse, ainsi que

1. Renée de Bueil, femme de Jean de la Gruthuse, sénéchal

m'ont dit les medecins; et pour ce, qu'elle soit bien traictié et logée près de la royne, et qu'il n'y ait faulte. Escript à Bonneavanture, le derrenier jour de novembre.

LOYS.

A Mons' du Plessys Bourré.

BERBISEY.

### MDL.

## A LA CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS (V.).

Bonaventure, 30 novembre 1480.

Ordre d'expédier à Antoine Postel, prévôt des maréchaux, les lettres du don à lui fait de la seigneurie de Lihons en Normandie. — (Copie. Bibl. de Rouen, Ms. 5848, coll. Leber, t. X, Mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris du temps de Louis XI, fol. 55 v°.)

De par le roy.

Noz amez et feaux, nous avons, par noz lettres patentes signées de nostre main, et pour les causes dedans contenues, donné, ceddé et delaissé à nostre amé et feal conseiller et chambellan Antoine Postel, prevost des mareschaulx de France<sup>1</sup>, la baronnie, terre et seigneurie de Lyhons en Normandie<sup>2</sup> avec

d'Anjou. Voy. ci-dessus, p. 173, nº MCCCCXLVI, la lettre du 12 avril 1480.

- 1. Antoine Postel, « escuier, seigneur de la Revestizon et de Brettez, conseiller et chambellan du roy, prevost des mareschaulz de France après Guillaume de Corguilleray. » (Arch. nat., P 590, fol. 73 v°.)
- 2. Aujourd'hui Lyons-la-Forêt, chef-lieu de canton de l'arrondissement des Andelys (Eure). Les lettres par lesquelles Louis XI fit don de cette seigneurie à Antoine Postel sont datées, comme la missive, de Bonaventure-lès-Chinon, le 30 novembre 1480. (Arch. nat., P 2533, fol. 314 v°, et P 2549, fol. 252.)

ses appartenances, pour la tenir, posseder en tout droit de proprieté et usufruit, et en joyr sa vie durant sous les conditions et en la maniere qu'il est plus à plain contenu en nosdictes lettres. Si voulons, vous mandons, commandons et expressement enjoignons que nosdictes lettres de don et delaissement vous veriffiez et expediez incontinent à nostredit conseiller et chambellan, et du contenu en icelles le faictes, souffrez et laissez joir et user paisiblement, sans y faire quelque reffus ou difficulté, car tel est nostre plaisir. Donné à Bonneaventure lez Chinon, le xxx° jour de novembre.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaux les gens de noz comptes.

### MDLI.

## AUX SEIGNEURS DU BOUCHAGE, DE BAUDRICOURT ET DE SOLIERS (D.).

Bonaventure, 1er décembre 1480.

Reconnaissance à obtenir, moyennant 10,000 petites livres, des commissaires de Maximilien, qu'ils n'ont aucun droit sur Auxonne, non plus que sur Lille, Douai et Orchies; offre à leur faire de la cession des subsides levés par le duc de Bourgogne et sa fille, contre promesse de s'en rapporter à ce que la justice souveraine décidera; offre de revenir sur la confiscation de la succession de Bourgogne contre reconnaissance des droits du roi sur les comtés d'Artois et de Bourgogne, et sur Lille, Douai et Orchies. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2908, fol. 4.)

Mess<sup>n</sup>, l'overture que vous povez fere, c'est leur fere confesser qu'en la duché et conté d'Ausonne<sup>1</sup> ilz

1. Auxonne, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Dijon (Côte-d'Or).

21

ne pevent riens demander de droit, ny aussi pareillement en Lisle, Douey et Orchie, en leur baillant dix mille petites livres là où il est dit, et l'argent que luy et sa fille et ces païs ont levé sans me fere foy et omage. Et d'Artois, offrés leurs leur en bailler la joissance soubz la main du roy, et sauve les droiz de la coronne, en baillant bonne seurté d'ester ad ce que la justice souveraine en jugera. Et, si ne se volloient contenter de la court de parlement, qu'est court souveraine, que tous les estatz ilz fussent asemblés.

Item, que je leissasse la conté de Bourgongne ès mains des seigneurs et noblesse du pays, ilz ne consentiront jamaiz de me bailler Lisle, Douey et Orchie; aussi ilz ne sauroient trouver l'argent que le duc Charles en a levé, et encores leur povez vous dire que je leur quitteray la confiscation; ilz ne pevent nyer qu'il ne me devent les choses dessusdictes; et, si estez seurs qu'ilz ne le pourroient aconplir, et sur cella vous pourrés bien demander recompance, c'est assavoir que la comté d'Artois et celle de Bourgongne me demeurent et que je quitte la confiscation, et Lisle, Douey et Orchie, et la somme d'argent levé davant que fait leur omage.

Et par ces offres, ilz ne se peuvent saulver, que vous ne leur donnez la confiscation davantaige, et qu'ilz ne vous reffussent sans nulle raison ce qui est vostre. Et à Dieu, Mess<sup>18</sup>. Escript à Bonneadventure, le premier jour de decembre.

Loys

DE DOYAT.

A noz amez et feaulx conseilliers et chambellans les sirez de Baudricourt, du Boschaige et de Soliers.

#### MDLII.

## AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Bonaventure, 1er décembre 1480.

Ordre de prendre « ses gens » au mot, s'ils veulent faire le plus petit service, et de ne rien « plaindre à promettre; » de tâcher de faire une trêve pour le temps que le Turc sera en Italie et un an après, afin de permettre au roi de le combattre. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2907, fol. 8. Publ. par Duclos, Histoire de Louis XI, IV, 449.)

Mons' du Boschaige, si voz gens vueullent faire le plus petit service, n'attendez pas le grant, et les prenez au mot, et ne pleignez riens à promettre. Je metz ès lettres d'entre vous tous des offres qu'ilz ne pevent nyer, et, si ilz ne veullent faire nulle raison, je vous prie que essayez à avoir une longue treve pour autant que le Turc sera en Ytallie¹, et ung an après, ainsi que le Pape a fait en Ytaillie, affin que je puisse servir Dieu et Nostre Dame contre le Turc. Escripvez moy, vous et Mons' de Bauldricourt et de Soliers, des choses secrettes. Et à Dieu, Mons' du Boschaige. Escript à Bonneadventure, le premier jour de decembre.

Loys.

DE DOYAT.

A nostre amé et seal conseiller et chambellan le sire du Boschaige.

1. Les Turcs s'étaient emparés d'Otrante le 11 août 1480.

#### MDLIII.

## AU CHANCELIER (D.).

Saint-Martin-de-Candes, 2 décembre 1480.

Ordre de punir les violences dont le seigneur de Rohan se plaint que ses gens ont été victimes à Ingrandes. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2899, fol. 51.)

Mons' le chancelier, Mons' de Rohan' m'a escript presentement l'excès qui lui a esté fait à Ingrande<sup>2</sup> par aucuns de mes gens, qui ont prins et rompues mes lettres que ses gens portoient, et les ont batuz et tresnez, dont je ne suis pas content. Et, pour ce, vous prye que incontinent y donnez la provision qu'il y fault et que pugnition en soit faicte ainsi qu'il appartient; et afin que voiez mieulx que c'est, vous envoye les lettres que ledit s' de Rohan m'en a escriptes. Escript à Saint Martin de Cande, le 11° jour de decembre.

LOYS.

A Mons' le chancellier.

J. DU BAN.

### MDLIV.

AU GÉNÉRAL DES FINANCES DE LANGUEDOC, FRANÇOIS DE GENAS (D.).

Bonaventure, 3 décembre 1480.

Envoi de la lettre du capitaine du château de Perpignan; ordre

- 1. Louis de Rohan, fils de Louis I<sup>er</sup> de Rohan-Guéméné et de Marie de Montauban, frère aîné du maréchal de Gié.
- 2. Ingrandes, dans le canton de Saint-Georges-sur-Loire, arrondissement d'Angers (Maine-et-Loire).

de lui faire assignation des sommes qui lui sont dues pour les réparations dudit château, et aussi de celles qui sont dues aux ouvriers. — (Publ. dans le Bulletin du Comité historique des monuments écrits de l'histoire de France, III [Paris, 1852, in-80], p. 239.)

Mons' le general, je vous envoie les lettres que le cappitaine du chasteau de Parpignan' m'a escriptes. Il se plaint trés bien de l'assygnation de l'argent des repparations, ainsi que vous verrez. Et pour ce, sur tout le service que vous me voullez jamais faire, incontinent ces lettres veues, faictes l'en appoincter si bien que l'ouvrage qu'il a commencé ne demeure point en arrier, quelque part que vous le doyez prendre; et qu'il n'y ait point de faulte. Escript à Bonneavanture, le 111° jour de decembre.

Faictes aussi payer les ouvriers de ce qui leur est du, en maniere que je n'en oye plus parler.

Loys.

J. MESME.

A nostre amé et feal conseiller et general de noz finances en Languedoc, Françoys de Genas.

### MDLV.

## A L'ÉCOUTÈTE ET AU CONSEIL DE FRIBOURG (V.).

Saint-Florent, 5 décembre 1480.

Désordres commis à Sens par les hommes des capitaines Galles et Scoder, qui ont refusé d'obéir au capitaine général Jean de Halwil; envoi de Jean Raguier et du comte de Castres pour payer et licencier les coupables, y compris le nommé Hans Muller. — (Arch. de la ville de Fribourg, Acktenstücke, t. IX,

1. Charles de Lissayre.

p. 31, collection dite de Mullinen, et Arch. de Lucerne, Missiven von königen von Frankreich, vol. III. Communiqué par M. Rott.)

Illustrissimi domini, amici nostri carissimi, quia hiis diebus certiorati fuimus quod in societatibus et bandis gentium que a regionibus vestris huc emanarunt ut nobis inservirent nostris in guerris et querelis sustentandis, erant permulti qui se de veris et antiquis ligis preter verum profitebantur; nam alios compertum est fuisse Alamanos, alios Lothoringes, Leodienses, alios vero Sabaudigenas, et diversarum aliarum nationum, inter quos profecto multi erant nequam, qui, propter eorum malum regimen, seduxerunt, abusarunt, ac etiam induxerunt alios de veris et antiquis ligis ad diversa mala, scandala, rebelliones et inobediencias, et maxime in civitate nostra Cenonensi, quam inhabitabat capitaneus Galles cum sua societate. In ea enim mandavimus commissarios nostros, ut idem Galles, cum suis, jurarent non infringere nostras ordinationes, et ut obedirent Johanni de Halwil<sup>1</sup>, quem ordinavimus eorum capitaneum generalem; qui Galles, et sui sepedicti, coram commissariis nostris, minati fuere succendere civitatem, et, invadentes, habitatores illius ceperunt, retinuerunt, et transportaverunt etiam officiarios nostros et ex primoribus et principalioribus ipsius civitatis, data etiam eis fide, et hostiliter ab eis exegerunt mic scuta auri. Similiter capitaneus Scoder et sui responsum dederunt

<sup>1.</sup> L'un des combattants de Morat, d'après la chronique de Diebold Schilling. Louis XI, qui en avait fait le capitaine général des mercenaires suisses, lui donna, par lettres datées du Plessisdu-Parc, avril 1481, les seigneuries de Noyers et Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne, jusqu'à concurrence de 1,000 l. t. de revenu. (Arch. nat., JJ 207, fol. 106 vo, no 228.)

dictis nostris commissariis quod minime obedirent ipsi generali capitaneo, nec ullis unquam potuerunt rationibus eos inducere ad eidem obedientiam prestandam. Volentes enim ubique obtinere principatum, quod adhuc nunquam passi fuimus, nec permitteremus, nam nullum nostri regni novimus, quamvis magnum et potentem, qui in tot et tantis desecisset, quem non capite plecti fecissemus; verum, habito respectu ad magnam et cordialem dilectionem amicitiamque et consederationem quam simul inivimus, et quia vos habemus et reputamus amicissimos et colligatos, noluimus ita rigorose contra ipsos procedere, profecto freti et confisi quod vos ipsi facietis jus et justiciam. Quapropter, cum primum de hiis novitatibus certiorati fuimus, mandavimus ubique locorum in quibus degebant et suerant talia perpetrata, dilectum et fidelem consanguineum nostrum comitem Castrensem et dilectum ac fidelem consiliarium, receptorem generalem financiarum ducatus nostri Normanie, Johannem Raguier, ut ipsi simul facerent monstram generalem dictarum societatum de Galles et Scoder, ac injunximus ut, eis satisfactis pro tempore quo servierunt, et ulterius etiam ad mensem unum, eas cassarent a servicio nostro, et missas facerent, et similiter Alamanos et omnes alios non existentes de veris ligis. Licentiamus etiam Hance Mule, quia partim ipse fuit causa attentatorum. Igitur, quia ex eis sunt permulti ex bandis ipsorum Galles et Scoder qui sunt de ligis, et, cum erunt apud vos, poterunt multa falsa et preter verum dicere contra ea que scribimus, rogamus vos in immensum, et quantum in nobis est, ne eis credatis, aut aliquam adhibeatis fidem. Nam vos re vera certiores reddimus, sub corone nostre honore, ita profecto res successisse. Illustrissimi domini ac amici nostri carissimi, Altissimus vos conservet. Datum apud Sanctum Florentium, die quinta decembris anno LXXX°.

Loys.

BERBISEY.

Illustrissimis dominis schulteto et consilio Friburgensi, amicis nostris carissimis.

### MDLVI.

## AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Prayes-lès-le-Puy-Notre-Dame, 6 décembre 1480.

Envoi de lettres du seigneur de Saint-André et de Jean de la Vere par le seigneur de Maigné; ordre donné à ce dernier de fournir des explications audit seigneur du Bouchage, et demande du roi à celui-ci d'envoyer le seigneur de Maigné et des hommes sùrs pour « conduire la matiere. » — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 9.)

Mons' du Bouschage, mon neveu Mons' de Maigné m'a envoié des lettres que (sic) Mons' de Saint André et de Jehan de la Vaire. Je lui escrips qu'il vous dye ce que c'est; je croy qu'il a desjà fait. Je vous envoye aussi la responce que je foys à Mons' de Maigné, et vous verrez bien, par la responce, que je me deffie du paiement. Je vous pry que Mons' de Maigné s'i en voyse incontinant et qu'il rompe ses praticques, et qu'il y envoye gens dont il soit bien seurs ou non

1. Le secrétaire aura, je suppose, voulu écrire de au lieu de que.

de Mons' de Sainct André; et, selon qu'il trouvera, il conduira la matiere; il le conduira par sa main, car la praticque vault mieulx en sa main que d'autres, et s'il le peult bien faire, en faisant escripre Mons' de Saint André et Jehan de la Vaire par son homme, et si saura s'il y a point eu de tromperye. Advertissez bien mon nepveu de ce qu'il doyt faire. Et à Dieu. Escript à Prayes' lez le Puy Nostre Dame, le vr' jour de decembre.

Loys.

GILBERT.

A Mons' de Bouschage.

### MDLVII.

AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Launay, 11 décembre 1480.

Remerciements pour la peine qu'il a prise; étonnement de voir ses adversaires faire tant de promesses qu'ils ne tiennent pas; ordre d'achever les « bons tours » que Le Prince, Virieu ou Arbent voudraient faire, sinon permission de s'en aller « fere ses pellerinages; » pleine liberté donnée audit s' du Bouchage touchant Polheim, mais prière de tenir la main à la bonne qualité des lévriers et lévrières que celui-ci devra fournir; ordre au seigneur de Soliers de demeurer à Arras. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2911, fol. 2.)

Mons' du Boschaige, vous avez pris tropt grant peine pour moy; maiz je m'esbays comme ilz sont si fors manteux de ce presenter de fere tant de bonnes

1. Je ne trouve dans le voisinage du Puy-Notre-Dame aucune localité de ce nom, mais seulement un lieu dit le Bray (qui pourrait bien s'être appelé Prayes), dans la commune de Saint-Macaire-du-Bois, arrondissement de Saumur (Maine-et-Loire).

choses, dont à tout le moins ilz demeurent deshonnorés, et puis n'en font riens.

Si Le Prince, Vireu ou Herban, ou autre veult fere quelque bon tour, je vous prie que vous l'achevez, affin que vous ne perdés pas vostre peine; aussi, si n'y a riens de bon, allez vous en fere voz pellerinages.

Mons' du Boschaige, vous avez toute puissance touchant Pollan; maiz donnez vous garde qu'il ne vous tronpe pas et qu'il ne vous baille pas levrieres chatrées et petites, et n'en prennez point que ne soient bien grandes, et que ne soient point chatrées, ne, des levriés, qui ne soit bien grant, et les m'envoyez bien saigement qu'ilz n'aient nul ma[l] en chemain.

Mons' de Soliers demourera à Aras. Escript à Lonay<sup>1</sup>, le xi jour de decembre, heure de midi.

Loys.

DE DOYAT.

A Mons' le conte du Boschaige.

### MDLVIII.

A LA CHAMBRE DES COMPTES D'ANGERS (V.).

Launay-lès-Saumur, 12 décembre 1480.

Ordre d'expédier les lettres du don fait à Bourré des maisons possédées autrefois à Angers par Pierre de la Poissonnière, lettres qui lui ont déjà été expédiées par la Chambre des

1. Probablement Launay, château du xvº siècle, dans la commune de Villebernier, près Saumur (Maine-et-Loire), où j'ai cru déjà constater le passage de Louis XI à la date du 18 août 1471. Voy. la lettre de ce jour au seigneur du Bouchage, IV, 262, n. 2.

comptes d'Anjou. — (Copie du temps. Arch. nat., P 1334<sup>11</sup>, fol. 15 v°.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons, par noz lettres patentes en forme de chartre¹, et pour les causes en icelles contenues, baillé et octroyé à nostre amé et feal conseillier maistre de nos comptes et tresorier de France, maistre Jehan Bourré, les maisons que tenoit en la ville d'Angiers Pierre de la Poissonniere, et autres choses à plain contenues en nosdictes lettres, lesquelles lui ont esté expediées en nostre Chambre des comptes à Paris, ainsi que veoir pourrez, et voullons que faictes le semblable à nostre Chambre des comptes à Angers. Si le faictes ainsi sans aucune dificulté. Donné à Launay lez Saumur, le xuº jour de decembre.

Loys.

BERBISEY.

A noz amez et feaulx les presidens et gens de noz comptes à Angiers.

#### MDLIX.

### AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Launay, 13 décembre 1480.

Voyage de Le Prince à Saint-Omer pour gagner Mons de Saint-André; ordre de traiter avec le seigneur d'Arbent aux meilleures conditions possible et de lui demander quelle sûreté il compte bailler en Savoie; permission demandée par le castellan d'Emposte pour aller à Rhodes, et par le comte de Prades

1. Données à la Motte-d'Égry, au mois d'août 1480. (Arch. nat., P 133411, fol. 13.)

pour aller à Naples, à moins que le roi ne veuille « bailler » Perpignan au roi de Castille, cas auquel « ilz demeureroient pour l'y servir; » arrivée de Virieu, attiré par le seigneur d'Arbent; promesse de lui envoyer la cédule qu'il demande. — (Bibl. nat., Ms. fr. 2897, fol. 6.)

Mons' du Bouschaige, vous n'aviez pas encores mes lettres quant vous m'avez escript ces yssy; car ce que Le Prince a esté à Saint Omer, ce a esté pour gaigner Mons' de Saint André, ainsi que je vous ay escript.

Mons' de Herban¹ scet bien que l'en ne lui donneroit pas dix mil francs contens et trois mil francs de
pencion pour s'en venir; mais il vous fait presenter
par Vireu², qui est à luy, ceste belle entreprinse, et
sçay bien qu'il ment, se cuide je; mais, s'il ne baille
les places, rabatez au meilleur marché que vous pourrez, et lui demandez, en lui faisant les biens qu'il demande, quelle seureté il me baillera en Savoye de ne
me habandonner jamais, et vous congnoistrez qu'il
n'a entreprinse, excepté de croquer ce qu'il pourra
pour sa venue. Touteffois, faictes le mieulx que vous
pourrez.

Le castellan d'Emposte m'a envoyé demander congé d'aller en Roddes, et le conte de Prades d'aller à Napples contre le Turc, mais qu'ilz avoient ouy dire que je voulloye bailler Parpignen au roy de Castille, et que, si ainsi estoit, qu'ilz demoureroient pour m'y servir. Et y est venu le petit Navarre du castellan d'Emposte. En effect, il ne venoit que pour savoir si je voulloye bailler Parpignen. Aussi, je croy que Vireu

<sup>1.</sup> D'Arbent.

<sup>2.</sup> Virieu.

ne vient que pour la venue de Mons<sup>r</sup> de Herban. Faictes ainsi que vous verrez à l'ueil, car je vous avoueray de tout.

Au regard de la cedulle, je vous asseure que je la vous envoyeray.

Escript à Launay, le xIII° jour de decembre, à huit heures du matin.

LOYS.

DE DOYAT.

A nostre amé et feal conseillier et chambellan le sire du Boschaige.

#### MDLX.

AU SEIGNEUR DU LUDE, GOUVERNEUR DE DAUPHINÉ.

Plessis-du-Parc, 16 décembre 1480.

Ordre de venir le trouver. — (Orig. Coll. de M. Charavay.)

Mons' le gouverneur, puis que je suis venu jucques icy, je vous prie que vous me venez veoir incontinent ces lettres veues. Et à Dieu. Escript au Plessiz du Parc, le xvi jour de decembre 1.

Loys.

J. GILBERT.

A nostre amé et feal conseiller et chambellan le sire du Lude, gouverneur du Dauphiné.

1. J'incline à croire, sans pouvoir l'affirmer, faute de synchronisme sérieux, que cette lettre est de 1480. Le seigneur du Lude avait été nommé gouverneur de Dauphiné dès le 7 mars 1474; mais, d'autre part, la signature de Gilbert n'apparaît au bas des missives royales, à ma connaissance, qu'à partir du 29 octobre 1477, et je la trouve précisément au bas d'une missive du roi du 17 décembre 1480; enfin, le seigneur du Lude mourut le 22 novembre 1481. On voit quelles sont les probabilités en faveur de mon hypothèse.

### MDLXI.

## AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Plessis-du-Parc, 17 décembre 1480.

Remerciements pour sa patience à attendre le bon coup; ordre de dire au seigneur de Polheim de faire « pourchasez son alongement » par Bossu, qui recevra cent ou deux cents marcs d'argent pour ses lévriers; renvoi par le roi de « ce trompeur phrestre de Mons<sup>2</sup> de Simay..., le plus orguilleux traystre paillart que je veys onques... » — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2911, fol. 1.)

Mons' de Bouschage, je vous mercye de la pasiance que vous avez d'attendre le bon coup.

Au regard de Poullan, jamès vous n'aurez les levriés de Mons<sup>r</sup> du Bousu par se moyan; mais dictes lui qu'il face prouchasez son alongement par Mons<sup>r</sup> du Bousu et sa delivranse toute entiere, et que Mons<sup>r</sup> du Bousu viengne parlez à vous; car Mons<sup>r</sup> du Bousu ne bailleroit jamès ses levriés pour Poullan, car il en vieut avoir de l'argent, et, se Mons<sup>r</sup> de Bousu n'y peult venir, qu'il vous envoye ung de ses gens.

En effait, je donneré à Mons<sup>r</sup> de Bousu cent ou deux cens marcs d'argent, selon se qu'il me fournira; et donnez à entendre à Mons<sup>r</sup> de Bousu que je ne vieulx pas ses levriés sans lui donnez se qu'il vouldra, ne pour la ranson de Poullan; mais s'est ma couverture pour marchandez et ralongez à Poullan ung moys ou vi sepmaines, se Mons<sup>r</sup> de Bousu ne vient.

Le trompeur phrestre (sic) de Mons' de Simay' est venu et vieult que vous allez tenir à houstages pour

1. Philippe de Groy, comte de Chimay.

lui, et il viendra desà. S'est le plus orguilleus traystre paillart que veys onques; je l'ay chasé. Et à Dieu, et le cryez bien par dela pour ung trompeur.

Je ne vieulx point des levriés par la main de Poullan; mais quant Mons' de Bousu viendra parlez à vous, ou y envoyera, et, il vous baillera se que je demande, je lui bailleré se qu'il vouldra; et si alongez le terme ou quitterez Poullan à sa requeste, dont il sera bien grant maistre envers le duc d'Austeriche<sup>1</sup>.

Escript au Plessis du Parc, le xvir jour de decembre.

Loys.

A Mons' du Bouschage.

GILBERT.

#### MDLXII.

### AU CHANCELIER (D.).

Plessis-du-Parc, 20 décembre 1480.

Ordre d'assembler le conseil et de remettre le cardinal Balue à l'archiprêtre de Loudun, à ce commis par le légat. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2893, fol. 46. Publ. par M<sup>11</sup> Dupont, Mémoires de Commines, II, 216, n. 1, et par Lenglet-Dufres-noy, Preuves des Mémoires de Commines, I, 381, note.)

Mons' le chancellier, après disner assemblez tout le conseil et delivrez le cardinal Ballue de mes mains et le baillez à l'arcepresbtre de Lodun<sup>2</sup>, ou nom de Mons' le legat, lequel a commission expresse de Nostre Saint Pere pour ce faire, c'est à dire que je le baille

- 1. Voyez, sur cette histoire du seigneur de Bossu et de ses lévriers, qui témoigne du goût d'ailleurs bien connu de Louis XI pour les chiens, les Pièces justificatives no VIII, IX et X.
- 2. Il se nommait Mathieu Vaillant, comme on le voit plus bas dans le récépissé de notre missive.

ès mains de Nostre Saint Pere, et de Mons' le legat¹ pour luy, et de Mons' l'archepresbtre pour Mons' le legat, en attendant sa venue. Je luy ay rescript qu'il s'en viengne hastivement, et, pour ce, je croy qu'il sera à ce Noël à Orleans, là où vous yrez, et les plus grans personnages que je pourray trouver pour luy en requerir justice. Regardez les protestations que vous devez faire après disner, et les baillez en le delivrant. Et à Dieu, Mons' le chancellier. Escript au Plesseys du Parc, le xx\* jour de decembre.

Loys.

DE MERVILLE.

A nostre amé et feal chancellier.

Lettres pour delivrer le cardinal Balue à Me Matthieu Vaillant, commis de Mons<sup>2</sup> le legat, receues à Tours le xxe jour de decembre mil CCCC IIII.

### MDLXIII.

## A LA CHAMBRE DES COMPTES (D.).

Plessis-du-Parc, 20 décembre 1480.

Ordre de procéder sans autre retard à la vérification et à l'expédition des lettres du don fait à Pierre de Rohan des seigneuries de Baugé, de Mouliherne, de la forêt de Monnaie et du buisson de Bouldray. — (Copie. Bibl. nat., Ms. fr. 8269, fol. 1 vo.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, puis nagueres vous avons escript touchant l'expedition des lettres patentes par nous octroyées à nostre cher et feal cousin Pierre

1. Julien de la Rovère.

de Rohan, conte de Marle et de Porcyen, mareschal de France, touchant le bail et transport que luy avons fait des terres et seigneuries de Baugé¹ et de Mouliherne, de la forest de Monnoys² et buisson de Bouldray. Et pour ce que l'expedition d'icelles a esté depuis dilayée, tant à cause de la fin de nostre parlement dernier passé que autrement, par quoy nostredit cousin ne vous a pu plus tost presenter nosdictes lettres pour vous en requerir la verification, nous voulons et vous mandons que, incontinent qu'elles vous seront presentées, vous les verifiez et expediez sans y faire aucune difficulté. Donné au Plesseis du Parc, le xxº jour de decembre.

Loys.

GASSAULT.

A noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes à Paris.

#### MDLXIV.

## A LA CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS (D.).

Plessis-du-Parc, 23 décembre 1480.

Ordre de vérifier les lettres d'exemption d'impôts et du droit d'aubaine accordées aux ouvriers étrangers en draps de soie.

— (Copie. Bibl. de Rouen, Ms. 5870 [Coll. Leber, XII],

- 1. Le roi avait donné au seigneur de Gié la seigneurie de Baugé en échange du comté de Vire, par lettres datées de la Motte-d'Égry, en juillet 1480. (Arch. nat., P 2533, fol. 317, et P 2549, fol. 254 v°.)
- 2. Aujourd'hui Monnaie, dans la commune de Jumelles, canton de Longué, arrondissement de Baugé (Maine-et-Loire).

22

fol. 46 vo. Publ. par Lenglet-Dufresnoy, Preuves pour servir aux Mémoires de Commines, IV, 5.)

De par le roy.

Noz amez et feaux, nous avons par noz lettres de chartres affranchy et exempté noz ouvriers et faiseurs de draps de soye, et donné à ceux qui sont estrangers congé de pouvoir tester et disposer de leurs biens, ainsy que vous verrez par nosdictes lettres. Et pour ce, incontinent qu'ilz les vous feront presenter, verifiez les; et qu'on ne leur en fasse rien payer, et qu'il n'y ait point de faulte. Donné au Plessis du Parc lez Tours, le xxin° jour de decembre.

Loys.

BRIÇONNET.

A noz amez et feaux les gens de noz comptes à Paris.

Apportées le xxvj janvier M CCCC LXXX.

### MDLXV.

## AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Plessis-du-Parc, 28 décembre 1480.

Voies de fait sur les officiers royaux « en la terre de Mons de Rohan, que tenoit Chambort; » envoi du procès fait à ce sujet; étonnement du roi de la conduite de Cleriadus, qui était renseigné sur les menées du seigneur de Rohan et sur le caractère de Chambort; ordre à du Bouchage de retourner à son poste le plus promptement possible. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2896, fol. 1.)

Mons' du Boschaige, mes officiers et puis commissaires des finances ont estez bastus en la terre de Mons' de Rohan que tenoit Chambort'; je me suis revenché le mieulx que j'ay peu<sup>2</sup>.

J'ay veu le procès et le vous envoye, et ay esté bien esbay quant j'ay veu que Cleriadus estoit encores du conseil de Chambort et de Mons' de Ponchastel. Vous sçavez que je luy ditz sa nouriture de la vidasme et la traison de Rohan de mon advis, et que Mons' de Rohan ne m'en avoit pas fait moints, et quel homme estoit Chambort, et que par nature je m'y devois fier à cause du païs et de son linage, mais, par la noriture, non; car c'estoient tous traitres. Maiz la nouriture luy passe la nature, et peult avoir dit et fait beaucop de choses que je ne puis pas savoir. Son pere fut yssi l'autre jour; je m'esbais qu'il ne luy a remonstré son cas. Monstrés luy ce proucès. Oncques ne m'en a riens dit; mais tousjours, depuis qu'il ente

- 1. Antoine Chambort, « escuier d'escuierie du roi, » pensionnaire du roi comme Cleriadus, seigneur de Beauvoir. (Bibl. nat., Ms. fr. 2906, fol. 9.) A la suite de l'affaire mentionnée dans la présente lettre, tous deux avaient subi une diminution de 60 l. t. sur 600 dans l'état général des finances de la Langue d'oïl pour l'année commencée en 1480; pourtant on voit Antoine Chambort donner, le 8 mars 1482, quittance de la somme totale de 600 l. t. à « Michel Tainturier, tresorier et receveur general des finances de Languedoc, Lyonnoys, Forestz et Beaujolloys, » pour sa pension de l'année commencée le 1er octobre 1481. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 658, doss. Chambray (sic, par erreur pour Chambort) 15421, nº 11.) Le mécontentement exprimé par Louis XI dans la présente lettre n'avait sans doute pas duré.
- 2. Il s'agissait d'une révolte des habitants de Beauvoir-sur-Mer, en Poitou, qui avait éclaté en octobre 1480, à l'instigation d'un frère bernardin nommé Jean Maillou, au sujet d'un sup-plément de deux sous par livre, pour trois ans, à eux imposé en sus du quatrième denier jusque-là payé sur le sel. (Bibl. nat., Ms. fr. 2896, fol. 3-68. Cf. l'analyse de cette affaire donnée par M. de Mandrot, Ymbert de Batarnay, pp. 95-97.)

les autres, je l'ay trouvé estrange de plus en plus. Je ne sçay que penser de luy, ou si pense retorner devers Mons' de Rohan, maiz qu'il soit delivré, et quel bien il en pense avoir, ou si cuide estre si fin et si homme de court qu'il fust du conseil de Mons' de Pontchastel et de Chambort, et que je m'en aparsusse point.

Mons' du Boschaige, le prevost de Paris m'a rescript à ceste heure que vous estez tous despartis. Je m'esbays que vous ne m'avez escript, au partir, commant voz pratiques estoient demourées. Revenez le plus tost que vous pourrés. Escript au Plessis du Parc, le xxviii jour de decembre.

Loys.

DE DOYAT.

A nostre amé et feal conseiller et chambellan le sire du Boschaige.

### MDLXVI.

## AUX HABITANTS DE SAINT-QUENTIN (D.).

Plessis-du-Parc, 30 décembre 1480.

Remerciements pour les subsides qu'ils lui ont déjà fournis, et demande d'un prêt nouveau de 400 écus d'or pour l'année courante, pour l'entretien de ses armées. — (Copie. Bibl. nat., coll. de D. Grenier, vol. 89, fol. 331.)

De par le roy.

Chers et bien amez, nous avons sceu, par ce que nous a dit et acertené nostre amé et feal conseiller et general de noz finances de Picardie, Baudouin Bouquel, dit Buffart, le bon et grant vouloir que avez à nous et

au bien de la chose publicque de nostre royaume. En avançant liberalement et de bon vouloir, vous nous avez presté en deux années la somme de mil escus d'or pour subvenir aux grans affaires que avons eu et avons encore à supporter, comme il est assez notoire, dont vous savons très bon gré et vous en remercions très acertes, en vous priant très affectueusement que veuillez tousjours continuer en vostre bon vouloir et obeissance; pour la grant et singuliere confiance desquels avons deliberé de vous faire encore requerir que, pour ceste presente année, nous veuillez faire un prest de la somme de quatre cens escus d'or pour nous aider à fournir et satisfaire à très grans frais et despens que faire nous convient et conviendra ceste année pour l'entretenement de plusieurs grosses armées que faisons mettre sus, tant par mer que par terre, et de certain grant nombre de gens de guerre à pié par nous establis à nostre camp nouveau 1 pour le renfort d'iceluy, à ce que puissions plus aisement parvenir à la reunion de la conté de Flandres et audit pays à present à nous rebelles et desobeissans, et donner final aneantissement au fait des guerres et divisions presentes. Pour laquelle chose executer avons [entention] nous y trouver en personne et n'y espargner aucune chose, pour le très grant desir que avons de mettre à ceste fois, et sans plus y dissimuler, noz royaume et subgectz hors du danger et oppression où ilz ont esté

<sup>1.</sup> Voy., au sujet de ce camp, ce passage de la Chronique scandaleuse: « En l'année M CCCC LXXXI, le roy voult et ordonna que certain camp de bois qu'il avoit fait faire pour tenir les champs contre ses ennemys, seust drecié et mys en estat en une grant plaine près le Pont de l'Arche... » (Journal de Jehan de Roye, éd. de Mandrot, II, 106.)

cy devant par assez longtemps. En ensuivant laquelle deliberation, nous vous prions et requerons de rechef, tant et si affectueusement que faire pouvons, et sur tant que desirez le bien et honneur de nous et de nostredict royaume, que vous nous veuillez encore prester pour ceste année ladicte somme de quatre cens escus d'or pour aider à fournir à nosdiz affaires, qui sont très grans et urgens que plus ne peuvent, sans prejudice toutesvoyes de l'exemption et affranchissement que nous avons octroyés au fait de noz tailles, auquel n'entendons en rien desroguer, mais contraincte et necessité nous est nous aider à cestuy nostre grant besoing de noz bons et loyaulx subgectz, dont vous tenons et reputons les plus grans et entiers, ainsi que l'avons congneu et congnoissons chascun jour par effect. Nous avons chargé nostredict conseiller vous dire et remonstrer plus au long noz affaires. Si le vueillez croire de tout ce qu'il vous en dira de par nous, et icelle somme seurement bailler et delivrer où et ainsi qu'il vous ordonnera estant à communiquer avec vous touchant le remboursement dudit prest pour y trouver aucun bon moyen ainsi que luy et vous adviserez et qu'il vous dira. Donné au Plessis du Parc les Tours, le xxxº jour de decembre.

Loys.

DE MARLE.

A noz chers et bien amez les mayeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Saint Quentin.

Presentée et leue en la Chambre le xvº jour de mars mil quatre cent quatre vingt, en la presence des maire, eschevin, mayeur et prudhommes des xvj enseignes extraordinairement assembles.

#### MDLXVII.

## A LA CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS (V.).

Plessis-du-Parc, 30 décembre 1480.

Ordre de vérifier les lettres du don fait à Jean de Doyat des revenus du bailliage de Montserrand. — (Copies. Bibl. de Rouen, Ms. 5868, coll. Leber, t. X [Mémoriaux de la Chambre des comptes sous Louis X/], fol. 37 v°. Bibl. nat., Ms. fr. 6987, fol. 369.)

De par le roy.

Noz amez et feaux, nous avons aujourd'hui, par noz lettres patentes et pour les causes dedans contenues, voulu, ordonné et declaré que nostre amé et feal conseiller et chambellan Jehan de Doyat, escuier, seigneur de Montreal, lieutenant et gouverneur de par nous ez haut et bas pays d'Auvergne et bailly de Montserrand, joisse entierement et paisiblement du don par nous à luy fait par aucunes noz lettres patentes, ou mois de fevrier derrenier passé, de tout le revenu, proffict et emolument de nostre domaine dudit bailliage de Montserrand, et que, en ce faisant, il ayt, preigne et soit entierement payé desdiz revenus, profict et emolumens depuis la feste Saint Jehan Baptiste derreniere passée jusqu'à present, et doresnavant tant qu'il tiendra ledit office de bailly, ainsy que pourrez voir plus à plain par nosdictes lettres de declaration. Et pour ce que nous voulons que nostredit conseiller et chambellan jouisse entierement et paisiblement de nostredit don selon le contenu en nosdictes lettres de declaration, nous vous mandons, commandons et enjoignons bien expressement que nosdictes lettres de don et declaration vous veriffiez et expediez incontinent de point en point selon leur forme et teneur, et de leur contenu faictes, souffrez et laissez nostredit conseiller et chambellan joyr et user plainement et paisiblement, sans y faire quelque restrinction, reffus ou difficulté, car tel est nostre plaisir. Donné au Plessis du Parc lez Tours, le xxx° jour de decembre.

Loys.

DE MARLE.

A noz amez et feaux les gens de noz comptes à Paris.

Apportées le xviij janvier M CCCC LXXX.

#### MDLXVIII.

### AUX HABITANTS DE PÉRONNE (V.).

Plessis-du-Parc, 30 décembre 1480.

Remerciements pour le prêt de 600 écus d'or en deux ans qu'ils lui ont déjà fait; demande pour l'année courante d'un nouveau prêt de 400 écus d'or pour l'entretien de ses armées; envoi de Baudouin Boucquel, général des finances de Picardie, pour recevoir ladite somme. — (Copie du temps. Arch. de Péronne, Résolutions de l'échevinage, 1465-1484, fol. 272. Commun. par M. Letort, archiviste de la Meuse.)

De par le roy.

Chers et bien amez, nous avons sceu, par ce que nous a dit et acertené nostre amé et feal conseillier et general de noz finances de Picardie, Bauduin Bouquel, dit Buffars, le bon et grant vouloir que avez à nous et au bien de la chose publicque de nostre royaume, et comment liberalement et de bon voulloir vous nous avez presté en deux années la somme de six cens

escus d'or, pour subvenir aux grans affaires que avons eu et avons encoires à supporter, comme il est assez notoire, dont nous vous sçavons trés bon gré, et vous en remercions trés acertes, en vous priant bien affectueusement que veulez tousjours continuer en vostre bon voulloir et obeissance. Pour la grant et singuliere confiance desquelz avons deliberé de vous faire encoires requerir que, pour ceste presente année, nous veullez faire ung prest de la somme de quatre cens escuz d'or pour nous aidier à fournir et satisfaire aux très grans frais et despences que faire nous convient et conviendra ceste année pour l'entretenement de pluiseurs grosses armées que faisons mettre sus tant par mer que par terre, et de certain grant nombre de gens de guerre à pié par nous establis à nostre camp nouveau pour le renffort d'icellui, à ce que puissons plus aiséement parvenir à la redution de la comté de Flandres et audit pays et villes à present à nous rebelles et desobeissans, et donner final conclusion au fait des guerres et divisions presentes; pour laquelle choze executer avons entention nous y trouver en personne et n'y espargner aucune chose, pour le très grant desir que avons de mettre à ceste fois, et sans plus y dissimuler, noz royaume et subgets hors de dangier et oppression où ilz ont esté cy devant par assez long temps. En enssievant laquelle nostre deliberation, nous vous prions et requerons derechef, tant et si affectueusement que faire povons, et sur tant que desirez le bien et honneur de nous et de nostre royaume, que vous nous veillez encoires prester pour cestedicte année ladicte somme de quatre cens escuz d'or pour aidier à fournir à nosdictes affaires,

qui sont trés grans et urgens que plus ne pevent, sans prejudice toutesvoyes de l'exemption et affranchissement par nous à vous octroyez du fait de noz tailles, auquel n'entendons en rien desrogier, mais contrainte et neccessité nous est nous aider à cestuy nostre grant besoing de nos bons et loyaulx subgets, dont vous tenons et repputons le plus grans et entiers, ainsy que l'avons congneu et congnoissons chascun jour par effect. Nous avons chargé nostredit conseiller vous dire et remonstrer plus à plain nosdictes affaires. Si veillez croire de tout ce qu'il vous en dira de par nous, et icelle somme bailler et delivrer où et ainsy qu'il vous ordonnera, et, avec ce, communicquier avec lui touchant vostredit remboursement dudit prest pour y trouver aucun bon moyen, ainsi que lui et vous adviserez et qu'il vous dira. Donné au Plessiz du Parc lez Tours, le xxxº jour de decembre.

Loys.

DE MARLE.

A noz chiers et bien amez les mayeur, eschevins et habitans de nostre ville de Peronne.

### MDLXIX.

## AU SEIGNEUR DE CHAUMONT (V.).

Plessis-du-Parc, décembre 1480.

Notification faite « à ceulx des Ligues » du pouvoir à lui donné pour négocier une trêve; ordre de laisser de son chef la négociation en suspens le plus longtemps possible, et de tenir le roi au courant de ses péripéties. — (Minute. Bibl. nat., Ms. fr. 5041, fol. 49.)

Mons' le conte, j'ay escript à ceulx des Ligues

fait de la treve pour la conté de Bourgongne seulement, dont ilz m'ont fait parler¹. Sur quoy j'entens que praticquez avecques ceulx qui auront charge de besongner en ladicte treve la forme et condition commant ilz entendent la faire, et que, soubz couleur de celle praticque, de vous mesmes, et sans faire semblant que vous en aye escript, tenez la matiere en suspens le plus que vous pourrez, et, avant que quelque chose conclurre, que me advertissez de tout, et le faictes par maniere qu'ilz ne apparçoyent que le vous aye mandé; mais faictes comme se les difficultez venoient de vous mesmes. Et à Dieu. Escript au Plesseys du Parc lez Tours, le jour de decembre.

Lettres particulieres à Mons' de Chaumont.

1. Le 21 août 1480, il avait été conclu entre Louis XI et Maximilien une trêve, dite trêve marchande. (Lenglet-Dufresnoy, Preuves des Mémoires de Ph. de Commines, III, 592-595. Cf. de Mandrot, Relations de Charles VII et de Louis XI avec les Cantons suisses, p. 184.)

# PIÈCES JUSTIFICATIVES

I.

### LETTRE D'AUGER DE BRIE AU CHAPITRE D'ANGERS (V.).

Bonaventure, 2 décembre 1479.

Accusé de réception de leur lettre; il en a parlé au roi, qui désire qu'on envoie demander au roi de Sicile les ornements dont il a été question, et notamment une tapisserie autrefois par lui donnée ou promise. — (Copie moderne. Bibl. nat., Ms. fr. 22450, fol. 135.)

Sabbato, IV decembris, domini receperunt litteras infrascriptas:

« Trés chers seigneurs et freres, je me recommande à vous tant et de si bon cueur comme faire le puis. J'ay receu les gracieuses lettres que m'avez escriptes par le boursier de vostre eglise, lequel j'ay en envoyé, pour ce que facillement on ne despesche pas les matieres qu'on a à faire devers le roy. Toutefois, en obtemperant à ce que m'avez rescript, arsoir me trouvé à son couchier, et luy declaray le contenu des lettres que le roy de Secille vous a escriptes, en les luy monstrant. Et, après aucuns langaiges euz avecques ledit seigneur, me respondit qu'il estoit très content envoyassés aucuns de Mess<sup>re</sup> de l'eglise devers ledit seigneur le roy de Secille querir les ornemens dont vous a escript; et oultre me dist le roy qu'il estoit d'oppinion que deviez demander audit seigneur le roy de Secille la tapisserie que autrefois vous a donné ou promise.

Mes très chiers seigneurs et freres, je vous prie que, s'il est chouse en quoy me vueillez employer, tant en general que en particulier, ne me espargner, comme celuy qui est tout vostre leal frere. Escript à Bonneavanture, le 11° jour de decembre.

AUGIER DE BRYE.

A mes très chiers seigneurs et freres Messeigneurs de l'eglise d'Angiers. »

II.

### LE COMTE DE DUNOIS AU SRIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Lyon, 28 novembre 1479.

Départ du duc de Savoie de Valence le mercredi précédent; son arrivée à Lyon la veille, d'où il repartira le mardi suivant; avantage qu'il y aura à lui faire bon accueil. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2907, fol. 13.)

Mons' du Bouchaige, Mons' de Savoye parti mercredi de Valence, et hier arriva en ceste ville de Lyon, où il a esté très bien receu; et s'en partira mardi prouchain, et petit à petit il sera bien près du roy.

Mons' du Bouchaige, il me semble que l'une des choses du monde qui contentera plus et Savoysiens et Pyemontoys, c'est que le roy recueille bien mondit seigneur le duc, et soit sy court qu'il voudra. Je vous pry que tendez à ceste sin; car il me semble que s'est bien pour le roy. Et à Dieu soiez, Mons' du Bouchaige, qui vous doint ce que desirez. Escript à Lyon, ce xxviii jour de novembre.

Le tout vostre,

FRANÇOIS.

A Mons' du Bouchaige.

III.

#### Plessis-du-Parc, 10 février 1480. (V.)

Instruction des ambassadeurs chargés d'aller en Angleterre négocier la prorogation de la trêve, ainsi que le mariage du dauphin avec la fille d'Édouard IV et celui du prince de Galles avec une fille de la duchesse de Milan. — (Copie du temps. Bibl. nat., Ms. fr. 10187, fol. 225 v°-228.)

Instructions à reverend pere en Dieu Mons' l'evesque d'Eaulne, Jehan de Castelnof, baron et seigneur de Castelnof de Bertenoux, chambellain, et maistre Thibault Baillet, maistre

des requestes ordinaire, tous conseillers du roy, nostre sire, de ce que ledit seigneur les a chargé faire et besoigner devers trés hault et puissant prince le roy d'Angleterre, son cousin, devers lequel il les envoye presentement.

Premierement, presenteront audit seigneur roy d'Angleterre les lettres de creance que le roy luy escript, avecques très affectueuses salutations, ainsi qu'il est acoustumé de faire en tel cas.

Item, luy diront comme le roy nostredit seigneur a receu les lettres qu'il luy a escriptes par ses ambassadeurs qu'il a derrenierement envoyez devers luy, et les a oyz bien au long en tout ce qu'ilz luy ont voulu dire, dont et de savoir de sa bonne prosperité le roy nostredit seigneur, son cousin, a esté très joyeulx, comme du prince de tout le monde où il a plus de cordialle amour et de confiance.

Item, luy diront comme le roy, nostredit seigneur, a sœu, tant par mondit seigneur l'evesque d'Eaulne que par lesdiz ambassadeurs, le bon desir et affection dudit seigneur roy d'Angleterre à l'entretenement de la treve, paix, amitié et confederation faictes entre eulx, et non seulement à l'entretenement, mais à la prorogation et continuation d'icelles; semblablement de l'arbitrage, et autres choses faictes et accordées entre le roy nostredit seigneur et luy pour cent ans après le trespas du premier decedant d'entre eulx; de laquelle bonne affection le roy, nostredit seigneur, remercie très affectueusement ledit roy d'Angleterre, son cousin, et congnoist bien que ce luy procede de bonne et cordialle amour, et pour le vouloir qu'il a que ceste amour soit comme perpetuelle entre eulx, ou, que que soit, continuée par si longtemps que entre leurs successeurs n'ait jamais occasion de guerre ne division.

Item, et pareillement il n'est chose en ce monde dont le roy, nostredit seigneur, son cousin, soit tant joyeux, ne que tant il desire, que la continuation et entretenement de ceste bonne amour, et, pour tousjours myeulx la lier et conjoindre, de veoir une foiz consommé et acomply le mariage de la très noble princesse Madame Elisabeth, fille du seigneur roy d'Angleterre, avecques mon très redoubté seigneur Monseigneur le daulphin.

Item, et entend bien le roy, nostredit seigneur, les grans biens qui jà sont venuz de ladicte treve et amitié depuis qu'elle fut tractée, et que, par la continuation d'icelle, peut venir non seulement aux royaumes, pays, seigneuries et subgetz de chascun d'eulx, mais à la saincte foy catholique, à l'eglise de Dieu, et generalement à toute la religion chrestienne, et especialement à la grant seurté de l'un et de l'autre des deux princes; car, quant ceste bonne amitié sera bien et fermement gardée et entretenue entre eulx, il n'y aura jamais subget de l'un ne de l'autre, si grant soit il, qui se ose eslever contre nul d'eulx, ne si grant prince qui ose entreprendre de les grever, ne leurs royaumes.

Item, et peut estre certain ledit seigneur roy d'Angleterre que le roy, nostredit seigneur, son cousin, est tout fermement arresté et conclud de acomplir, entretenir et garder tous les points et articles tractez et pourparlez entre eulx, et d'en bailler si bonnes seurtez et valables lettres, que ledit seigneur roy d'Angleterre devra raisonnablement estre content, et qu'on congnoistra clerement qu'il y veult aler si franchement et loyaument que jamais on ne pourroit plus.

Item, diront que, pour ceste cause, le roy, nostredit seigneur, les a envoyé devers ledit seigneur roy d'Angleterre, son cousin, et leur a donné ample puissance et faculté de besoigner sur ces matieres avecques luy ou telz qu'il luy plaira commettre, et d'en bailler telles et si amples seurtez, et si bonnes et valables lettres, que ledit seigneur roy d'Angleterre pourra congnoistre que le roy, nostredit seigneur, son cousin, veult proceder avecques luy en bonne foy, toute seurté, et en l'onnesteté qui entre telz et si grans princes doit estre, et en telle forme que les lettres ne soient pas derogans à la substance des choses tractées entre eulx, ne des causes et fins principalles pour lesquelles elles ont esté tractées.

Item, remonstreront lesdiz ambassadeurs audit seigneur roy d'Angleterre que, en gardant la substance des choses tractées entre le roy, nostredit seigneur, et luy, icelluy seigneur roy d'Angleterre ne peut et ne doit comprendre pour sa part le duc de Bourgoigne, car aujourd'huy il n'y a duc de Bourgoigne que le roy, nostredit seigneur, auquel le duché de Bourgoigne

est venu par vraye succession après le trespas du seu duc Charles, à cause de l'appanage de France. Ne pareillement n'y peut nommer ledit Maximilian d'Autriche, ne sa semme, ne aucuns des heritiers dudit seu duc Charles de Bourgoigne, ne aussi le duc de Bretaigne, ne autres quelzonques des subgetz du roy.

Item, et semblablement, le roy, de sa part, n'y peut et ne vouldroit nommer aucun des subgetz dudit seigneur roy d'Angleterre, car ce seroit directement venir contre le traictié de l'amitié d'entre eulx, par laquelle ilz sont tenuz de secourir et aider l'un l'autre contre tous leurs subgetz qui leur seroient rebelles et desobeissans, ou contre lesquelz ilz auroient guerre ou division.

Item, et pour ce que le roy entend que, par les lettres qui se feront de ladicte treve, ledit duc Maximilian d'Autriche, sa femme et les heritiers dudit feu duc Charles de Bourgoigne en soient expressement exceptez, et aussi ledit duc de Bretaigne n'y soit point comprins pour la part dudit seigneur roy d'Angleterre, et qu'il soit expressement dit par icelles lettres que le roy, nostredit seigneur, et ledit seigneur roy d'Angleterre se obligeront de ne secourir ne aider aucuns des subgetz l'un de l'autre, en quelque querelle ou question que ce soit, selon le traictié de l'amitié qui fut fait entre eulx ou moys d'aoust mil IIII° LXXV.

Item, et se l'on vouloit alleguer que lesdiz ducs de Bourgoigne et de Bretaigne estoient nommez en la treve qui fut faicte oudit moys d'aoust mil IIII<sup>c</sup> LXXV, et que le tracté de present est prorogation de ladicte treve, et par ce y pevent et doivent estre nommez tous ceulx qui estoient nommez en l'autre, sera respondu que, puisque ce n'est que prorogation, nul n'y peut estre comprins qui ne feust comprins en la premiere.

Item, or est il ainsi que lesdiz ducz de Bourgoigne ne de Bretaigne ne furent oncques comprins en la premiere; car par ladicte premiere treve est expressement dit que tous ceulx qui estoient nommez d'une part et d'autre devoient declarer s'ilz y vouloient estre comprins ou non, et que le roy, nostredit seigneur, de sa part, et ledit seigneur roy d'Angleterre, de la

sienne, devoient notifier et faire savoir ladicte declaration l'un à l'autre dedans troys moys prochainement ensuivans.

Or, lesdiz ducz de Bourgoigne et de Bretaigne ne declarerent onques qu'ilz voulissent estre comprins en ladicte treve de la part dudit seigneur roy d'Angleterre, par quoy ilz ne pevent et ne doivent estre nommez en ceste prorogation, car aucuns nouveaux aliez ne pevent estre nommez.

Item, mais ledit duc de Bretaigne, qui est subget du roy depuis lesdictes treves, est venu à obeissance et à paix, par laquelle il a demouré obeissant au roy et à sa justice de sa court de parlement, et a promis le servir, secourir et aider envers et contre tous ceulx qui pevent vivre et mourir, sans personne quelconque excepter, à quoy le roy l'a receu, comme bon prince et seigneur doit son vassal et son subgect.

Item, et au surplus, selon ce qu'il sera besoing, pourront lesdiz ambassadeurs alleguer les causes et raisons servans à ceste matiere, contenues et deduictes ou grant advertissement qui leur a esté baillé.

Item, et pour mieulx entendre ce qui est à faire touchant les lettres, que lesdiz ambassadeurs auront à faire par delà, est à savoir que les letres sur quoy l'on doit à present besoigner touchent quatre points principaulx : le premier, la prorogation de la treve pour cent ans après le trespas de celluy des deux roys qui premier decedera; le second, du payement des cinquante mil escuz par an; le tiers, la prorogation pour le temps dessusdit de l'amitié particuliere tractée et accordée entre eulx, pour eulx et leurs successeurs; et le quart, la prorogation de la puissance des arbitres, qui ont esté nommez par lesdiz deux princes, ou qui le seront par leurs successeurs, pour congnoistre et determiner des querelles et questions d'entre lesdiz deux roys et leurs royaumes.

Item, soient advertiz lesdiz ambassadeurs que les deux premiers points, c'est assavoir de la prorogation de la treve et du payement des cinquante mil escuz par an, doivent estre tout par une mesme lettre ensemble, et non pas separéement par deux lettres, et que l'obligation du payement desdiz cinquante mil escuz soit fondée sur cause et en faveur de ladicte treve, et à les payer par chascun an durant le temps d'icelle treve, et

23

tant qu'elle sera entretenue et gardée par ledit seigneur roy d'Angleterre et ses successeurs.

Item, soient bien advertiz que, par ladicte lettre, ledit seigneur roy d'Angleterre et ses successeurs soient obligez à la conservation de la treve en pareille forme, sobz pareilles peines et astrictions, et soubz toutes telles conditions que le roy nostredit seigneur sera obligé pour le payement desdiz cinquante mil escuz; laquelle chose est si trés raisonnable que plus ne pourroit, car c'est garder equalité entre les parties, et sur ce point pourront veoir l'article contenu oudit grant advertissement.

Item, et se l'on leur alleguoit que le payement desdiz cinquante mil escuz est chose qui concerne fait et actualité, à quoy l'obligation se peut mieulx adapter que à la conservation de la treve, qui n'est que abstinence de faire guerre, sera respondu que la rupture de ladicte treve gist en fait; par quoy, à non le faire, y peut aussi bien cheoir obligation que ou payement desdiz cinquante mil escuz.

Item, et touchant la lettre de l'amitié, et aussi de l'arbitrage, l'on les pourra passer par une lettre ou par deux, selon que l'on trouvera la matiere disposée.

Item, et se l'on leur vouloit mettre en avant les obligations contenues ès lettres passées par delà par mondit s' d'Eaulne, lesdiz ambassadeurs diront qu'il n'est chose en ce monde honneste et raisonnable que le roy, nostredit seigneur, ne desire faire pour la seurté des choses tractées entre luy et ledit seigneur roy d'Angleterre, son cousin; mais esdictes obligations y a plusieurs choses fort estranges, et qui ne semblent pas honnestes entre deux si grans et si excellens princes; et sur ce pourront alleguer les causes et raisons servans à ceste matiere contenues oudit grant advertissement, et autres qu'ilz pourront adviser, selon qu'ilz trouveront les choses disposées; et requerront ledit seigneur roy d'Angleterre qu'il luy plaise estre content que les lettres soient faictes en telle forme et en si raisonnables termes que telz princes appartient.

Item, et pour mieulx et plus seurement besongner, le roy leur a fait bailler la forme de la lettre, telle qu'il a semblé au roy et à son conseil qu'ilz la doivent passer par delà. Item, et s'ilz ne povoient accorder par delà en la maniere dessusdicte, diront qu'ilz raporteront voulentiers ou feront savoir au roy les ouvertures qui leur seront faictes, et ne font point de doubte qu'il n'est chose ou monde possible et honneste que le roy nostredit seigneur ne voulsist faire pour complaire audit seigneur roy d'Angleterre, son cousin, et pour entretenir les choses tractées entr'eulx; et, comme dit est, adviseront de ne mettre point les choses en rupture, mais tousjours les entretenir; car pour riens le roy nostredit seigneur ne vouldroit que la treve, bonne amitié, et autres tractez entre luy et ledit seigneur roy d'Angleterre ne sortissent effect; et, par toutes les plus doulces et convenables persuasions que pourront lesdiz ambassadeurs, ilz metront peine de contenter ledit seigneur roy d'Angleterre.

Item, diront comme le roy est deliberé de mettre son entiere amour et consiance oudit seigneur roy d'Angleterre plus qu'au prince qui soit en ce monde, et que aussi se peut ledit seigneur roy d'Angleterre tenir certain qu'il trouvera le roy, nostredit seigneur, aussi bon, vray et parfait et loyal amy que oncques prince trouva autre; et tousjours et tousjours sera prest d'employer sa personne et toute sa puissance pour le bien et prosperité, et pour la conservation de l'estat dudit seigneur roy d'Angleterre et des siens, autant qu'il vouldroit pour sa propre personne et pour son royaume.

Item, et se par delà l'on leur parle du mariage de très redoubtée dame Madame Elisabeth, fille dudit seigneur roy d'Angleterre, avecques Monseigneur le daulphin, diront qu'il n'est chose en ce monde que le roy, nostredit seigneur, desire tant que de veoir acomply le mariage de mon très redoubté seigneur Monseigneur le daulphin et d'elle, et congnoist bien que mondit seigneur son filz ne peut jamais estre mieulx, plus haultement, ne plus noblement marié, tant pour l'excellence des vertuz qui sont oudit seigneur roy d'Angleterre et en la très excellente princesse la royne d'Angleterre, comme pour la puissance et force que c'est aux deux royaumes de estre ainsi conjoincts par si prochaine affinité et lignage, et singulierement pour les grans vertuz qui sont en madicte dame sa fille, la quelle le roy, nostredit seigneur, desire sur toutes choses veoir

et tenir en son royaume avecques luy et en la compaignie de la royne, pour leur singulier plaisir et consolation.

Item, diront lesdiz ambassadeurs audit seigneur roy d'Angleterre que le roy, nostredit seigneur, son cousin, leur a chargé de adviser avecques luy le jour, le temps et le lieu, la forme et la maniere de faire venir à ses despens en ce royaume madicte dame Elisabeth en l'onneur, estat et magnificence que à telle princesse appartient; et en ce qui par eulx sera traicté, conclud et accordé, n'y aura point de faulte pour la part du roy.

Item, et au temps et jour qu'il sera appoincté, le roy envoyera devers ledit seigneur roy d'Angleterre des princes et autres seigneurs et grans personnages de son royaume pour querir et amener madicte dame, lesquelz auront puissance de la stancer et de bailler toutes les autres seurtez necessaires pour ladicte matiere.

Item, et se ledit seigneur roy d'Angleterre fait difficulté d'envoyer si tost par deçà madicte dame Elisabeth, diront audit seigneur roy d'Angleterre, que le roy nostredit seigneur luy donnera très voulentiers quelque pension par chascun an pour luy aider à l'entretenement de son estat durant qu'elle sera ou royaume d'Angleterre en attendant de venir par deçà pour l'acomplissement dudit mariage, et a chargé lesdiz ambassadeurs d'appointer de ladicte pension avec ledit seigneur roy d'Angleterre jusques à la somme de xx<sup>u</sup> l. t. par an, et au dessoubz.

Item, diront lesdiz ambassadeurs audit seigneur roy d'Angleterre que le roy nostredit seigneur, en ensuivant ce qu'il luy a autresfoiz fait savoir, a despieçà expressement envoyé à Millan pour la matiere du mariage de mondit seigneur le prince de Galles avecques la fille du feu duc de Millan; et, se ne feust pour l'alteration qui est venue ou fait de Millan, la conclusion y feust jà mise, car la duchesse de Millan, laquelle il a nourrie et mariée, luy a plusieurs fois escript que, touchant ledit mariage, elle feroit ce que le roy, nostredit seigneur, vouldroit.

Item, et touchant la parolle que le roy a donné à Loys de Bretail, ledit seigneur roy d'Angleterre peut estre certain que le roy, nostredit seigneur, y fera autant que se c'estoit pour son propre filz; et, incontinent que ses ambassadeurs seront venuz de Millan, il envoyera devers ledit seigneur roy d'Angleterre, son cousin, asin qu'il envoye par deçà ses ambassadeurs pour aler à Millan pour besoigner en la matiere.

Fait au Plesseys du Parc lez Tours, le x° jour de fevrier l'an mil IIII° LXXIX.

Lors.

PARENT.

IV.

### 7 septembre 1482.

Arrêt du parlement de Paris en faveur de Jean de Rubempré, défendeur, contre Me Pierre Courtin, au sujet de la régale d'un bénéfice de l'église d'Arras. — (Arch. nat., Parlement, arrêts et jugés, X<sup>1</sup> 116, fol. 67 vo-69 vo.)

Constitutis in nostra parlamenti curia dilecto nostro magistro Petro Courtin, in materia regalie actore, ex una parte, et dilecto etiam nostro Johanne de Rubempré, presbitero, defensore, ex altera, vel earumdem partium procuratoribus, dictus actor, presupponendo jus nostrum regalie quod in ecclesiis regni nostri habemus, et precipue in ecclesia Libertinensi, nuper dicta de Attrebato, proponi fecit quod anno millesimo CCCCº XXXVIII<sup>o</sup>, regalia in dicta ecclesia Libertinensi, per mortem seu obitum magistri Hugonis de Cayeu, dum viveret episcopi Libertinensis, apperta existente, Fortigarius de Placencia, tunc canonicus ac major archidiaconus dicte ecclesie Libertinensis, in episcopum et pastorem ejusdem ecclesie electus et postmodum consirmatus fuerat. Quapropter dictus archidiaconatus, quem antea obtinebat, per munus consecrationis, aut lapsum tempus de consecrandis episcopis, in regalia vacaverat, nec abhine dicto archiaconatui provideramus. Quibus ad nostram noticiam deventis, nos, jure nostro regalie predicto utendo, supradictum archidiaconatum, sic in regalia vaccantem, predicto actori contuleramus, qui possessionem et saisinam dicti archidiaconatus adipisci voluerat, quod facere nequiverat; et. ob hoc, dicto defensori, predictum archidiaconatum de facto occupanti, quatinus ab eodem se desisteret, precipi fecerat et

injungi, quod facere denegaverat, quin ymo adversus dicta precepta se opposuerat; ob quod ipse, in dicta curia nostra compariturus, causas suarum oppositionum seu recusationum dicturus, ac ulterius processurus et facturus, ut esset rationis adjornatus extiterat; quare concludendo petebat et requirebat dictus actor quod per arrestum dicte curie nostre diceretur et declararetur supradictum donum in regalia per nos dicto actori de dicto archidiaconatu factum bonum et validum fuisse et esse; dictusque defensor ad se a dicto archidiaconatu desistendum, dictoque actori fructus, revenutas et emolumenta ipsius archidiaconatus reddendum et restituendum, et in ejus expensis dictus defensor condamnaretur. Memoratus vero defensor ex adverso proponi fecit quod magister Rolandus Scriptoris dictum archidiaconatum usque ad annum Domini millesimum CCCCmum LXXVtum tenuerat et possederat, et quousque ipse eundem archidiaconatum in manibus Summi pontificis resignaverat; qui quidem Summus pontifex dictum archidiaconatum predicto defensori contulerat; et, medio collationis hujusmodi, ipse defensor, in possessione et saisina dicti archidiaconatus per capitulum dicte ecclesie admissus, ac postquam juramentum sidelitatis dicto episcopo secerat, eodem archidiaconatu pacifice et quiete usque ad annum millesimum CCCCmnm LXXIXtum gavisus fuerat; et quousque predictus actor, virtute cujusdam protectionis seu salvegardie a preposito nostro Parisiensi obtente, in possessione et saisina canonicatus et prebende dicte ecclesie, ac etiam dicti archidiaconatus, quos dictus defensor, non tamen eodem genere vaccationis, possidebat in dicti defensoris absencia, se manuteneri et conservari fecerat. Dumque ea ad ejusdem defensoris noticiam devenerant, ipse prelibatum actorem coram predicto preposito compariturum adjornari fecerat, et deinde, super requesta per dictum defensorem ad finem quod ad oppositionem admitteretur facta, dictis partibus auditis et in jure appunctatis, dictus actor, pro jamdictum defensorem amplius turbando et impediendo, eundem defensorem, ratione dicti archidiaconatus, in dicta curia nostra, in materia regalie, conveniri fecerat. Dicebat autem predictus defensor quod dictus actor non erat admittendus, quoniam, anno Domini millesimo ducentesimo tertio, inclite recom-

mendationis Philippus rex Francorum, predecessor noster, regaliam ecclesie Atrebatensis remiserat, ac quod, pendente vaccatione sedis episcopalis, beneficia, fructus, proficua et homines dicti episcopatus futuro successori reservarentur ordinaverat; que remissio et jura in quodam muro, clausuram chori dicte ecclesie faciente, scripta seu sculpta, littereque inde confecte in camera compotorum nostrorum, ac in thesauro cartarum nostrarum, necnon in capitulo dicte ecclesie Atrebatensis, dicte Libertinensis, registrate extiterant. Nec de hoc nullus mirari debebat, cum in Autissiodorensi, Ambianensi, et pluribus aliis regni nostri ecclesiis regaliam non habeamus, ipsisque juribus episcopi, decani et capitulum dicte ecclesie in omnibus dignitatibus ejusdem ecclesie et proficuis usi et gavisi fuerant; et esto, et non concesso, quod in dicta ecclesia, sicut dictus actor pretendere volebat, per assumptionem dicti Fortigarii, aut alias, regalia viguisset, antequam tamen idem Fortigarius ad episcopatum promotus fuisset, ipse eundem archidiaconatum cuidam vocato de Griboval resignaverat; quem prenominatus Scriptoris in nostra parlamenti curia in processu posuerat, et contra eum idem Scriptoris, medio provisionis apostolice, arrestum ad sui utilitatem obtinuerat. Quare, concludendo, petebat et requirebat dictus defensor per arrestum dicte curie nostre dici et declarari dictum actorem non esse admittendum, et, si admitteretur, dictum defensorem ab impetitionibus et demendis dicti actoris absolvi, et eundem actorem in expensis, dannis, et interesse dicti defensoris condemnari. Dicto actore plura in contrarium replicante, et inter cetera dicente quod remissio regalie per dictum defensorem pretensa nobis in nullo prejudicare poterat, alioquin omnis regalia per tales remissiones particulares omnino aboleretur, quod nedum absurdum, ymo perniciosum erat, potissimum cum ipsa jura nostra prescribi neque alienari valebant, ita quod per plura dicte curie nostre arresta decisum extiterat, dato etiam, non tamen concesso, quod dicta remissio regalie per dictum desensorem pretensa locum sibi vendicaret, attamen in scriptura, seu sculptura de qua se jactaverat, mentio non de dignitatibus dicte ecclesie, sed dumtaxat de prebendis siebat; ex quo dictam remissionem, si qua foret, ad prebendas dumtaxat, et non ad dignitates, quibus de nota-

bilibus personis et bene meritis provideri debebat, extendere neccessario dicere opportebat; per dictam etiam scripturam, seu sculpturam, per dictum defensorem pretensam, expresse cavebatur quod episcopi Libertinenses, in favorem quorum dicta remissio, si qua erat, facta extiterat, nobis juramentum sidelitatis prestare tenerentur; si que (sic) cum Summus pontifex, postquam dictus Fortigardus ad dictum episcopatum promotus fuerat, sepedictum archidiaconatum, quem possidebat, contulerat, dictus episcopus predictum jus pro derelicto habuerat, ex quo ad nos jure nostro regalie reversus fuerat. Etiam non reperiretur, quod episcopi Libertinenses dicta remissione regalie, saltem quantum ad dignitates ejusdem ecclesie, umquam usi fuissent. Quapropter nos justa de causa ad dictas dignitates providere poteramus, et ad hoc respectus haberi debebat quod vacationes beneficiorum dicte ecclesie in regalia, pro eo quod dicta villa partem nobis contrariam semper tenuerat, devenire non valuerant; quam tamen regaliam in dicta villa, que in fundis limitrophis regni nostri constructa et edificata existit, observari neccessario opportebat, sicut supra concludendo. Prelibato defensore in contrarium duplicante et dicente quod causa ob quam dictus predecessor noster sepedictam regaliam dicte ecclesie remiserat, admodum urgens et neccessaria fuerat, ipsaque remissione dicta ecclesia Attrebatensis, nunc Libertinensis dicta, a ducentis annis gavisa fuerat, et propterea dictus actor, dictam remissionem impugnare volendo, terminos rationis excedebat, cum dictus predecessor noster et nos etiam dictam remissionem facere poteramus, sicque attenta etiam predicta gaudentia, et quod prescriptio centum annorum contra romanam ecclesiam locum sibi obtinebat, dictus actor non veniebat admittendus, nec per eum dicere quod dicta scriptura mentionem de dignitatibus dicte ecclesie non faciebat, eidem defensori prejudicare non debebat; nam appellatione beneficiorum dignitates etiam comprehendebantur, et in prebendis etiam aliquid temporalitatis admixtum inerat, dictusque archidiaconus homo episcopi Libertinensis existebat, et in judiciis temporalitatis ipsius episcopi sedebat, sicque, cum dictus predecessor noster, dictam remissionem regalie faciendo, dignitates et prebendas, omniaque alia beneficia, homines et fructus dona-

verat, ac juramentum fidelitatis et pastum dumtaxat retinuerat, cetera donasse intelligebatur, ob quod dictum archidiaconatum, in hujusmodi dono ob predictam causam comprehensum, conferre non debebamus, episcopi etiam Libertinenses, et maxime episcopus Attrebatensis, postmodum effectus episcopus Albiensis, juramentum sidelitatis nobis et predecessoribus nostris respective prestiterant et fecerant, nec presumi debebat quod dicti episcopi dictum fidelitatis juramentum minime prestiterant, cum civitas Libertinensis nobis omnino competebat; datoque quod donum per nos factum sub dubio esset, attamen, attenta predicta de ducentis et Lxta annis gaudencia et usu predicto, nullus in contrarium veniebat admittendus, sicut supra per dictum defensorem concludendo et regaliam in dicta ecclesia viguisse simpliciter abnegando. Tandem, predictis partibus in omnibus que circa premissa dicere, proponere, allegare, requirere et concludere voluerunt, ad plenum hinc inde auditis, et ad producendum penes dictam curiam nostram quitquid tradere et producere vellent, et in jure, sive in arresto, appunctatis, visisque per dictam curiam nostram litteris, titulis et explectis, una cum litigato dictarum partium, et aliis per eas penes dictam curiam nostram utrinque productis, et scedula per procuratorem nostrum generalem in hac parte tradita, ac consideratis considerandis, et que curiam ipsam in hac parte movere poterant et debebant, prefata curia nostra per suum arrestum dictum defensorem ab impetitionibus et demandis dicti actoris absolvit, eundem actorem in expensis hujus instancie condemnando, taxatione earumdem dicte curie nostre reservata.

Pronunciatum vua septembris Mo CCCCo octuagesimo secundo.

CORBYE.

V.

## Corbeil, 9 janvier 148...

Requête de Jeanne de Bauquentin au roi pour protester contre les menaces du seigneur de Montagu, qui veut marier la fille de la suppliante avec le seigneur de Revel, son fils. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 15540, fol. 23.)

Sire, tant et sy très humblement comme faire le puis, me

recommande à vostre bonne grase. Et vous plaise savoir que moy et ma pouvre fille sommes touzjours en vostre chastiau de Corbeul acés estrangement trestiée, ès mains de Mons, de Montagu, lequel m'a aujourd'uy dit et descleriée que son yntension est de prendre et avoir toux les biens de moy et de madite fille, quy me seroit chose de grant extorsion et fort dur à porter, veu que jamès, à mon povoir, ne fix chose, ne pensé faire, quy vous deut desplaire, n'ay vouloir de faire quelque chose, Sire, que l'on vous ait dit de moy ne raporté, vous requerant humblement de non croire cheux quy ces rapors vous ont fait de moy; car, Sire, vous savés que ce sont mes aversaires, lesques me metroient volentiers en vostre yndinasion, vous priant humblement y avoir regart; et pensés, Sire, que j'ameroie myeux à morir que d'avoir fait chose quy vous peut desplaire.

Sire, ledit s' de Montagu m'a dit que, veulle ou non, yl ara madite povre fille, que plus je n'é que elle, et fera l'alianse et mariage de son fil de Revel et d'elle, et qu'ensy vous plait il estre fait. Sire, elle et moy nous rendons en vostre bone grase et mysericorde. Nous sommes volz trés humbles et lealles, obeisantes, pouvres, dessollées subgetes, et à jamès telles volons demourer, vous requerant et supliant, en la plus grande hummylité que faire je puis, et en l'onneur de la très glorieuse Vierge Marie Nostre Dame de Clery, de moy faire cette grase et mysericorde de ne moy soufrir ne faire preser du mariage de desusdit, et que madite pouvre fille ne me soit pas otée, né separée de moy, ne mariée outre mon gré, et quy vous plaise à avoir souvenanse des bonnes parolles et reconfort quy vous pleut moy dire à Falevy, ce en coy j'ay et aré toute ma vye ma sianse. Hellas, Sire, jamès ne sut veu ne sait à pouvre dame, ne soufrites faire en vostre reaume ce que l'on me menase à faire, ne sy grande ruidesse. Sire, je vous en avertis, vous supliant de rechief vostre bonne grase, et que vostre plessir soit que moy et ma fille puissions aller devers vous, et moy y estre; je suis et seré touzjours prete de vous obeyr, comme faire doy mon roy et souverain seigneur. Sire, je prie Dieu et la glorieuse Vierge Nostre Dame de Clery quy vous doint l'acomplisement de vostre bon desirs. Escrit en vostre chastiau de Corbeul, ce 1x° jour de jenvyer.

Vostre très humble et obeisante subgete,

J. DE BAINGQUETUN.

Au roy mon souverain seigneur.

VI.

## GERMAIN DE MARLE A ... (V.).

Boesses-en-Gâtinais, 30 juillet 1480.

Ordre de mettre à exécution la sentence rendue dans l'affaire de Xaincoins et de faire savoir à celui-ci l'obligation qu'il a au seigneur du Bouchage; enfin, de mettre sus la monnaie de Dijon. — (Copie du temps. Bibl. nat., Ms. fr. 2897, fol. 84.)

Trés chers seigneurs et freres, je me recommande à vous tant humblement comme je puis. Plaise vous savoir que le roy vous rescript que mettez à execution la sentence donnée contre Xainctoins (sic). Selon le contenu d'icelle, ledit Xainctoins est bien tenu à Mons' du Bouchage, car il a loyalment fait son devoir; et le dictes à icellui Xainctoins, pour ce qu'il fault qu'il passe aucune lettre à mondit s' du Bouchage, auquel il est fort obligé, comme de sa delivrance. Le roy aussi m'a chargé vous escripre que on mette sus la monnoie de Dijon, etc. Escript à Boesses en Gastinois, le xxx° juillet.

Vostre frere et serviteur,

GERMAIN DE MERLE.

#### VII.

LETTRE DU CARDINAL DE LA ROVÈRE, LÉGAT PONTIFICAL, A LOUIS XI (V.).

Péronne, 29 octobre 1480.

Dénonciation des mauvais procédés de l'archevêque de Rhodes et de l'évêque de Sebenico. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2909, fol. 11.)

Sire, j'ay receues voz lettres escriptes au Plessis du Parc le

aparceu que les evesques de Tournay et de Sebenique n'ont pas gardé l'onneur et la reverance qu'ilz devoyent à Nostre Saint Pere et Sainct sieige apostolicque, ne à moy; mais j'ay bien esperance en Dieu qu'ilz recognoistront quelque jour lur faulte.

Sire, si le corrier que j'ay envoyé en Flandres devers le duc d'Austriche ne me aporte ma pleniere reception, je me retireray [à] Amyens ou à Compieigne, ainsi qu'il vous plaist le me escripre; et de là, non obstant que, comme l'evesque de Sainct Pol vous a escript, j'aye envoyé à Gand, à Bruges et autres lieux de Flandres prescher ma venue et la cause d'icelle, et aussi la bulle de laquelle je vous ay envoyée la coppie par mon secretaire, et comment il ne tient à Nostredit Saint Pere, à vous, ne à moy, que paix perpetuelle ne soit faicte pour aller contre le Turc, pour plus agraver ledit duc et son conseil, je advertiray par mez lettres ceulx de Gand, et des autres villes et communités de Flandres, de la charge que j'ay du Sainct sieige apostolique pour le bien de la chrestianté, et aussi le reffuz que l'on m'a fait, et le grant pechié qu'ilz font desobeissant audit sieige apostolique, et les maulx qui viennent à ceulx qui desobeissent à l'Eglise, et les biens qui viennent pour y obeir, et aussi les biens qui viennent de la paix; et si les prieray qu'ilz viennent devers moy tout ainsi que me conseillez, car il me semble qu'il ne porroit estre milleure ouverture à les faire joindre à la paix.

Sire, je sçay bien que l'arcevesque de Rodes ne m'a pas observé la foy et la loyaulté, ne bien recompensé de ce qu'il me doit. Quant je l'envoyay devers le duc d'Austriche, et l'adressay ausdiz Tournay et Sebenique, je n'eusse jamais cuidé qu'il eust esté tel qu'il a esté, ne qu'il m'eust si mal servy qu'il a fait, car je l'ay levé et fait de non riens. Il me dit, avant partir, que, mais que je l'envoyasse, et qu'il eust parlé avec ledit Sebenique, il feroit merveilles en vostre faveur, et, quant je eusse pensé le contraire, ou sceu le peu de bien qu'il y a fait, je ne l'eusse jamais envoyé là. Mais je ne m'en aparceuz jusques deux jours aprez qu'il fut party, qu'il vous pleust en escripre audit evesque de Sainct Pol, et luy envoyer unes lettres que maistre Jehan le Flamant vous avoit escriptes de

Paris, qui parloyent d'ung prelat de ma maison, lesquelles ledit evesque de Saint Pol me communica; et, incontinant que je ouy parler d'ung prelat de ma maison, je diz audit evesque de Saint Pol que c'estoit l'arcevesque de Rodes, sans autre, comme aprez j'ay veu par unes autres lettres dudit Flamant et du cappitaine de la bastille de Paris, qui le nommoyent par son nom, lesquelles vous avez aussi envoyées audit evesque de Sainct Pol; et dez lors je deliberay de m'en deffaire à son retour, ainsi que à l'eure escripviez, et l'eusse jà fait, mais je attendoye premier avoir plus amplement nouvelles de Flandres.

Sire, il est Grec, et croy que convoytise et ambition de soy faire grand luy ont fait faire ce qu'il a fait, et ne luy chaloit qu'il fut à voz despens ou aux myens, mais qu'il feit son cas et sez besoignes. On ne se sauroit aucunes foiz garder de mauvaises gens.

Sire, si je luy faiz commandement qu'il voyse à Romme, pour grand et estroit commandement qu'il soit, il est bien de telle nature qu'il ne fera jà riens; ains, en lieu d'aller à Romme, il s'en ira en Flandres ou Angleterre detester ungs et autres et broulher tout, comme il a commencé. Et, pour ce que je ne vouldroye pas deshonnorer la dignité qu'il a, ne aussi qu'il me eschapast, je vouldroye bien que vostre plaisir fut de me bailler gens qui, sans grant bruyt et sans le laisser parler ne escripre à nul, que bien appoint le me menassent à Chasteauneuf du Pape, prez d'Avignon, qui est à moy, et là il m'attendra jusqu'à ma venue pour savoir de luy tout ce qu'il porroit avoir fait en Flandres. Et sur ce, Sire, vous m'en ferez savoir vostre bon plaisir, car tant plus tost l'en envoyeray, et myeulx vauldra.

Au regard de Sebenique, Nostre Sainct Pere m'a chargé expressement de veoir son cas; je luy hausseray si bien le chevest envers Nostredit Sainct Pere, et, avant que je parte de deçà, je le mettray en telle extremité qu'il ne saura où se tourner. Vous en verrez l'experience, Sire, si plaist à Dieu; et si ay esperance que ledit Tournay ne l'aura pas davantaige, car l'inconvenient qu'ilz font touche trop de prez Nostredit Sainct Pere et l'Eglise universelle, et aussi toute la cristianté.

Sire, je prieray Dieu qu'il vous doint bonne vye et longue. Escript à Peronne, le xxviiii de octobre.

Vostre trés humble et trés obeissant servitur,

LE CARDINAL SANCTI PETRI AD VINCULA!

Au roy, mon très redoubté seigneur.

Lettres que Mons' le legat escript au roy le xxviije octobre (sic).

#### VIII.

L'ÉVÊQUE D'ALBI ET AU SEIGNEUR DU BOUCHAGE (D.).

Bois-le-Duc, 23 mai 1481.

Demande de mise en liberté pour Wolfgang de Polheim. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 2911, fol. 32.)

Reverend pere en Dieu, et noz très honnourez seigneurs, nous recommandons à vous tant que povons. Nous vous tenons assez estre racors de la requeste par nous faicte au roy, nous estans par delà, ou nom de nostre très redoubtée dame Madame la duchesse, asin que son bon plaisir feust de, en faveur et pour amour de nostre dicte dame, mettre à plainne et entiere delivrance messire Wolfgang de Polhain. Sur quoy ne peusmes avoir ne obtenir de lui finale response, et tellement que, quant sommes arrivez devers nostre dicte dame, laquelle avons trouvée en ceste ville, nous ne lui en avons sceu bonnement que dire, dont elle a esté et est encores fort doulente. Et, pour ce, reverend pere en Dieu, noz très honnorez seigneurs, que nostre dicte dame desire de tout son cueur la delivrance dudit messire Wolfgang, [et est] bien desplaisante de sa longue detention, et que savons que, par ladicte delivrance, elle [se] employra de tant plus voulentiers au bien des matieres que savez, nous vous prions [et] requerons le plus cordialement que faire povons que

1. Ces deux dernières lignes paraissent autographes.

veullez estre moyens et intercesseurs, et tant faire envers le roy à ce qu'il s'acorde et condescende à mettre à plainne et entiere delivrance ledit Mr Wolfgang, et qu'il le tiengne du tout quitte et entierement deschargié des foy et serement qu'il a à lui : en quoy faisant, vous ferez moult grant service et plaisir à nostredicte dame, comme bien savons. D'autre part, reverend pere en Dieu, noz très honnourez seigneur, quant à ce que Mons' du Solier dit à moy, Jehan de Aynnatten, en partant de Tours, asin de trouver moien d'avoir les chiens du seigneur de Boussu, incontinent que j'ay esté arrivé par deçà, j'ay tellement fait que ledit seigneur de Bossu a esté et est content de baillier et delivrer lesdiz chiens au roy, moyennant que ledit messire Wolfgang soit delivré comme dessus est dit, jà soit ce qu'il ait fait bien enviz, pour ce que lesdiz chiens sont fort requiz d'un chascun et sont si très bons que ne le vous serions escripre. Et, à ceste fin, avons fait despeschier ung sauf conduit que vous envoyons avec cestes, où ne reste que mettre le nom et surnom de cellui que on vouldra envoyer en ces marches pour choisir lesdiz chiens, auquel l'on les delivrera, pourveu qu'il aporte les lettres de delivrance dudit messire Wolfgang expediées en forme deue. Sy vous prions de rechief de en ce vous employer en maniere que nostredicte dame puisse parvenir à son desir, en nous signifiant par le porteur de cestes vostre bonne response sur ce. Ensemble, s'il est chose que pour vous faire puissions, et nous l'acomplirons de très bon cueur, nostre benoit Createur en aide, qui vous, reverend pere en Dieu, noz très honnourez seigneurs, ait en sa très saincte et digne garde. Escript à Bois le Duc, le xxme jour de may l'an IIIIxx et ung.

Les tous vostres,

#### MATTRON DE POLHAIM.

Jo. DE AYNNATTEN, doctor.

A reverend pere en Dieu et noz très honnourez seigneurs Mons<sup>2</sup> l'evesque d'Arby et Mons<sup>2</sup> du Bouchaige.

#### IX.

## LETTRE DU SEIGNEUR DE BOSSU AU SEIGNEUR DE MOY (D.).

## Bossu, 25 juillet 1481.

Promesse de donner des lévriers au roi contre la mise en liberté du sieur de Polheim. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 15540, fol. 26.)

Mons' de Moy, je me recommande à vous. J'ay, par ce porteur messaiger de Walincourt, reçupt voz lettres par lesquelles me signifyés que le Roy vous avoit envoyé la quittance de la raenchon de Polhan, moyennant que vous eussiés une grande levriere de poil roux tirant sur le cler que j'ay, laquelle ledit Polhan a promis au Roi lui delivrer; et moyennant ce, il debvoit estre quitte de sadicte raenchon.

Mons' de Moy, il est vray que Mons' le duc d'Octriche, dès devant Noël derrenier passé, m'y fist request et pressa tant que je ly accorday ladicte levriere, et lors me dist que c'estoit pour la raenchon dudit Polhan; et je cuide savoir que mondit seigneur sera prest d'envoyer ladicte levriere moyennant que ledit Polhan soit renvoyé et quitté de sadite raenchon.

Et, en cas que me veulliés renvoyer ledit Polhan, ensamble la quittanche de sadicte raenchon, j'envoyeray hastivement querir ladicte levriere où mondit seigneur la fait garder, pour acquiter ledit de Polhan.

Toutesfois, adfin de tout bien faire, tant pour acomplir le desir du Roy comme pour aydyer ledit Polhan à estre quitté et delivré de sadite raenchon, j'ay envoyé les lettres que m'avez escript devers mon dessusdit seigneur le duc, adfin qu'il en conclue à son bon plaisir; car, au partement que ledit Polhan a fait pour tirer devers le Roy, mondit seigneur envoya lors querir ladicte levriere, et l'a devers ly. Et, sa response et son bon plaisir estre venu à ma congnoissance, je le vous feray savoir; car, alors que Jehan de Bostuze party d'icy, ladicte levriere estoit encore entre mes mains; et, quelque chose que ledit de Bostuze ay dit par delà qu'il a veu deux levriers venans d'elle, je vous asseure que non a, et les deux levriers qu'il vit estoient

englès, dont ly ung est mort, qui estoit le plus beau, et l'autre vil encore, qui n'est pas grant chose à mon gré.

Mons' de Moy, je prie à Dieu qui vous ait en sa sainte g' de. Escript à Boussu, ce xxve jour de juillet M IIIIxx et ung (sic).

Touchant les lettres qu'envoyés audit Polhan, ensemble le sauf conduit, j'envoye tout par delà devers mondit seigneur, car, comme dessus, ledit Polhan est par delà, passé a xy jours.

Je prie que je soy bien recommandé à Madamme de Moy. Vostre cousin,

P. DE BOUSSU.

X.

LETTRE DU SEIGNEUR DE BOSSU AU SEIGNEUR DE MOY (D.).

26 juillet 1481.

Même affaire de lévriers. — (Orig. Bibl. nat., Ms. fr. 15540, fol. 25.)

Mons' de Moy, je me recommande bien à vous. Que moy, que ma femme, avons reçupt deux lettres de vous, et, pour response en brief, se j'eusse vollu tromper le personnaige que vous savés des chiens dont faites mention, je ne les eusse point souffert envoyer premiers que je n'eusse reu ma maison; car enssi m'astoit il promis, comme vous savés. Touttesfois, la levriere blance que avez eubt est fille de celle qu'on appelle Ma mie, que à present ont demande pour Polhan; et au regart des deux roux levriers, il vous promet qu'il viengne de la meismes raisse, mais le pere estoit peti, et non pas jonne; oultre l'ensaigne, bon estoit, et sy say bien que l'en ne peult boutter en colliers deux plus vaillant levriers que les deux roux sont; cela sai ge bien. Je ne vouldroie, pour nulz biens terriers, tromper moy ne aultrui. Je vois bien que ma maison demora encore là où elle est, et qu'elle m'est mal prest. Par avantture qu'elle eult peu faire plus grans service en mes mains qu'en ès mains de ceste qui l'a. Je vouldroie qui fust possible que j'eusse parler à vous deux motz; je vous prie au mains, puisque je ne puis ravoir madicte maisons, que tenés la mains qu'elle ne soit point mise

ès mains de nulz des seigneurs de la Marche, ne des seigneurs de Luxemborcq, car je ne la raroie jamais. Quant à la levriere appellée *Ma mie*, je n'en saroie comment faire pour le present, car en vostre fait il y a tousjours des nouveau pourpos. Se ma maison refust en mes mains, on poroit faire plus seurement beaucop de chose que l'on ne fait, et par aventure que plusieurs maulx en eust peu estre eschivés, et j'atens de madicte maison ce qu'avenir en pora.

Escript ce xxvie jour de jullet M IIIIxx et ung (sic).

PIRBOT.

A Mons<sup>r</sup> de Moy.

# TABLE DES LETTRES.

## Année 1479 (suite).

|                                                         | Pages |
|---------------------------------------------------------|-------|
| MCCCXVIII. Montargis, 8 mai 1479. Au parlement          | 1     |
| MCCCXIX. Montargis, 9 mai 1479. Au parlement            | 3     |
| MCCCXX. Montargis, 9 mai 1479. Aux conseillers de Lyon. | 4     |
| MCCCXXI. Brienon, 13 mai 1479. Aux doyen et chapitre    |       |
| d'Angers                                                | 6     |
| MCCCXXII. Belébat, 14 mai 1479. Au seigneur du Bou-     |       |
| chage                                                   | 7     |
| MCCCXXIII. Château-Landon, 16 mai 1479. Au parlement.   | 8     |
| MCCCXXIV. Château-Landon, 18 mai 1479. Au parlement.    | 9     |
| MCCCXXV. Plessis-du-Parc, 20 mai 1479. A François de    |       |
| Genas                                                   | 11    |
| MCCCXXVI. Puiseaux, 21 mai 1479. Au seigneur de Com-    |       |
| bronde                                                  | 12    |
| MCCCXXVII. Boutigny, 21 mai 1479. Au parlement          | 13    |
| MCCCXXVIII. Puiseaux, 25 mai 1479. A l'évêque d'Albi.   | 14    |
| MCCCXXIX. La Motte-d'Égry, 27 mai 1479. A l'évêque      |       |
| d'Albi ,                                                | 15    |
| MCCCXXX. La Motte-d'Égry, 28 mai 1479. A l'évêque       |       |
| d'Albi                                                  | 15    |
| MCCCXXXI. La Motte-d'Égry, 29 mai 1479. Au parlement.   | 17    |
| MCCCXXXII. Commencement de juin 1479. A l'écoutête      |       |
| et à la communauté de Lucerne                           | 17    |
| MCCCXXXIII. Château-Landon, 2 juin 1479. Aux mar-       |       |
| chands de Compiègne                                     | 19    |
| MCCCXXXIV. Château-Landon, 2 juin 1479. Aux officiers   |       |
| royaux et aux marchands de Lyon                         | 20    |
| MCCCXXXV. Château-Landon, 2 juin 1479. Au parlement.    | 21    |
| MCCCXXXVI. Château-Landon, 3 juin 1479. Au par-         |       |
| lement                                                  | 22    |
| MCCCXXXVII. Puiseaux, 6 juin 1479. Au parlement         | 24    |
| MCCCXXXVIII. Puiseaux, 11 juin 1479. Au parlement .     |       |
| MCCCXXXIX. Puiseaux, 11 juin 1479. A l'évêque d'Albi.   | 26    |
|                                                         |       |

| rag                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| MCCCXL. Saint-Cyr près Troyes, 12 juin 1479. A l'évêque              |
| d'Albi                                                               |
| MCCCXLI. Milly, 14 juin 1479. Au parlement                           |
| MCCCXLII. Saint-Denis, 16 juin 1479. A François de Genas.            |
| MCCCXLIII. Vincennes, 17 juin 1479. A François de Genas.             |
| MCCCXLIV. Coulommiers, 19 juin 1479. Au parlement 3                  |
| MCCCXLV. Provins, 22 juin 1479. Au chancelier 3                      |
| MCCCXLVI. Villenauxe, 23 juin 1479. A François de Genas.             |
| MCCCXLVII. Villenauxe, 24 juin 1479. A Sigismond, duc                |
| d'Autriche                                                           |
| MCCCXLVIII. Villenauxe, 24 juin 1479. Au parlement 3                 |
| MCCCXLIX. Méry-sur-Seine, 24 juin 1479. Aux maire,                   |
| échevins et bourgeois de Bourges                                     |
| MCCCL. Méry-sur-Seine, 24 juin 1479. Au parlement 3                  |
| MCCCLI. Méry-sur-Seine, 26 juin 1479. A l'évêque d'Albi. 4           |
| MCCCLII. Vitry-en-Perthois, 29 juin 1479. Au comte de                |
| Dunois                                                               |
| MCCCLIII. Vitry, 29 juin 1479. A l'évêque d'Albi 4                   |
| MCCCLIV. Vitry, 30 juin 1479. Au parlement 4                         |
| MCCCLV. Ramerupt, 1er juillet 1479. Au parlement 4                   |
| MCCCLVI. Méry-sur-Seine, 3 juillet 1479. A l'évêque d'Albi.          |
| MCCCLVII. Méry-sur-Seine, 4 juillet 1479. A l'écoutête et            |
| aux consuls de Lucerne                                               |
|                                                                      |
| MCCCLVIII. Nemours, 9 juillet 1479. Au conseil du duc de<br>Lorraine |
| MCCCLIX. Nemours, 15 juillet 1479. A l'évêque d'Albi 5               |
| MCCCLX. Nemours, 15 juillet 1479. A l'évêque d'Albi 5                |
| MCCCLXI. Noyers, 21 juillet 1479. A Madame du Lude . 5               |
| MCCCLXII. Noyers, 23 juillet 1479. Au seigneur du Bou-               |
| chage                                                                |
| MCCCLXIII. Moutiers-Saint-Jean, 25 juillet 1479. Au sei-             |
| gneur du Bouchage                                                    |
| MCCCLXIV. Moutiers-Saint-Jean, 25 juillet 1479. Au sei-              |
| gneur du Bouchage                                                    |
| MCCCLXV. Semur, 28 juillet 1479. A Bourré 57                         |
| MCCCLXVI. Avallon, 7 août 1479. Aux doyen et chapitre                |
| de l'église d'Angers                                                 |
| MCCCLXVII. Presle, 7 août 1479. Au parlement 59                      |
| MCCCLXVIII. Vézelay, 10 août 1479. Au parlement 60                   |
| MCCCLXIX. Gien, 12 août 1479. Au parlement 61                        |
| MCCCLXX. Lorris-en-Gâtinais, 14 août 1479. A la duchesse             |
| de Milan                                                             |
| No MINGH                                                             |

| TABLE.                                                                                       | 373       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                              | Pages     |
| MCCCLXXI. Lorris, 17 août 1479. A Guillaume Picart                                           | 64        |
| MCCCLXXII. Pithiviers, 23 août 1479. Aux maire, éche-                                        |           |
| vins et jurés de Saint-Quentin                                                               | <b>65</b> |
| MCCCLXXIII. Pithiviers, 25 août 1479. Au parlement                                           | 66        |
| MCCCLXXIV. Plessis-du-Parc, 31 août 1479. Au chapitre                                        |           |
| de Bourges                                                                                   | 67        |
| MCCCLXXV. Selommes, 5 septembre 1479. Au grand                                               |           |
| sénéchal de Normandie                                                                        | 69        |
| MCCCLXXVI. Selommes, 8 septembre 1479. A François                                            |           |
| de Genas                                                                                     | 74        |
| MCCCLXXVII. Plessis-du-Parc, 14 septembre 1479. Au                                           | 1.2       |
| parlement                                                                                    | 75 ·      |
| MCCCLXXVIII. Plessis-du-Parc, 15 septembre 1479. Au                                          | 10        |
| comte de Dunois                                                                              | 77        |
| MCCCLXXIX. Plessis-du-Parc, 8 octobre 1479. Au comte                                         | "         |
| de Dunois                                                                                    | 79        |
| MCCCLXXX. Plessis-du-Parc, 10 octobre 1479. Au par-                                          | 10        |
| lement.                                                                                      | 84        |
| MCCCLXXXI. Plessis-du-Parc, 13 octobre 1479. Au sei-                                         | 01        |
| gneur de Taillebourg                                                                         | 82        |
| <del>-</del>                                                                                 |           |
| MCCCLXXXII. Aux écoutètes, bourgmestres et consuls de l'ancienne ligue de la Haute-Allemagne | 83        |
| •                                                                                            |           |
| MCCCLXXXIII. Plessis-du-Parc, 15 octobre 1479. A                                             | 85        |
| MCCCLXXXIV. Saint-Épain, 23 octobre 1479. A la                                               | 0.0       |
| duchesse de Milan                                                                            | 86        |
| MCCCLXXXV. Plessis-du-Parc, 3 novembre 1479. Au                                              |           |
| parlement                                                                                    | 87        |
| MCCCLXXXVI. Plessis-du-Parc, 4 novembre 1479. Au                                             | • -       |
| parlement                                                                                    | 88        |
| MCCCLXXXVII. Plessis-du-Parc, 13 novembre 1479. Au                                           |           |
| comte de Dunois                                                                              | 89        |
| MCCCLXXXVIII. Plessis-du-Parc, 14 novembre 1479. Au                                          |           |
| parlement                                                                                    | 92        |
| MCCCLXXXIX. Plessis-du-Parc, 27 novembre 1479. Aux                                           |           |
| Génois.                                                                                      | 93        |
| MCCCXC. Prailles, 7 décembre 1479. Aux doyen et cha-                                         |           |
| pitre de Saint-Laud lès Angers                                                               | 94        |
| MCCCXCI. La Motte-en-Poitou, 11 décembre 1479. Au                                            |           |
| chancelier                                                                                   | 95        |
| MCCCXCII. Auzon, 18 décembre 1479. Au parlement                                              | 97        |
| MCCCXCIII. Bonaventure, 19 décembre 1479. Au parlement.                                      | 98        |

•

|                                                                  | Pages |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| MCCCXCIV. Plessis-du-Parc, 26 décembre 1479. Aux gou-            | 00    |
| verneur et habitants d'Auxerre                                   | 99    |
| seillers de Lyon                                                 | 100   |
| MCCCXCVI. Plessis-du-Parc, 31 décembre 1479. Au par-             |       |
| lement                                                           | 102   |
| 1480.                                                            |       |
| MCCCXCVII. Fin 1479, commencement 1480. A                        | 103   |
| MCCCXCVIII. Plessis-du-Parc, 7 janvier 1480. Au par-             |       |
| lement                                                           | 104   |
| MCCCXCIX. Plessis-du-Parc, 7 janvier 1480. Aux maire             |       |
| et échevins de Poitiers                                          | 106   |
| MCCCC. Bonaventure-lès-Chinon, 8 janvier 1480. Au par-<br>lement | 107   |
| MCCCCI. Bonaventure, 9 janvier 1480. Au parlement                | 109   |
| MCCCCII. Bonaventure, 10 janvier 1480. Au parlement.             | 111   |
| MCCCCIII. Reugny, 11 janvier 1480. A François de Genas.          | 112   |
| MCCCCIV. Bonaventure, 12 janvier 1480. Au seigneur de            |       |
| Charlus                                                          | 114   |
| MCCCCV. Les Forges près Chinon, 15 janvier 1480. Au              |       |
| parlement                                                        | 116   |
| MCCCCVI. Bonaventure-lès-Chinon, 16 janvier 1480. Au             |       |
| parlement                                                        | 117   |
| Genas et au trésorier de Languedoc                               | 119   |
| MCCCCVIII. Saint-Épain, 19 janvier 1480. A François de           | 113   |
| Genas                                                            | 122   |
| MCCCCIX. Saint-Épain, 20 janvier 1480. Au seigneur de            |       |
| Taillebourg                                                      | 122   |
| MCCCCX. Plessis-du-Parc, 22 janvier 1480. A Bourré               | 124   |
| MCCCCXI. Plessis-du-Parc, 27 janvier 1480. Aux habitants         |       |
| de Péronne                                                       | 125   |
| MCCCCXIII. Plessis-du-Parc, 26 janvier 1480. Au parlement.       | 127   |
| MCCCCXIII. Plessis-du-Parc, 27 janvier 1480. Au par-<br>lement   | 128   |
| MCCCCXIV. Plessis-du-Parc, 30 janvier 1480. Aux juge             | 140   |
| mage et conseillers de la ville de Lyon                          | 129   |
| MCCCCXV. Plessis-du-Parc, 30 janvier 1480. Aux habi-             |       |
| tants d'Arras                                                    | 131   |
| MCCCCXVI. Plessis-du-Parc, 30 janvier 1480. Au parle-            |       |
| ment                                                             | 133   |

| TABLE.                                                   | 375          |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| MCCCCXVII 1480. A la Chambre des comptes de              | Pages        |
| Paris                                                    | 135          |
| MCCCCXVIII. Plessis-du-Parc, 4 février 1480. Au sei-     | 100          |
| gneur de Taillebourg                                     | 137          |
| MCCCCXIX. Plessis-du-Parc, 10 février 1480. A Bourré.    |              |
| MCCCCXX. Plessis-du-Parc, 10 février 1480. Au roi d'An-  |              |
| gleterre                                                 | 438          |
| MCCCCXXI. Plessis-du-Parc, 10 février 1480. Au roi d'An- |              |
| gleterre                                                 | 139          |
| MCCCCXXII. Plessis-du-Parc, 11 février 1480. Au parle-   |              |
| ment                                                     | 139          |
| MCCCCXXIII. Plessis-du-Parc, 15 février 1480. Au sei-    |              |
| gneur de Taillebourg                                     |              |
| MCCCCXXIV. Les Forges, 18 février 1480. Au parlement.    |              |
| MCCCCXXV. Plessis-du-Parc, 21 février 1480. A Guil-      |              |
| laume Bournel                                            |              |
| MCCCCXXVI. Montbazon, 1 mars 1480. A François de         |              |
| Genas                                                    | 147          |
| MCCCCXXVII. Montbazon, 1er mars 1480. Au seigneur du     | 148          |
| MCCCCXXVIII. Plessis-du-Parc, 8 mars 1480. Au parle-     | <del>-</del> |
| ment                                                     | 148          |
| MCCCCXXIX. Plessis-du-Parc, 8 mars 1480. Aux conseil-    |              |
| lers de la ville de Lyon                                 |              |
| MCCCCXXX. Plessis-du-Parc, 10 mars 1480. Au parle-       |              |
| ment                                                     | 152          |
| MCCCCXXXI. Plessis-du-Parc, 10 mars 1480. Au parle-      | •            |
| ment                                                     | 153          |
| MCCCCXXXII. Plessis-du-Parc, 11 mars 1480. Au parle-     |              |
| ment                                                     | 154          |
| MCCCCXXXIII. Plessis-du-Parc, 12 mars 1480. A Fran-      |              |
| çois de Genas                                            | 155          |
| MCCCCXXXIV. Plessis-du-Parc, 14 mars 1480. A l'évêque    |              |
| d'Albi                                                   | 157          |
| MCCCCXXXV. Plessis-du-Parc, 18 mars 1480. Au parle-      | _            |
| ment                                                     | 159          |
| mccccxxxvi. Plessis-uu-Parc, 20 mars 1460. Au parie-     | 162          |
| MCCCCXXXVII. Plessis-du-Parc, 22 mars 1480. Au sei-      |              |
| gneur du Bouchage                                        | 163          |
| MCCCCXXXVIII. Plessis-du-Parc, 22 mars 1480. Au par-     |              |
| lement.                                                  | 164          |

| MCCCCXXXIX. Plessis-du-Parc, 23 mars 1480. Au pre-           |
|--------------------------------------------------------------|
| mier président du parlement de Paris 165                     |
| MCCCCXL. Plessis-du-Parc, 23 mars 1480. Au parlement. 166    |
| MCCCCXLI. Plessis-du-Parc, 24 mars 1480. Au seigneur         |
| du Bouchage                                                  |
| MCCCCXLII. Plessis-du-Parc, 1er avril 1480. Aux Suisses. 168 |
| MCCCCXLIII. Plessis-du-Parc, 8 avril 1480. A François        |
| de Genas, général des finances de Languedoc 170              |
| MCCCCXLIV. Plessis-du-Parc, 12 avril 1480. A la Chambre      |
| des comptes et aux trésoriers de France 171                  |
| MCCCCXLV. Plessis-du-Parc, 12 avril 1480. A la Chambre       |
| des comptes                                                  |
| MCCCCXLVI. Plessis-du-Parc, 12 avril 1480. A la Chambre      |
| des comptes d'Anjou                                          |
| MCCCCXLVII. Plessis-du-Parc, 13 avril 1480. A la Chambre     |
| des comptes                                                  |
| MCCCCXLVIII. [Avant le 27 avril] 1480. Au chapitre pri-      |
| matial de Lyon                                               |
| MCCCCXLIX. Pourpry, 27 avril 1480. A François de Genas       |
| et Pierre de Doyat                                           |
| MCCCCL. Pithiviers, 29 avril 1480. Au parlement 179          |
| MCCCCLI. Pithiviers, 29 avril 1480. A la Chambre des         |
| comptes                                                      |
| MCCCCLII. Puiseaux, 2 mai 1480. Au parlement 183             |
| MCCCCLIII. Pithiviers, 3 mai 1480. A François de Genas. 185  |
| MCCCCLIV. Boutigny, 6 mai 1480. Au parlement 186             |
| MCCCCLV. Buno, 7 mai 1480. Au chancelier et à Raoul          |
| Pichon                                                       |
| MCCCCLVI. Buno, 8 mai 1480. Au parlement 188                 |
| MCCCCLVII. Buno, 10 mai 1480. Au parlement 190               |
| MCCCCLVIII. Buno, 10 mai 1480. Au parlement 191              |
| MCCCCLIX. [Avant le 12 mai 1480.] Au roi d'Angleterre . 193  |
| MCCCCLX. [Avant le 12 mai 1480.] A l'évêque d'Elne 199       |
| MCCCCLXI. Boutigny, 13 mai 1480. A François de Genas. 201    |
| MCCCCLXII. Boutigny, 15 mai 1480. Au parlement 202           |
| MCCCCLXIII. Boutigny, 17 mai 1480. Au seigneur du Bou-       |
| chage                                                        |
| MCCCCLXIV. Boutigny, 24 mai 1480. A François de              |
| Genas                                                        |
| MCCCCLXV. Belébat-lès-Boutigny, 26 mai 1480. Au par-         |
| lement                                                       |
| MCCCCLXVI. Boutigny, 26 mai 1480. Au parlement 207           |

| TABLE.                                                                                             | 377   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MCCCCI W VIII Donding of October 1400 An nonlement                                                 | Pages |
| MCCCCLXVII. Boutigny, 28 mai 1480. Au parlement MCCCCLXVIII. Belébat-lès-Boutigny, 31 mai 1480. Au | 208   |
| parlement                                                                                          | 210   |
| 1 10 1                                                                                             | 211   |
| MCCCCLXX. Bois-de-Vincennes, 7 juin 1480. Au parle-                                                | 211   |
| ment                                                                                               | 212   |
| MCCCCLXXI. Brie-Comte-Robert, 13 juin 1480. Aux écou-                                              |       |
| tète et consuls de Lucerne                                                                         | 213   |
| MCCCCLXXII. Brie-Comte-Robert, 13 juin 1480. Au par-                                               | 245   |
| lement.                                                                                            | 215   |
| MCCCCLXXIII. Puiseaux, 19 juin 1480. A Jean de la                                                  |       |
| Driesche, président de la Chambre des comptes                                                      | 216   |
| MCCCCLXXIV. La Motte-d'Égry, 24 juin 1480. A Jean de                                               |       |
| la Driesche, président de la Chambre des comptes                                                   | 217   |
| MCCCCLXXV. La Motte-d'Égry, 24 juin 1480. Au parle-                                                |       |
| ment                                                                                               | 218   |
| MCCCCLXXVI. La Motte-d'Égry, 24 juin 1480. A François                                              |       |
| de Genas                                                                                           | 221   |
| MCCCCLXXVII. La Motte-d'Egry, 24 juin 1480. Au parle-                                              |       |
| ment                                                                                               | 222   |
| MCCCCLXXVIII. La Motte-d'Égry, 25 juin 1480. A la                                                  |       |
| Chambre des comptes                                                                                | 223   |
| MCCCCLXXIX. La Motte-d'Égry, 25 juin 1480. Au parle-                                               |       |
| ment                                                                                               | 225   |
| MCCCCLXXX. La Motte-d'Égry, 29 juin 1480. Au parle-                                                |       |
| ment                                                                                               | 226   |
| MCCCCLXXXI. Chartres, 2 juillet 1480. Aux prévôt des                                               | 220   |
| marchands, échevins et habitants de Paris                                                          | 228   |
| MCCCCLXXXII. La Motte-d'Egry, 3 juillet 1480. Au roi                                               |       |
|                                                                                                    | 229   |
| d'Angleterre                                                                                       | LLJ   |
| MCCCCLXXXIII. La Curée, 6 juillet 1480. Au seigneur                                                |       |
| d'Alby, au chancelier, au comte de Castres, au sei-<br>gneur de Champeroux, à Chambon et à La Vac- |       |
| querie                                                                                             | 230   |
| MCCCCLXXXIV. La Motte-d'Égry, 13 juillet 1480. Au                                                  | 200   |
| chancelier                                                                                         | 232   |
| MCCCCLXXXV. La Motte-d'Égry, 13 juillet 1480. A Fran-                                              | MU &  |
|                                                                                                    | 022   |
| cois de Genas                                                                                      | 233   |
| MCCCCLXXXVI. La Motte-d'Égry, 17 juillet 1480. A la                                                | ane   |
| Chambre des comptes                                                                                | 235   |

|                                                         | Pages |
|---------------------------------------------------------|-------|
| MCCCCLXXXVII. La Motte-d'Égry, 18 juillet 1480. A la    |       |
| Chambre des comptes et aux trésoriers de France.        | 236   |
| MCCCCLXXXVIII. La Motte-d'Égry, 22 juillet 1480. A la   |       |
| Chambre des comptes                                     | 238   |
| MCCCCLXXXIX. La Motte-d'Égry, 22 juillet 1480. Au       |       |
| parlement                                               | 239   |
| MCCCCXC. La Motte-d'Égry, 22 juillet 1480. Au chan-     |       |
| celier . `                                              | 240   |
| MCCCCXCI. La Motte-d'Égry, 22 juillet 1480. Au chance-  |       |
| lier.                                                   | 241   |
| MCCCCXCII. La Motte-d'Égry, 27 juillet 1480. A François |       |
| de Genas.                                               | 242   |
| MCCCCXCIII. La Motte-d'Égry, 29 juillet 1480. Aux géné- | ~~~   |
| raux des monnaies                                       | 243   |
| MCCCCXCIV. La Motte-d'Égry, 29 juillet 1480. Au cha-    | ~ZU   |
|                                                         | 945   |
| pitre de Saint-Étienne de Bourges                       | 245   |
| MCCCCXCV. La Motte-d'Égry, 30 juillet 1480. Au parle-   | 017   |
| ment                                                    | 247   |
| MCCCCXCVI. La Motte-d'Égry, 31 juillet 1480. A André    |       |
| Mauregard, trésorier de Dauphiné                        | 247   |
| MCCCCXCVII. La Motte-d'Égry, 2 août 1480. A Mathieu     | 0.0   |
| Beauvarlet                                              | 248   |
| MCCCCXCVIII. La Motte-d'Égry, 2 août 1480. A Robert     |       |
| Cailletel, receveur des aides à Paris                   | 249   |
| MCCCCXCIX. La Motte-d'Égry, 2 août 1480. Au parlement.  | 250   |
| MD. La Motte-d'Égry, 2 août 1480. Au chapitre d'Angers. | 252   |
| MDI. La Motte-d'Egry, 3 août 1480. A la Chambre des     |       |
| comptes                                                 | 253   |
| MDII. La Motte-d'Égry, 12 août 1480. Au parlement       | 255   |
| MDIII. La Motte-d'Égry, 13 août 1480. Aux maire, éche-  |       |
| vins et habitants d'Abbeville                           | 256   |
| MDIV. La Motte-d'Égry, 13 août 1480. Au parlement       | 257   |
| MDV. La Motte-d'Égry, 13 août 1480. Au parlement        | 258   |
| MDVI. La Motte-d'Égry, 16 août 1480. A André Mauregard, |       |
| trésorier de Dauphiné                                   | 259   |
| MDVII. Viévy, 21 août 1480. Au chancelier               | 260   |
| MDVIII. Cîteaux, 21 août 1480. Au parlement             | 261   |
| MDIX. Selommes, 25 août 1480. Aux seigneurs du Bou-     |       |
| chage et de Soliers                                     | 263   |
| MDX. Vendôme, 25 août 1480. Au parlement                | 263   |
| MDXI. Claireau, 28 août 1480. Au parlement              | 264   |
|                                                         |       |

| TABLE.                                                    | 379   |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| MDVII Claiman 90 and 1400 An anomica président de la      | Pages |
| MDXII. Claireau, 28 août 1480. Au premier président de la | 266   |
| Chambre des comptes                                       |       |
| MDXIII. Claireau, 28 août 1480. A la Chambre des comptes. | 201   |
| MDXIV. Bonaventure, 3 septembre 1480. A Jean de la        | 940   |
| Driesche, président de la Chambre des comptes             | 269   |
| MDXV. Bonaventure, 3 septembre 1480. A la Chambre des     | 960   |
| MDXVI. Bonaventure-lès-Chinon, 4 septembre 1480. A la     | 269   |
| Chambre des comptes                                       | 274   |
| MDXVII. Plessis-du-Parc, 24 septembre 1480. Au comte      | &11   |
| de Romont                                                 | 273   |
| MDXVIII. Plessis-du-Parc, 25 septembre 1480. Au chapitre  | 2.0   |
| de Saint-Laud d'Angers                                    | 274   |
| MDXIX. Plessis-du-Parc, 26 septembre 1480. Au chapitre    |       |
| de Saint-Laud d'Angers                                    | 274   |
| MDXX. Plessis-du-Parc, 9 octobre 1480. Aux seigneurs du   |       |
| Bouchage et de Soliers                                    | 275   |
| MDXXI. Plessis-du-Parc, 13 octobre 1480. A la duchesse    |       |
| de Milan                                                  | 278   |
| MDXXII. Chissay, 14 octobre 1480. Aux seigneurs du Bou-   |       |
| chage et de Soliers                                       | 280   |
| MDXXIII. Pont-de-Saudre, 16 octobre 1480. Au seigneur     |       |
| du Bouchage                                               | 281   |
| MDXXIV. Pont-de-Saudre, 16 octobre 1480. Aux seigneurs    |       |
| du Bouchage et de Soliers                                 | 282   |
| MDXXV. Plessis-du-Parc, 25 octobre 1480. A la Chambre     |       |
| des comptes de Paris                                      | 283   |
| MDXXVI. Plessis-du-Parc, 25 octobre 1480. [Au cardinal    |       |
| •                                                         | 285   |
| MDXXVII. Plessis-du-Parc, 25 octobre 1480. Aux seigneurs  | •••   |
| du Bouchage et de Soliers                                 | 288   |
| MDXXVIII. Plessis-du-Parc, 27 octobre 1480. A la Chambre  |       |
| des comptes d'Anjou                                       | 289   |
| MDXXIX. Plessis-du-Parc, 29 octobre 1480. Aux sires de    |       |
| Baudricourt, du Bouchage, de Soliers, de Maigné, et à     | 000   |
| François Hallé                                            | 290   |
| MDXXX. Plessis-du-Parc, 29 octobre 1480. Aux seigneurs    |       |
| de Baudricourt, du Bouchage, de Soliers, de Maigné,       | 000   |
| et à François Hallé                                       | 292   |
| MDXXXI. Plessis-du-Parc, octobre 1480. Aux seigneurs      | 000   |
| du Bouchage et de Soliers                                 | 293   |

|                                                               | ude        |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| MDXXXII. Plessis-du-Parc, 3 novembre 1480. A ses ambassadeurs | 295        |
|                                                               | 230        |
| MI)XXXIII. Plessis-du-Parc, 3 novembre 1480. Aux sei-         | 906        |
| gneurs du Bouchage, de Baudricourt et de Soliers .            | 296        |
| MDXXXIV. Plessis-du-Parc, 5 novembre 1480. A la               | 000        |
| Chambre des comptes de Paris                                  | 298        |
| MDXXXV. Pray, 7 novembre 1480. Aux généraux des               |            |
| finances                                                      | 300        |
| MDXXXVI. Plessis-du-Parc, 8 novembre 1480. A ses              |            |
| ambassadeurs                                                  | 301        |
| MDXXXVII. Plessis-du-Parc, 8 novembre 1480. Au sei-           |            |
| gneur du Bouchage                                             | 304        |
| MDXXXVIII. Plessis-du-Parc, 8 novembre 1480. Aux sei-         | -          |
| •                                                             | <b>501</b> |
| gneurs de Baudricourt, du Bouchage et de Soliers.             | 304        |
| MDXXXIX. Bonaventure, 9 novembre 1480. Au parle-              | 005        |
| ment                                                          | 305        |
| MDXL. Les Forges, 10 novembre 1480. Aux seigneurs de          |            |
| Baudricourt, du Bouchage et de Soliers                        | 306        |
| MDXLI. Plessis-du-Parc, 10 novembre 1480. Aux seigneurs       |            |
| du Bouchage, de Baudricourt et de Soliers                     | 308        |
| MDXLII. Plessis-du-Parc, 13 novembre 1480. Au seigneur        |            |
| du Bouchage                                                   | 310        |
| MDXLIII. Plessis-du-Parc, 13 novembre 1480. Aux sei-          |            |
| gneurs du Bouchage et de Soliers                              | 312        |
| MDXLIV. La Ferté, 14 novembre 1480. Au parlement.             | 315        |
| MDXLV. Plessis-du-Parc, 16 novembre 1480. Au seigneur         | 910        |
|                                                               | 216        |
| du Plessis                                                    | 316        |
| MDXLVI. Les Forges, 20 novembre 1480. Au duc d'Orléans.       | 316        |
| MDXLVII. Les Forges, 20 novembre 1480. Au seigneur du         |            |
| Bouchage                                                      | 317        |
| MDXLVIII. Bonaventure, 29 novembre 1480. Aux habi-            |            |
| tants d'Angers                                                | 348        |
| MDXLIX. Bonaventure, 30 novembre 1480. Au seigneur            |            |
| du Plessis.                                                   | 349        |
| MDL. Bonaventure, 30 novembre 1480. A la Chambre des          |            |
| comptes de Paris                                              | 320        |
| MDLI. Bonaventure, 1° décembre 1480. Aux seigneurs du         | 020        |
| ·                                                             | 201        |
| Bouchage, de Baudricourt et de Soliers                        | 321        |
| MDLII. Bonaventure, 1er décembre 1480. Au seigneur du         |            |
| Bouchage                                                      | 323        |
| MDLIII. Saint-Martin-de-Candes, 2 décembre 1480. Au           |            |
| chancelier                                                    | 324        |

| TABLE.                                                    | 384<br>Pages |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| MDLIV. Bonaventure, 3 décembre 1480. Au général des       | 4 46 49      |
| finances de Languedoc, François de Genas                  | 324          |
| MDLV. Saint-Florent, 5 décembre 1480. A l'écoutète et au  |              |
| conseil de Fribourg                                       | 325          |
| MDLVI. Prayes-lès-le-Puy-Notre-Dame, 6 décembre 1480.     |              |
| Au seigneur du Bouchage                                   | 328          |
| MDLVII. Launay, 11 décembre 1480. Au seigneur du Bou-     |              |
| chage                                                     | 329          |
| MDLVIII. Launay-lès-Saumur, 12 décembre 1480. A la        |              |
| Chambre des comptes d'Angers                              | 330          |
| MDLIX. Launay, 13 décembre 1480. Au seigneur du Bou-      |              |
| chage                                                     | 334          |
| MDLX. Plessis-du-Parc, 16 décembre 1480. Au seigneur      |              |
| du Lude, gouverneur de Dauphiné                           | 333          |
| MDLXI. Plessis-du-Parc, 17 décembre 1480. Au seigneur     |              |
| du Bouchage                                               | 334          |
| MDLXII. Plessis-du-Parc, 20 décembre 1480. Au chancelier. |              |
| MDLXIII. Plessis-du-Parc, 20 décembre 1480. A la Chambre  |              |
| des comptes                                               | 336          |
| MDLXIV. Plessis-du-Parc, 23 décembre 1480. A la Chambre   |              |
| des comptes                                               | 337          |
| IDLXV. Plessis-du-Parc, 28 décembre 1480. Au seigneur     |              |
| du Bouchage                                               | 338          |
| MDLXVI. Plessis-du-Parc, 30 décembre 1480. Aux habi-      |              |
| tants de Saint-Quentin                                    | 340          |
| MDLXVII. Plessis-du-Parc, 30 décembre 1480. A la          |              |
| Chambre des comptes de Paris                              | 343          |
| MDLXVIII. Plessis-du-Parc, 30 décembre 1480. Aux habi-    |              |
| tants de Péronne                                          | 344          |
| MDLXIX. Plessis-du-Parc, décembre 1480. Au seigneur de    |              |
| Chaumont                                                  | 346          |

•

# TABLE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

|                                                                                                                                                                                                                                          | Pages |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Lettre d'Auger de Brie au chapitre d'Angers. Bonaven-                                                                                                                                                                                 |       |
| ture, 2 décembre 1479                                                                                                                                                                                                                    | 348   |
| II. Le comte de Dunois au seigneur du Bouchage. Lyon, 28 novembre 1479                                                                                                                                                                   | 349   |
| III. Instruction des ambassadeurs chargés d'aller en Angle-<br>terre négocier la prorogation de la trêve, ainsi que le<br>mariage du dauphin avec la fille d'Édouard IV et celui<br>du prince de Galles avec une fille de la duchesse de | •     |
| Milan. Plessis-du-Parc, 10 février 1480                                                                                                                                                                                                  | 349   |
| IV. Arrêt du parlement de Paris en faveur de Jean de                                                                                                                                                                                     |       |
| Rubempré, défendeur, contre Me Pierre Courtin, au sujet de la régale d'un bénéfice de l'église d'Arras.                                                                                                                                  |       |
| 7 septembre 1482                                                                                                                                                                                                                         | 357   |
| V. Requête de Jeanne de Bauquentin au roi pour protester contre les menaces du seigneur de Montagu, qui veut marier la fille de la suppliante avec le seigneur de Revel, son fils. Corbeil, 9 janvier 148                                | 361   |
| VI. Germain de Marle à Boesses-en-Gâtinais, 30 juillet                                                                                                                                                                                   | 363   |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 303   |
| VII. Lettre du cardinal de la Rovère, légat pontifical, à Louis XI. Péronne, 29 octobre 1480                                                                                                                                             | 363   |
| VIII. Lettres de Mattron de Polheim et de Jo. de Ayn-<br>natten à l'évêque d'Albi et au seigneur du Bouchage.<br>Bois-le-Duc, 23 mai 1481                                                                                                | 366   |
| IX. Lettre du seigneur de Bossu au seigneur de Moy.<br>Bossu, 25 juillet 1481.                                                                                                                                                           | 368   |
| X. Lettre du seigneur de Bossu au seigneur de Moy. 26 juil-                                                                                                                                                                              |       |
| let 1481                                                                                                                                                                                                                                 | 369   |

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur.

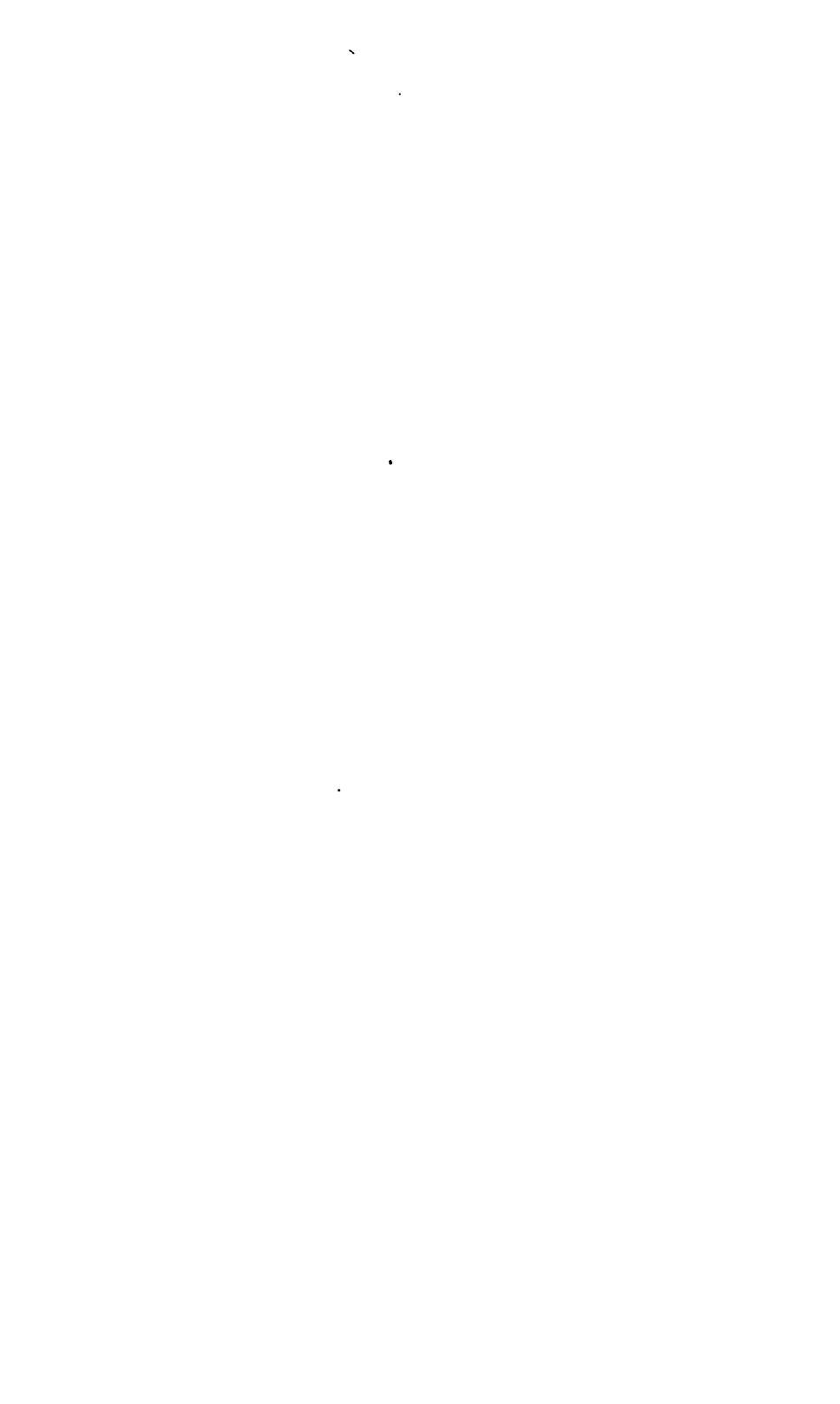

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |





- 5